

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



RECEIVED IN EXCHANGE FROM

U.of W.Law Library

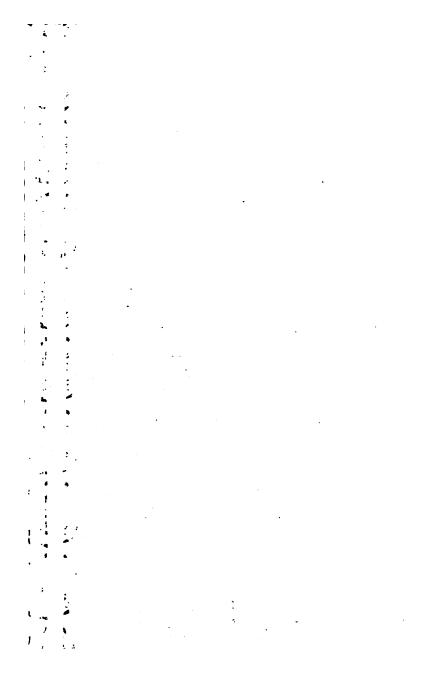

.

DG 467 .L15

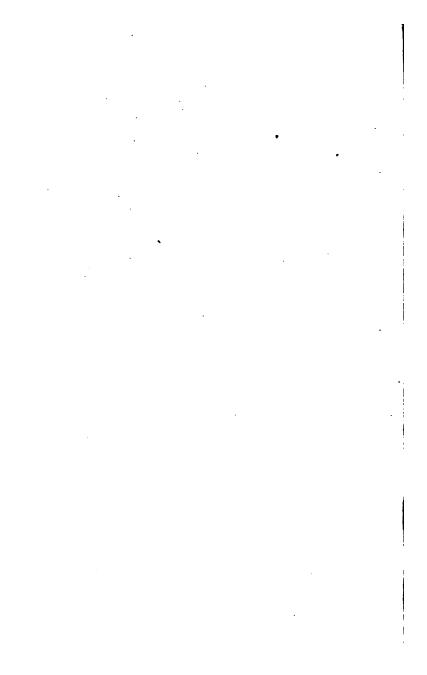

Lacrows Jean France

# ANECDOTES ITALIENNES,

DEPUIS

LA DESTRUCTION

DE L'EMPIRE ROMAIN

EN OCCIDENT,

JUSQU'A NOS JOURS.



APARIS,

Chez VINCENT, Imprimeur-Libraire, rue S. Severin.

M DCC LXIX.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.

DG 467 .L15 Sien. Lit.
Enel.
W. m. Law hitrey
4-1-1930

## AVERTISSEMENT.

N sera peut-être surpris qu'une histoire aussi vaste, & aussi compliquée que celle de l'Italie, n'occupe ici qu'un volume; mais on ne peut manquer d'être court, quand on ne s'attache qu'à recueillir les faits intéressans & dignes de la postérité. Cet ouvrage, malgré ses bornes étroites, comprend ce qu'il y a de plus essentiel & de plus important dans l'Histoire d'Italie, & doit paroître d'autant plus utile, que cette portion si considérable de l'Europe a jusqu'à présent été négligée par nos historiens. Une Histoire complette d'Italie est un ouvrage qui manque à notre langue & à notre littérature. Personne n'est, sans doute, plus en état de remplir ce vuide, que l'Auteur exact & judicieux de l'Abrégé chronologique de l'Histoire d'Italie; mais le vaste plan qu'il s'est trace, n'est pas encore près d'être rempli; &, quand il le seroit, notre ouvrage auroit encore son utilité. La forme de l'Abrégé chronologique faie assez voir que son auteur n'écrit que pour les érudits. D'ailleurs la disposition typographique de cet ouvrage demande des yeux fort exerces à la lecture, & fait acheter un peu cher l'instruction qu'on y trouve. Nous

croyons que le grand nombre des lecteurs nous sçaura toujours gré d'avoir trouvé un moyen de l'instruire, sans fatiguer ni son

esprit ni ses yeux.

Pour plus grande clarté, nous avons divise nos Anecdotes en deux parties. La premiere comprend l'Italie, formant un seul Etat; & la seconde comprend cette même Italie, formant un affemblage de différens Etats. Dans celle-là nous présentons l'Hiftoire des Rois & des Empereurs, maîtres de l'Italie; & dans celle-ci,l'Histoire des Papes, l'Histoire des Rois de Sicile, celle de Florence, celle de Milan, qui toutes ont un article à part. La Collection des Historiens d'Italie, par Muratori, est le principal & presque l'unique fonds de notre ouvrage. Nous y renvoyons ceux qui desireroiene connoître les auteurs qui nous ont servi de guides; l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury, & celle des Rois des deux Siciles, par M. d'Egly, nous ont été de quelque secours pour les articles de ROME & de NAPLES. Nous n'avons admis qu'avec précautions quelque traits de Varillas fur les Médicis.





# ANECDOTES ITALIENNES,

DEPUIS LA DESTRUCTION, de l'Empire Romain en Occident, jusqu'à nos jours.

L'ITALIE, considérée comme un seul Etat, sous la domination des Rois Goths, des Rois Lombards, des Empereurs d'Allemagne.

#### PREMIERE PARTIE.



VANT la fondation de Rome, l'Italie étoit partagée, comme elle l'est encore aujourd'hui, en plusieurs petits Etats indépendans les uns des autres, &

gouvernés, selon leurs loix particulières, soit par des souverains, soit par des magistrats.

An. It. Partie I.

#### ANECDO'TES

Une troupe de pâtres & de brigands 1. conduits par Romulus, éleva, au milieu de ces peuples divers, une ville dont la foiblesse fut d'abord un objet de mépris. mais qui, se fortifiant par degrés, absorba bientôt toutes les villes voisines, & soumit à ses loix l'Italie entière avec la plus grande partie de l'univers. Lorsque l'empire Romain, devenu trop vaste & trop puissant. ne put plus être gouverné par un seul maître. l'Italie eut un empereur particulier, qui prit le titre d'empereur d'Occident. Enfin cette Rome, autrefois maîtresse du monde, devint la proie d'une troupe de Barbares fortis des provinces du Nord. & passa sous leur joug avec le reste de l'Italie.



## ITALIENNES.



### ODOACRE.

# 476.]

Empereur Zénon régnoit en Orient, Julius Népos en Occident, lorsqu'O. doacre, quittant les pays connus aujourd'hui sous les noms de Poméranie, de Hongrie, d'Autriche, &c. entra dans l'Italie par la vallée de Trente, suivi d'un nombre prodigieux d'Hérules, de Turcilinges & d'autres Barbares. La terreur & l'effroi précedent cet l'eureux conquérant. Tout fuit, tout se dissipe à son approche. Les campagnes sont désertées; les villes ouvrent leurs portes. Odoacre s'empare de Milan. Il entre victorieux dans Pavie, & l'abandonne au pillage. Ravenne n'oppose qu'une foible réfiftance. Il marche de-là vers Rome, où le peuple & le fénat le reçoivent comme leur maître.

Odoacre n'avoit de barbare que le nom. Par une modestie peu ordinaire dans un conquérant, il resusa le titre de roi d'Italie, que ses troupes lui avoient donné, & se se contenta de celui de patrice, qui lui sut déséré par le sénat de Constantinople. Il ne voulut paroître aux yeux de ses nouveaux sujets, que comme le lieutenant de

#### ANECDOTES

leurs empereurs. Il ne se para jamais des ornemens de la royauté; jamais il ne se vêtit de pourpre; & ne porta ni sceptre ni couronne. Son règne, qui sut celui de la justice & de la bonté, méritoit d'être plus long.

**\***[488.]

Théodoric, roi des Ostrogoths, avoit rendu de grands services à l'empereur Zénon, qui lui avoit cédé pour récompense quelques terres dépendantes de l'Empire. Mais, peu content de ce partage, il tourna ses vues vers l'Italie, & pria l'empereur de lui permettre d'attaquer Odoacre. «Quel » que soit le succès de mon entreprise, lui » dit-il, elle ne peut être qu'avantageuse » pour vous. Elle vous délivrera d'un allié » qui vous est à charge, & d'un peuple dont » le voisinage peut vous causer quelque in-» quiétude. » Zénon accepte avec joie la proposition. Théodoric entre en Italie: défait Odoacre, & le force à se retirer dans Ravenne: après un siège de trois ans. cette ville est contrainte de se rendre à Théodoric. Le roi des Goths fut traité, pendant quelques jours, avec tous les égards dûs à sa dignité; mais ce n'étoit qu'un artifice pour le perdre plus sûrement. Ce prince, digne d'un meilleur fort, fut massacré bientôt après, avec son fils Télane, par l'ordre de Théodoric.

#### ITALIENNES!



### THÉODORIC.

# 493.]

DMIRATEUR & protecteur de la vertu, Théodoric la récompensoit jusques dans ses ennemis. Il sollicitoit depuis long-tems Libérius, gouverneur de Césene, de lui remettre cette place qu'il défendoit avec un courage invincible, depuis même la mort d'Odoacre. Ayant enfin persuadé cet illustre sénateur de se rendre à ses sollicitations, il lui scut gré de sa fidélité pour son premier maître, & le nomma préfet du prétoire d'Italie. « Vous » vous rappellez, dit Théodoric au sénat » dans une deses lettres, que Libérius s'acquit » notre estime, lors même qu'il étoit no-» tre ennemi.... Fidele à son devoir. il » attendit avec fermeté l'effet des décrets » de Dieu, & ne voulut reconnoître un » nouveau maître, qu'après avoir perdu » l'ancien. Nous récompensâmes avec plai-» fir les services même qu'il avoit rendus » à notre ennemi; & plus il nous avoitété » contraire, plus il nous parut digne de » notre amitié.... Nous nous hatâmes de » le nommer préset du prétoire; & la maz A iii

#### ANECDOTES

» niere dont il s'acquitta de cette charge; » nous donna lieu d'être furpris de voir » tant d'attachement pour nous dans un » homme qui nous avoit été fi opposé. » Ainsi s'exprimoit un prince barbare.

# **★** [495.]**★**

Les habitans de la Campanie ayant fait représenter à Théodoric les pertes qu'ils avoient fouffertes par une éruption du mont Vésuve, & prié ce prince de leur remettre le tribut qu'ils avoient accoutumé de payer, il leur accorde volontiers leur demande. Pénétrés de reconnoissance, les Napolitains érigent à leur bienfaiteur, au milieu de leur ville, une statue faite de petits cailloux de différentes couleurs, & fr artistement joints ensemble, qu'ils repréfentoient Théodoric au naturel. Cette flatue merveilleuse fut regardée, dans la fuite, comme un présage de la destruction de l'empire des Goths en Italie. Si l'on en croit Procope, la tête de la statue tomba peu de jours avant la mort de Théodoric. Lorsque son successeur Athalaric fut proche de sa fin, le ventre de la statue se brisa de lui-même. Quelque tems après, les parties destinées à la génération tomberent; & l'on apprit la mort d'Amalasonte, fille de Théodoric, & mere du feu toi. Enfin, lorsque Justinien

### ITALIENNES.

déclara la guerre aux Goths, les mains & les pieds de la flatue tomberent, & parurent annoncer la chute de l'empire des Goths.

# ₩[497.] A

Théodoric, quoiqu'Arien, avoit un ministre Catholique qu'il aimoit beaucoup, & auquel il accordoit toute sa consiance: ce ministre crut pouvoir s'assurer de plus en plus les bonnes graces de son maître, en renonçant à sa religion. Il embrassa l'Arianisme. Théodoric, l'ayant appris, lui sit trancher la tête: « Si cet homme, dit-il, » est insidele à Dieu, me sera-t-il sidele à » moi, qui ne suis qu'un homme? »

## **\*\***[500.]**\***

Théodoric fait sa premiere entrée dans Rome, avec une magnificence égale à celle des anciens triomphes. Tous les ordres de l'Etat sortent à sa rencontre. Le roi des Goths se rend d'abord à la basilique de S. Pierre; & après y avoir sait sa priere, il va prendre séance au sénat. Il affure les sénateurs de sa bienveillance, & leur promet de saire observer exactement les loix des empereurs. Il renouvelle ensuite ces promesses dans l'assemblée du peuple.

Le premier gage qu'il en donne, est la célébration des sameux jeux du cirque, dont il sçavoit que les Romains avoient été de tout tems fort avides. Ces spectacles sont suivis de libéralités vraiment royales. Théodoric assigne au peuple vingt-cinq mille muids de bled par an, & en fait graver la promesse. Il assigne aussi deux cens livres d'or, pour relever les murs de la ville, & pour réparer le palais impérial. Le sénat reconnoissant, sait élever à ce prince une statue de bronze doré.

# **→** [510.] •

Une veuve étant venue se plaindre à ce prince, de ce qu'ayant depuis trois ans un procès contre un sénateur, elle n'avoit pu encore obtenir de jugement, Théodoric sait sur le champ appeller les juges: «Si vous ne » terminez demain cette affaire, leur dit-il, » je vous jugerai vous-mêmes. » Le lendemain, la sentence est rendue, & la veuve vient remercier le prince, un cierge allumé à la main. Théodoric mande aussi-tôt les juges: «Pourquoi, leur dit-il avec in-» dignation, avez-vous prolongé pendant » trois ans une affaire qui ne vous a coûté » qu'un jour de discussion? » Après ce reproche, il leur fait trancher la tête.

# ₹ [ 522.] A

Tolonic, ministre & consident de Théodoric, reçoit de son souverain une preuve d'affection bien extraordinaire. Ils étoient proche d'Aquilée, & traversoient ensemble une riviere, mais dans des barques différentes, lorsque tout-à-coup il s'éleve un vent surieux, qui renverse la barque de Tolonic, & engloutit ses rameurs. Théodoric avoit déja gagné le bord, lorsqu'il voit le danger de son ami. Aussi-tôt, oubliant son rang & sa dignité, il se jette dans l'eau pour le secourir; mais, dans ce moment, le courageux Tolonic, nageant d'une main & soutenant son sils de l'autre, gagne heureusement le rivage.

# ~~ [ 525.] A

Le pape Jean est envoyé par Théodoric à Constantinople, en qualité d'ambassadeur. C'étoit la premiere sois qu'on voyoit un pape revêtu de ce titre. Le sujet de son ambassade étoit singulier. Le chef de l'église Catholique alloit prier l'empereur Justin de révoquer les édits qu'il avoit portés contre les Ariens. Aussi s'acquitta-t-il trèsmal d'une commission si peu convenable à son caractere, & reprit le chemin de

Ravenne, sans avoir pu rien obtenir de ce que Théodoric souhaitoit. Ce prince, à son retour, le sit mettre en

prison.

On servit un jour sur la table de Théodoric la tête d'un poisson d'une grandeur monstrueuse. Ce prince, par une imagination finguliere, crut voir la tête de Symmaque, beau-pere du philosophe Boëce, qu'il avoit fait décapiter quelque tems auparavant. Il lui sembla que ses dents étoit prêtes à le mordre, & que ses regards surieux le menaçoient. A cet horrible spectacle. il se sentit saisi d'un froid mortel, & se retira dans sa chambre, pour rappeller sa chaleur naturelle. Il se fit envelopper de plusieurs couvertures. Son médecin Elpidius ne sçachant à quoi attribuer la cause d'un mal si subit, Théodoric lui raconta ce qu'il avoit vu; détesta devant lui la cruauté avec laquelle il avoit fait mourir Symmaque & Boëce, & rendit le dernier soupir quelque tems après.

Telle fut la fin d'un prince comparable aux plus célèbres héros de l'antiquité, aussi grand dans la paix que dans la guerre, aimé de ses sujets, craint de ses ennemis, respecté des étrangers. Il sit admirer, pendant tout le cours de son règne, sa bonté, sa prudence & sa justice. Doux & poli

### ITALIENNES!

24

au milieu d'un peuple barbare, ami & protecteur de tous les arts, il ne dut point ces vertus à son éducation: il ne sçavoit ni lire ni écrire; &, pour tracer son nom, il se servoit d'une lame d'or, qu'il avoit fait percer de ces cinq lettres Théod. dans les ouvertures desquelles il passoit une plume. C'étoit-là sa signature.





### ATHALARIC.

# ~~ [ 526. ] A

E jeune prince, alors âgé de dix ans, fuccede à son pere. Amalasonte sa mere, est chargée de la régence, sous le nom de reine.

# ₩[528.].

Un prêtre ayant été poursuivi criminellement à Rome, le clergé faisit ce prétexte pour se soustraire à la jurisdiction séculiere. Il prétendoit que, dans les affaires litigieuses, il ne devoit avoir d'autre juge que le pape. « Athalaric favorise ses prétentions , » & ordonne que, quand on aura des de-» mandes à former contre quelque ecclé-» fiastique, on se pourvoira devant le » pape, qui jugera l'affaire par lui-même » ou par des commissaires. Que s'il arrive » cependant que le pape néglige de rendre » justice, on pourra s'adresser aux juges » ordinaires. » Cette condescendance des princes pour les ecclésiastiques, leur donna lieu de prétendre, dans la fuite, qu'ils étoient exempts, de droit divin, de la jurisdiction féculiere.

Amalasonte vouloit donner à son fils une éducation digne d'un prince; elle avoit chargé d'excellens maîtres Romains de l'inftruire dans les sciences. Théodoric avoit ." sans doute, approuvé lui-même ce plan d'éducation; mais Amalasonte, ayant un jour surpris son fils dans quelque faute grave, lui donna un soufflet. Athalaric s'enfuit de sa chambre en pleurant, & alla se plaindre à quelques seigneurs Goths de fa cour. Ses plaintes furent écoutées; les grands murmurerent. Ils n'étoient pas contens que le prince reçût une éducation si différente de la leur. Il leur falloit un guerrier plutôt qu'un sçavant. Ils accuserent la reine d'avoir dessein de faire mourir son fils de chagrin, pour s'emparer de l'autorité, & déclarerent qu'ils ne vouloient plus voir Athalaric entouré de pédans: qu'il falloit plutôt lui donner pour compagnie de jeunes seigneurs avec lesquels il se format aux exercices militaires. La reine. craignant une révolte, fut contrainte d'abandonner ses projets d'éducation, & de faire élever son fils à la maniere des Barbares.





#### THÉODAT.

# JA [534.]

A THALARIC meurt après un règne de huit ans. Amalasonte, pour conserver son autorité, épouse Théodat, neveu de Théodoric, homme dont l'esprit étoit cultivé par la philosophie & par les plus belles connoissances, mais dont le cœur étoit saux & traître. Amalasonte n'eut pas lieu de s'applaudir long-tems de son union

avec cet indigne époux.

Audefiede, veuve de Théodoric, & mere d'Amalasonte, est attaquée, au sortir de la Communion, d'une maladie convulsive, qui l'emporte peu de tems après. Comme elle vivoit alors en mauvaise intelligence avec sa fille, Théodat sit répandre le bruit qu'Amalasonte avoit fait empoisonner le vase sacré dans lequel on avoit administré l'Eucharistie à sa mere. Cette calomnie sit impression sur l'esprit des Goths; & le perside Théodat, saississant ce prétexte de se désaire d'une princesse dont le mérite lui saisoit ombrage, la relégua dans une isle du lac de Bolsene en Toscane.

#### ITALIENNES.

Quelques jours après, il la fit étrangler dans le bain, par ses fatellites.

# ~ [ 535.] A

Véranilde, dame illustre parmi les Goths; avoit perdu ses biens, sous le règne de Théodoric, parce qu'elle avoit abjuré l'Arianisme. Théodat, à la recommandation de l'empereur Justinien, releve, par ses liberalités, la fortune de cette dame, & fait ensorte qu'elle n'a point à se repentir d'avoir changé de religion. Ce prince écrit ensuite à l'empereur, pour lui rendre compte de ce qu'il a fait en faveur de Véranilde. On trouve dans sa lettre ces paroles remarquables: «Puisque Dieu permet » qu'il y ait plufieurs religions, nous n'ofons » forcer nos sujets à ne pratiquer que la » même; nous nous fouvenons d'avoir lu » qu'on doit sacrifier au Seigneur volontai-» rement, & fans être contraints par les or-» dres d'un maître : quiconque agit contre » cette maxime, s'oppose ouvertement » aux ordres du ciel.»

# ~~[536.]~~

Justinien, sous prétexte de venger la mort d'Amalasonte, déclare la guerre à Théodat; & Bélisaire remporte sur ce

prince lâche & peu guerrier des avanta? ges confidérables. Procope attribue la lâcheté de Théodat à la frayeur qu'il concut d'un présage sinistre. Ce prince ayant consulté un Juif, qui passoit pour un fameux devin, sur le succès de la guerre dont il étoit menacé, cet imposteur lui répondit que, pour sçavoir ce qu'il desiroit, il falloit qu'il eut trente porcs; qu'il les renfermât dix par dix, dans trois étables différentes, & donnât à chaque dixaine le nom de Goths, de Romains & de Grecs. Théodat exécuta fidelement les ordres du Juif, & laissa les porcs ainsi renfermés pendant un certain tems. Le terme étant expiré, le prince, accompagné du devin, entra dans les étables, & trouva les porcs qu'il avoit nommé Goths, tous morts, à l'exception de deux: parmi les porcs Romains, il n'y en avoit que cinq de morts; mais le poil leur étoit tombé à tous. Les porcs Grecs furent trouvés vivans, & en bon état, à l'exception d'un très-petit nombre; ce qui fit comprendre à Théodat que les Goths périroient presque tous dans cette guerre; que Rome perdroit son ancienne splendeur avec la moitié de ses citoyens, & que les Grecs demeureroient vainqueurs.

Les Goths, indignés de la lâcheté de Théodat,

#### ITALIENNES.

Théodat, &, ne pouvant soussirir à leur tête un chef si méprisable, se choisissent un autre roi, & proclament Witigès, écuyer de Théodat, homme brave & expérimenté. Théodat prend la suite; mais Octani, son ennemi particulier, le poursuit par l'ordre de Witigès, l'atteint & le tue, après l'avoir renversé de dessus son cheyal.



#### ANECDOTES



## WITIGES.

# ₹ [536.]

A guerre continue sous ce nouveau roi. Bélisaire marche vers Rome, qui lui ouvre ses portes; il envoie à l'empereur les cless de cette ville. Son premier soin est de réparer les fortifications, & de se disposer à soutenir un siège.

# **→~**[537.] **~~**

Witiges marche vers Rome, à la tête d'une armée de cent cinquante mille hommes. Bélisaire avoit fait construire un fort fur un pont, à un mille de Rome, & l'avoit pourvu d'une bonne garnison, afin de disputer le passage à l'ennemi; mais la garnison, saisse de frayeur, à l'approche d'une si formidable armée, quitte son poste, pendant la nuit, & se retire dans la Campanie. Le lendemain, de grand matin, Witigès passe le pont, avec une grande partie de son armée: en s'avançant toujours, il rencontre enfin Bélisaire, qui, n'étant point instruit de ce qui s'étoit passé, venoit avec un corps de mille chevaux, reconnoître le terrein autour du pont. Sa sur-

prise est extrême, en voyant l'ennemi venir à lui; mais, pour ne pas augmenter le courage tles Goths, par une retraite précipitée, il s'arrête, & les reçoit à la tête de sa petite troupe. Ici la valeur & les exploits de Bélisaire tiennent du prodige; &, pour les raconter, l'histoire semble avoir emprunté les ornemens de la fable. Au plus fort de la mêlée, le brave chef des Romains est reconnu par quelques transfuges, qui le font remarquer aux ennemis: il fe voit austi-tôt assailli de tous côtés; il est en bute à tous les traits. Mais ses soldats le défendent avec tant d'ardeur, qu'il n'en est point atteint: leur courage redoublant avec le danger, ils enfoncent les Barbares & les repoussent jusqu'à leurs retranchemens qu'ils osent entreprendre de forcer; mais, repoussés à leur tour, ils gagnent une hauteur voisine. Le combat recommence en cet endroit. Sur le point d'être accablés par le nombre, les Romains se retirent vers les murailles de la ville. On leur en ferme les portes, dans la crainte que l'ennemi n'entre avec eux. En vain Bélifaire fait entendre son nom aux habitans. & leur crie d'ouvrir leurs portes. Persuadés, d'après le rapport de quelques fuyards, qu'il avoit péri dans le combat, & ne pouvant d'ailleurs le reconnoître, à cause

du sang & de la poussiere qui lui couvroiens le visage, ils n'ont aucun égard à ses ordres. Dans cette extrémité, notre héros anime ses gens & se retourne avec sureur vers l'ennemi qui commençoit à le serrer de près. Les Goths, s'imaginant qu'il étoit à la tête de troupes straîches, sorties de la ville, lâchent le pied & regagnent leur camp. Bélisaire, ne jugeant pas à propos de les poursuivre, rentre triomphant dans la ville. Cette action, si glorieuse pour Bélisaire, n'a pas échappé à la censure de quelques écrivains judicieux, qui pensent que ce général exposa trop sa vie dans cette occasion.

# **→** [537.] **→**

Trois jours après cette fameuse bataille, les Goths envoyerent quelques-uns des leurs sur le champ de bataille, pour rendre les derniers devoirs aux morts de leur nation. En examinant avec soin les cadavres, ils reconnurent qu'un Goth, nommé Visand Bandalaise, respiroit encore. Ce brave soldat, après avoir fait des prodiges de valeur, le jour de la bataille, étoit tombé couvert de treize blessures, & avoit été laissé parmi les morts. Voyant qu'il avoit encore un reste de vie, ils lui sirent prendre quel-

ques gouttes d'eau, qui rappellerent sessens; le leverent de terre, & le transporterent dans le camp. Il vécut encore plusieurs années, estimé & honoré parmi les Goths.

Dès le commencement du fiége de Rome, le peuple du Samnium prévit, dit-on, qu'il devoit être funeste aux Goths. Voici ce qui donna lieu à cette espece de prédiction. Quelques enfans, jouant ensemble dans la campagne, choifirent les deux plus robustes d'entr'eux, pour les faire combattre ensemble, & donnerent à l'un le nom de Witigès, à l'autre celui de Bélifaire. Le premier fut vaincu par son adversaire, & ses camarades le pendirent, ou plutôt l'attacherent aux branches d'un arbre. Sur ces entrefaites, un loup fortit d'une forêt voisine. Ils prirent tous la fuite. & laisserent le malheureux Witiges. qui fut dévoré par le loup.

Pendant ce fameux siège, on admira la valeur d'un cavalier Massagete, nommé Chorsamandas, qui se battit seul assez longtems contre soixante-dix cavaliers Goths; en tua plusieurs, & mit les autres en suite.

Witigès, à la faveur d'une fausse attaque, fut sur le point de surprendre Rome du côté du Mole ou Tombeau d'Adrien, appellé depuis le château S. Ange. Les Goths devoient s'en emparer pour passer le Tibre. Déja, malgré les traits qu'on leur lan-

Büj

çoit, ils avoient appliqué les échelles, & commençoient à monter, lorsque ceux qui désendoient le Mole, s'aviserent de briser les statues de marbre, dont on avoit orné ce monument, & en firent rouler les morceaux sur la tête des assiégeans, qui, par ce moyen, furent renversés de dessus les échelles, & contraints d'abandonner leur entre-

prife.

Un Goth, remarquable par la grandeur de sa taille, & sameux par ses exploits, couvert de la cuirasse, le casque en tête, s'avança hors des rangs, vis-à-vis la porte Salaria; &, se postant derriere un arbre, commença de lancer plusieurs traits contre les Romains; mais il sut bientôt atteint d'un javelot lancé par une machine de guerre, avec tant de roideur, qu'après avoir percé sa cuirasse & son corps, il s'enfonça plus de la moitié de sa longueur dans le tronc de l'arbre; ensorte que le Goth demeura sans vie, suspendu à l'arbre par le bout du javelot.

Dans une sortie, un Romain, poursuivi par l'ennemi, tomba dans une sosse profonde, dont il ne put se retirer. Le lendemain, un Goth, suyant devant les Romains, tomba dans la même sosse; leur commun danger les rendit amis. Après avoir saits leurs conventions, ils pousserent tous deux des cris perçans: les Goths, dont le camp n'étoit pas éloigné, accoururent vers la fosse. Le Goth leur cria de lui jetter une corde, pour l'aider à fortir de cette sosse. Les Goths ayant jetté la corde, le Romain s'en saisit & remonta en haut : il dit aux Goths étonnés, qu'il étoit convenu, avec le compagnon de son infortune, de monter le premier, de crainte que, s'il restoit le dernier, les Goths, après avoir sauvé leur compatriote, n'abandonnassent leur ennemi. Le Goth, retiré de la sosse, confirma le rapport du Romain, qui sut renvoyé libre vers lès siens.

Witigès, fatigué de la vigoureuse résisflance de Bélisaire, se détermine, après un an & un jour, à lever le siège de Rome.

Le pape Silvère étant devenu odieux à l'impératrice Théodora, protectrice des Eutichiens, un diacre, nommée Vigil, engage cette princesse à lui procurer le pontificat, à condition de easser tous les décrets contre les Eutichiens, & de lui donner, en outre, deux cens livres d'or. Animée par la haine & par la cupidité, l'impératrice envoie le diacre à Rome, avec une lettre pour Bélisaire qu'elle chargeoit de faire déposer Silvère, & de mettre Vigil à sa place. Bélisaire ne tarde pas à servir le caprice de Théodora. Des scélérats apostés ayant déposé que Silvère étoit d'intelligence avec les Goths, pour leur

livrer incessamment une des portes de Rome; le général mande aussi-tôt ce pontise; lui reproche sa prétendue trahison; &, sans vouloir l'entendre, le fait dépouiller de ses habits pontificaux, & revêtir d'un froc il le remet, en cet état, dans les mains de soldats chargés de le conduire en exil. Il envoie ensuite signifier au clergé d'élire pape le diacre Vigil. Ce nouveau pontise, se voyant en possession de ce qu'il desiroit, resus de payer les deux cens livres d'or qu'il avoit promises.

# **~~**[538.]**~~**

Une affreuse disette ravage l'Italie. Ce stéau terrible sit périr un nombre prodirgieux d'habitans de la campagne. Dans le Picentin seul, il en mourut jusqu'à cinquante mille. Aux environs de Rimini, deux payfannes massacrerent, l'un après l'autre, dixsept hommes qu'elles avoient logé successivement, & les mangerent. Elles en eussent fait autant d'un dix-huitieme, s'il n'eût eu le bonheur de se réveiller, au moment même que ces Mégeres se disposoient à le massacrer; il se jetta sur elles. & les tua.

Dans un village du Picentin, la crainte de l'ennemi ayant fait prendre la fuite aux habitans, une mere abandonna son enfant au berceau, le laissant couché à terre sans aucun seçours. Aux cris de cet en-

fant, une chèvre qui, depuis peu, avoit mis bas ses petits, accourut promptement; &, voyant ce petit malheureux, s'empressa de le s'approcha de lui; lui présenta la mammelle; prit soin d'écarter les chiens & les autres bêtes, & lui continua long-tems ce charitable office. Les habitans de ce village, revenus de leur frayeur, étant rentrés dans leur pays, quelques femmes appercurent cet enfant, & s'étonnerent qu'il fût encore plein de vie. Plusieurs d'entr'elles, qui étoient récemment accouchées, voulurent l'alaiter, mais l'enfant, accoutumé au lait de chèvre, detournoit la tête, & poussoit des cris perçans. La chevre, sa nourrice, accourut; & l'enfant prit à sa mammelle sa nourriture ordinaire, en présence de toutes ces femmes qui ne pouvoient revenir de leur étonnement. « l'ai vu moi-même ce prodige, » dit l'historien Procope, qui raconte ce » fait. Etant dans le Picentin, on me mon-» tra cet enfant, comme la merveille du » pays. On l'irrita exprès, en ma présence, » pour le faire crier; & je vis aussi-tôt ac-» courir à ses cris la chèvre bienfaisante. » qui l'alaita devant moi. »

# **→** [539.] ✓

Bélisaire, après avoir enlevé à Witigès la plus grande partie de ses places, le tenoit bloqué dans Ravenne, lorsque deux fénateurs arriverent de Constantinople, chargés par l'empereur Justinien de faire la paix avec Witiges. Bélisaire ne put voir sans indignation, qu'on vînt lui ravir l'honneur d'achever la conquête de l'Italie. Il fit tous ses efforts pour empêcher la conclusion du traité. Sous différens prétextes il amusa les sénateurs, & pressa de plus en plus le siège, Cependant, par le moyen des traîtres qu'il entretenoit dans Ravenne, il y faisoit semer des bruits désavantageux à Witigès. Tout-à-coup, au milieu d'une nuit, le feu prend aux principaux magasins de Ravenne & consume toutes les provisions. Les Goths, se croyant trahis par Witiges, envoient proposer à Bélisaire de le reconnoître pour roi d'Italia. Ce grand homme pouvoit sans crainte accepter cette couronne. Il eût êté affez puisfant pour la conserver, malgré l'empereur; mais, fidele à son maître, il ne feint d'agréer une proposition si flatteuse, que pour se rendre plus promptement maître de Ravenne. Des ambassadeurs viennent, de la part de Witigès & des Goths, lui offrir publiquement de se rendre aux conditions qu'il lui plaira d'imposer. Bélisaire entre dans Ravenne, sans permettre qu'on y cause le moindre dégât. Il s'assure de la personne de Witigès, & l'envoie à l'empeRomaine entra dans Ravenne, elle parut fi peu confidérable, que les femmes des Goths ne purent s'empêcher de cracher aux visages de leurs maris & de les traiter delâc hes.

#### JN 540.

Justinien rappelle Bélisaire, qui se dispose à obéir, malgré les instances continuelles qu'on lui fait pour accepter la couronne. Les Goths, le voyant résolu de partir, s'assemblent à Pavie, qui leur appartenoit ençore, & choisissent pour roi Ildobald, neveu de Theudis, roi des Visigoths. Le nouveau roi députe encore à Bélisaire, pour le supplier d'accepter la couronne, l'assurant qu'il est près d'aller déposer la pourpre à ses pieds. Bélisaire répond qu'il ne consentira jamais d'être roi, tant que Justinien vivra. Il part, au bout de quelques jours, comblé de gloire, après avoir conquis avec douze à quinze mille hommes la plus grande partie de l'Italie, &, ce qui est phis admirable, après avoir refusé une couronne. Il retourne à Constantinople, pour être assez mal reçu de l'empereur \*.

<sup>&</sup>quot;Witiges fut mieux reçu que son vainqueur. L'empereur le créa patrice; le retint à sa cour, & le mit en état d'y vivre selon sa dignité.



#### ILDOBALD.

#### **→** [ 541.] **/**

E prince signale les commencemens de son règne par plusieurs combats heureux, & regagne toutes les villes de la Ligurie & de la Vénétie; mais son imprudence borne bientôt sa vie & ses exploits.

La femme de Vraias, le plus riche & le plus puissant seigneur qu'il y est parmi les Goths, alloit un jour au bain, magnisquement parée & suivie d'un nombreux cortége: elle rencontra la reine vêtue très-simplement, avec peu de suite; &, lui coupant sérement le passage, elle ne daigna pas même la saluer. La reine, irritée de cet affront, porta ses plaintes à son époux, qui, pour se venger, sit accuser Vraias de crimes supposés, &, sous ce prétexte, hui sit perdre la vie. Cette injustice contribua beaucoup à indisposer les Goths contre lui.

Wilas, Gépide, qui servoit dans ses gardes, avoit été forcé de quitter une semme qu'il étoit près d'épouser, pour marcher contre les ennemis. Pendant son absence, Ildobald contraignit cette semme d'en épouser un autre. Wilas, de retour, n'écouta que son ressentiment, & résolut de se venger. Un jour que le roi donnoit un repas aux grands de la nation, Wilas, qui se tenoit derrière ce prince avec les autres gardes, lui sit voler la tête sur la table d'un coup de sabre. Les Goths, saissi d'étonnement, demeurerent en silence: Wilas eut le temps de s'ensuir.

ERARIK, Ruge de nation, est élu roi; & cinq mois après, il est assassiné par les Goths peu contens de son gouvernement. Badwella surnommé Totila, neveu d'Ildobald,

monte sur le thrône.





#### TOTILA.

#### [541.]

Lusieurs, généraux de l'empereur Justinien marchent à Vérone, avec huit mille hommes, comptant de surprendre cette ville dans laquelle ils entretenoient des intelligences secrettes. Ils font prendre les devants à quelques gens d'élite, commandés par Artabase, capitaine Arménien. resquels se présentent de nuit à une porte, & sont introduits, Aussi-tôt l'allarme se répand par toute la ville: les Goths se hâtent d'en sortir, & gagnent un côteau qui domine Vérone. Dès que le jour paroît, ils s'apperçoivent du petit nombre des Grecs; rentrent promptement dans leur ville; ferment les portes, & poursuivent la petite troupe d'Artabase. Les Grecs sont forcés, pour fauver leur vie, de fauter pardessus les murs; mais tombant, pour la plûpart, sur des pierres & des cailloux, ils y trouvent la mort qu'ils veulent fuir. Artabase, plus heureux, ne se fait aucun mal. & se sauve avec quelques compagnons de fa fortune. Le gros de l'armée arrive en ce moment; & le spectacle affreux des morts

& des blessés couvre les chess de honte & de confusion. Au lieu d'user de la plus grande diligence, ils s'étoient amusés à disputer entr'eux sur le partage du butin qu'ils comptoient faire dans Vérone. Ayant donc manqué leur coup, ils se retirent du côté de Faënza où ils rencontrent Totila suivi seulement de cinq mille hommes. Artabase étoit d'avis qu'il ne falloit pas mépriser l'ennemi quoiqu'inférieur en nombre; & qu'il étoit à propos de l'attaquer avant que toute son armée eût passé la riviere de Lamone, sur laquelle la ville de Faënza est située. Mais, les chefs n'étant pas d'accordent r'eux, Totila passe la riviere sans obstacle. Pendant que les deux armées s'approchent en ordre de bataille, un Goth d'une taille gigantesque, nommé Valiaris s'avance hors des rangs, & défie au combat le plus brave des Grecs. Artabase accepte le desi: il court à toute bride, sur ce terrible adversaire, & lui perce le côté droit avec sa lance. Le Goth demeurant ferme sur la selle, Artabase lui porte un second coup dans le sein; mais la lance de Valiaris le blesse & lui coupe une artere. Il retourna vers les siens, perdant une grande quantité de fang, & mourut trois jours après. Ce combat singulier fut suivi d'une bataille générale, dont le roi des Goths eut l'honneur, après avoir fait un grand carnage des ennemis.

#### ₩[542.]

On dit que Totila, passant par la Campanie, fut curieux de voir S. Benoît dont la renommée publioit des choses merveilleuses. Il prit le chemin de son monastere; &, s'étant arrêté assez loin, il sit donner avis de son arrivée. Voulant ensuite éprouver le saint, il envoya vers lui Riggon, un de ses écuyers, auquel il fit prendre sa chaussure & ses habits royaux & qu'il fit accompagner de trois seigneurs, les plus distingués de sa cour. Riggon entra dans le monastere avec ce cortége. Benoît, qui étoit assis, le vit de loin; &, quand il put en être entendu, il lui cria: » Mon fils, quittez l'habit que vous portez: » il ne vous appartient pas. » Riggon épouvanté se prosterna devant le saint: &, sans ofer approcher, il retourna vers son maître auquel il raconta ce qui s'étoit passé.

Le fier Totila va lui - même trouver Benoît, & ne l'a pas plutôt apperçu qu'il se jette par terre. Le saint le releve, & lui dit: « Vous entrerez à Rome; vous pas-» serez la mer; &, après avoir régné neus » ans, vous mourrez le dixieme. » L'évènement sit voir la vérité de cette prédiction.

Totila met le siège devant la ville de Naples. Démétrius, général de l'empereur, ayant tenté de faire entrer des vivres dans la place, est fait prisonnier. Le roi des Goths presse vivenmnt le siège; &, pour intimider la garnison, il fait conduire, la corde au col, Démétrius jusqu'au pied des murailles, & le force de dire aux assiégés que l'empereur n'est plus en état de leur envoyer aucun secours. Les Napolitains. pressés par la famine, prennent le parti de se rendre. Totila fit éclater sa prudence & son humanité dans la maniere dont il pourvut aux besoins de ces gens assamés. Il fit fermer toutes les portes, & ordonna qu'on distribuât à chaque habitant une petite quantité de nourriture, qu'il fit augmenter chaque jour, jusqu'a ce qu'ils eurent entièrement repris leurs forces.

#### ~~ [ 543.] ~~

Les vainqueurs étoient occupés à démolir les fortifications de Naples, lorsqu'un Calabrois vint se plaindre à Totila, qu'un de ses officiers avoit violé sa fille. Cet officier étoit un brave homme: toute l'armée s'intéressa pour lui; mais Totila, sévere observateur de la justice, sit mourir le coupable, & conssiqua tous ses biens au prosit de la fille qu'il avoit outragée.

#### **\*\***[ 544. ] \*\*\*

Justinien renvoie Bélisaire en Italie, pour An, It, Partie I. C

s'opposer aux efforts de Totila. Cette seconde expédition ne pervoit être bien glorieuse à ce général: il manquoit de tous les secours nécessaires pour la faire réussir. Il partit de Constantinople, n'étant presque accompagné que de ses gardes; & tout l'argent qu'il avoit, sut à peine suffissant pour rassembler quatre mille volontaires. Se voyant hors d'état de faire face aux ennemis, il écrivit à l'empereur en ces termes:

" Je suis venu dans ce pays sans trou" pes, sans armes & presque sans ar" gent. Privé de ces secours, je ne puis
" rien faire. Si vous n'avez eu dessein
" que d'envoyer Bélisaire en Italie, vous
" devez être satisfait: Bélisaire est au mi" lieu de l'Italie; mais si vous voulez qu'il
" repousse vos ennemis, fournissez-lui
" les secours nécessaires pour vaincre.

#### ~~ [545. 56...] A

Totila forme le blocus de la ville de Rome, & fait enforte qu'il n'y puisse entrer de vivres, ni par terre ni par mer. Il fait barrer le Tibre à l'endroit où son lit avoit le moins de largeur, par le moyen de plusieurs longues poutres placées d'un bord à l'autre, & fait élever, aux deux extrémités, des tours de bois qu'il remplit de soldats. Déja la famine étoit plus grande à Rome

qu'elle ne l'avoit été pendant le dernier fiège. Les chefs qui, de longue-main, avoient fait des provisions considérables, abusant, pour s'enrichir, de la misere du peuple, vendoient fort cher leur bled aux riches, & laissoient les pauvres périr de faim. Ils saissoient payer sept écus d'or le boisseau de farine. On ne se nourrissoit communément dans la ville que de chevaux, de chiens, de rats & d'herbes sauvages. Un pere ayant cinq ensans près de mourir de faim, & n'ayant pas de quoi leur donner un morceau de pain, les mena sur un des ponts de la ville, & se précipita dans le Tibre, en leur présence.

Bélisaire fait construire un grand nombre de barques, garnies tout autour de planches, pour mettre les soldats à couvert des traits de l'ennemi. Ces planches étoient percées d'espace en espace, pour leur donner la facilité de laircer des stèches. Il fait charger ces barques d'une grande quantité de vivres; monte sur la premiere; &, conduisant quelques brûlots, il remonte le Tibre, & brûle une des tours des ennemis. Mais, son entreprise n'étant pas secondée par les habitans, il ne peut réussir à faire entrer des vivres dans la ville. Le chagrin d'avoir manqué son coup lui causa une maladie dangereuse. 36

Quelques foldats d'une compagnie Isan# rienne, qui gardoit la porte Afinaria, s'étant coulés la nuit le long des remparts. par le moyen d'une corde, viennent offrir à Totila de lui livrer la ville. Le roi. s'étant assuré de la sincérité de ces soldats & de la possibilité de la chose, envoie, avec les Isauriens, quatre Goths des plus braves & des plus vigoureux, lesquels, étant montés dans la ville, ouvrent une porte, & introduisent toute l'armée de Totila. Bessas qui commandoit dans la ville, s'enfuit avec ses Grecs, dès la premiere allarme. Les sénateurs & le peuple se résugient dans les églises. Au point du jour, Totila se rend à l'église de S. Pierre, pour remercier Dieu du succès de son entreprise. Le diacre Pélage, qui l'attendoit à la porte, se jette à ses pieds, & le supplie d'épargner la vie des habitans. Totila lui accorde sa demande, & défend, sous de séveres peines. de répandre le sang de qui que ce soit. Lorsque cet ordre sut donné, les Goths avoient déja tué vingt foldats, & soixante citoyens: ce furent-là les seules victimes de la brutalité du vainqueur. Mais si on laissa la vie aux citoyens, on leur enleva les moyens de la soutenir. Rome fut abandonnée au pillage pendant plusieurs jours, & il ne resta aux habitans que les murailles de leurs maisons toutes nues. On vit plusieurs personnes de la premiere distinction réduites à mendier leur pain de porte en porte. On trouva dans la maison de Bessas des trésors immenses, qu'il avoit amassés pendant le siège, en vendant du bled à un prix exorbitant.

#### **\*\***[547.]

Totila se disposoit à démosir Rome. It avoit déja fait abbatre le tiers des murs ; & il alloit mettre le feu aux plus superbes édifices de la ville, lorsqu'il reçut une lettre de Bélisaire, qui le detourna de ce dessein. Bélisaire lui représentoit qu'en détruisant une ville si ancienne & si illustre, il seroit regardé comme l'ennemi du genre humain, puisqu'il anéantiroit les monumens de la valeur & de la vertu des plus grands hommes. « Si les Goths, ajoûtoit-il, » s'affurent la conquête de l'Italie, vous ne » vous pardonnerez jamais d'avoir détruit la » plus belle ville de vos Etats, pour ne pas » dire de toute la terre; & fi, dans le cours » de cette guerre, la fortune vous aban-» donne, le vainqueur vous aura l'obliga-» tion de lui avoir conservé une place si » importante, & vous traitera avec bien » plus de douceur, » Totila, persuadé par

ces raisons, suivit le conseil de Bélilaire. II se contenta de dépeupler la ville de Rome. dans laquelle il ne laissa pas un seul habitant. Quarante jours après la retraite de Totila, Bélisaire se transporta à Rome, dans le dessein de repeupler cette fameuse ville, & d'en réparer les ruines. Il rappella les habitans qui se trouverent dans le voisinage; &, par ses travaux continuels, il mit bientôt Rome en état de soutenir un nouveau fiége. A cette nouvelle, le roi des Goths accourut; &, pendant trois jours, il livra fuccessivement plusieurs assauts à la ville; mais Bélisaire le repoussa, & le força de se retirer, après avoir perdu beaucoup de monde.

#### **→**N4[548.]

Totila fait encore une fois le siège de Rome. Diogènes, qui y commandoit, avoit sait semer du bled dans l'enceinte des murs, ce qui est suffi pour nourrir longtems la garnison; mais la ville sut encore trahie par les Isauriens. Les soldats de cette nation, mécontens de n'avoir point reçu leur paye depuis quelques années, & ayant appris que leurs compatriotes avoient été magnisiquement récompensés par Totila, résolurent de suivre leur exemple. Ils convinrent, avec le roi des Goths,

d'ouvrir la porte confiée à leur garde; ce qu'ils exécuterent. Au tems marqué, Totila fit sonner les trompettes, vers la partie des murailles opposée à celle par laquelle il entroit dans la ville. Aussi-tôt la garnison accourut, où le danger paroissoit le plus pressant; &, par cet artisce, les Goths ne trouverent aucune résistance.

Maître de Rome pour la seconde sois, Totila ne songe qu'à embellir une ville qu'il avoit voulu détruire lui-même, quelque tems auparavant \*. Il rappelle le sénat, & rend à cette compagnie son ancienne splendeur. Il invite les citoyens à rentrer dans leurs biens; &, après avoir peuplé Rome d'Italiens & de Goths, il fait représenter les jeux du cirque, avec une pompe digne des empereurs Romains.

#### 552.]

L'eunuque Narsès, général des armées de l'empereur Justinièn, arrive en Italie, pour

<sup>\*</sup>Totila ayant fait demander à Théodebert, soi des Francs, sa fille en mariage; ce prince répondit qu'il ne vouloit accorder sa fille qu'à un roi, & que Totila ne l'étoit pas, puisqu'il n'étoit pas capable de conserver sa capitale, & avoit été obligé d'en démolir une partie, & d'abandonner le reste à l'ennemi. Totila sut sensible à ce reproche; &, devenu une seconde sois maître de Rome, il s'appliqua à l'embellir.

C iv

s'opposer aux progrès de Totila. Son dessein étoit de ne point s'arrêter à des siéges, & de terminer la guerre par une action décisive. Il arrive au pied de l'Apennin, & se campe dans un endroit appellé les Tombeaux des Gaulois, où le célebre Camille avoit autrefois défait une puissante armée de cette nation. Totila s'avance à sa rencontre. Les deux armées en viennent aux mains. Pendant la chaleur du combat, Totila, faisant des prodiges de valeur, est blessé mortel-1ement par un général des Gépides, nommé Asbades. Les Goths prennent aussi-tôt la fuite. Leur roi, contraint de s'arrêter à Capra, pour faire panser sa blessure, expire quelque tems après, & est enterré secrettement. Telle fut la fin du fameux Totila, qui doit tenir un rang distingué parmi les plus grands rois que vante l'histoire. Théia, officier d'une rare valeur, fut choisi par les Goths, pour lui succéder,





#### THEÏA.

#### **→%**[ 553.]**~**

E nouveau roi fignale les commencement de son règne par une horrible cruauté. Totila, quittant Rome, pour aller au-devant de Narsès, avoit amené, comme ôtages, les enfans des principaux Romains, au nombre de trois cens, & les avoit envoyés au-delà du Pô. Théïa, les ayant trouvés dans cet endroit, les fait tous passer au sil de l'épée.

Ce prince en vient aux mains avec Narsès. Les Goths se battent en désesperés; Théia les anime par des actions d'une valeur extraordinaire. Envain les ennemis réunissent contre lui tous leurs efforts. Animé par le danger, il pénetre de plus en plus dans leurs rangs; renverse tout ce qui se présente sur son passage, & reçoit une grêle de traits sur son bouclier. Déja la nuit s'approche, & la victoire paroît pencher du côté des Goths, lorsque l'intrepide Théia, qui avoit déja changé deux sois de bouclier, est atteint au pied d'une stèche, au moment qu'il en prend un

les coups. Les assiégés éclatent en regrets; & paroissent se reprocher le triste sort de leurs compatriotes. Mais le spectacle, dont ils venoient d'être témoins, n'étoit qu'une vaine illusion. Narsès, qui n'étoit pas cruel, avoit fait garnir le col des ôtages de colliers de bois rembourrés, & les avoit inftruits de ce qu'ils devoient faire. Ne doutant plus du succès de son artifice, il envoie promettre aux Lucquois de rendre la vie à leurs compatriotes, s'ils consentent à tenir leur engagement : tous le promettent. Au même instant, les prétendus morts se relevent, & jettent les assiégés dans la plus grande surprise; mais ceux-ci, bientôt après, confus de leur crédulité, reprennent la résolution de se défendre. Narsès, piqué, redouble ses efforts. Il donne assaut sur assaut. Les Lucquois résistent encore pendant trois mois, & ne se rendent enfin, qu'après avoir obtenu tous les honneurs de la guerre.

## - 554.]A

Irruption des Allemands en Italie. Deux freres, Leutharis & Buccelin, les conduisoient, & commandoient chacun un corps considérable. Ils portent par-tout le ravage, & s'approchent de Rome qu'ils n'osent assiéger. Une maladie contagieuse

Emporte Leutharis avec toute son armée. Buccelin est attaqué par Narsès, près de Capoue; & quoique supérieur en nombre \*, il est totalement défait. Lui-même est tué dans le combat. Il ne se sauve que cinq hommes, de plus de trente mille qui composoient l'armée Allemande.

## ~ [555.] . K

Cinq mille Goths, qui s'étoient retirés clans le château de Conza, s'y trouvoient bloqués par Narsès. Le commandant, nommé Regnaris, lui fait demander une entrevue: Narsès y consent. Après quelques contestations, ils se séparent sans rien conclure. Regnaris, en remontant à la

<sup>\*</sup>Narsès n'avoit que dix-huit mille hommes: Buccelin en avoit plus de trente mille; mais les Grecs étoient bien disciplinés & bien armés. Les Allemands combattoient en desordre, & étoient, pour la plûpart, armés à la legere. L'usage de la cuirasse leur étoit inconnu. Ils n'avoient point de casque, & étoient nuds jusqu'à la ceinture: des caleçons de toile, ou de cuir, leur descendoient jusques sur les pieds. Leurs armes étoient l'épée, qu'ils manioient de la main gauche, le bouclier qu'ils portoient sur le bras droit, une petite hache à deux tranchans, & des angons, espece de traits dont le bois étoit fort court & couvert de ser, le bout garni de plusieurs pointes tranchantes & recourbées en maniere d'hameçon.

#### ANECDOTES

place, lance contre Narsès une stèche qui le manque. Aussi-tôt les Grecs irrités font pleuvoir sur ce perside une grêle de traits dont il est blessé à mort. Les Goths, voyant leur chef mort, ne dissèrent point à se rendre.

**♣** [563.]★

Le comte Widin, seigneur Goth, un de ceux qui s'étoient établis en Italie, du consentement de l'empereur de Constantinople, se révolte & prend les armes. Mais, n'ayant pas beaucoup de troupes, il demande du fecours au général des Francois, nommé Amingh, qui vient le joindre sur le bord de l'Adige : l'un & l'autre se disposent à disputer le passage de ce fleuve aux Grecs. Narsès, voulant détacher les François du parti des Goths, envoie • prier Amingh de se retirer. Amingh répond sièrement : « Je ne céderai pas » même un javelot à l'empereur, tant » qu'il me restera une main pour le lancer. » Sur cette réponse, Narsès attaque les alliés, & les taille en pièces; il fait prisonniers les deux généraux; envoie Amingh à Constantinople, & fait trancher la tête à Widin.

**\*\***[567.]**\*\*** 

Narsès avoit enfin rendu le calme à l'Ita-

lie. Il gouvernoit depuis quinze ans cette grande province, avec autant d'équité que de douceur : il ne put cependant réussir à contenter les Romains. Le fénat, accoutumé depuis long-tems à n'être plus sous les yeux de ses souverains, trouvoit mauvais qu'il eût choifi Rome pour le lieu de sa résidence. La présence de Narsès abforboit toute son autorité. Les principaux citoyens de Rome se plaignirent à l'empereur du gouvernement de Narsès, & demanderent un autre maître. On prétend que l'impératrice Sophie, qui ne l'aimoit pas, dit, à cette occasion, qu'il étoit tems qu'un eunuque tel que lui vînt filer avec les femmes dans le palais. On ajoûte que Narsès, instruit de ces paroles, dit, dans sa colere, qu'il sçauroit bien ourdir une trame que l'impératrice ne pourroit jamais demêler, & que, pour se venger, il invita Alboin, roi des Lombards, à venir faire la conquête de l'Italie.

Le chagrin, que ce grand homme conçut de l'ingratitude des Romains, & du mépris de l'impératrice, abbrégea ses jours. Il mourut à Rome, à l'âge de quatre-

vingt quinze ans.





## LONGIN, Exarque de Ravenne.

ALBOIN, Roi des Lombards.

## **→** [ 568...69...70...71.] →

On GIN, nommé pour succéder à Narsès, arrive en Italie, & choisit Ravenne pour le lieu de sa résidence: il prend le titre d'Exarque, que l'on donnoit ordinairement au gouverneur général d'Afrique.

On remarque que, durant les premiers mois de cette année, les plaines d'Italie furent aussi couvertes de neige que l'est ordinairement le sommet des Alpes, & que la récolte sut ensuite plus abondante

qu'elle ne l'avoit jamais été.

Le premier d'Avril 568, jour de Pâques, Alboin, roi des Lombards, quitte la Pannonie avec toute sa nation, hommes, semmes, vieillards, enfans, & vient en Italie chercher un climat plus heureux. Plusieurs autres peuples se joignent à lui, & grossissent son armée. Ce torrent de Barbares se répand d'abord dans la Vénétie. Ils s'emparent d'Aquilée, de Vicence, de Vérone, & s'approchent de Mantoue dont ils ne tardent pas à se rendre maîtres.

Ils

Ils s'étendent dans les autres cantons de l'Italie & y portent le ravage; la feule ville de Pavie ofe les arrêter; Alboin en forme le fiége avec une partie de fon armée, tandis qu'avec l'autre il continue ses courses dans l'Italie.

## **\***[572.]

Pavie se rend enfin après un siège de trois ans. Alboin, indigné de la résistance opiniâtre de cette ville, avoit juré de faire passer tous les habitans au fil de l'épée; mais, lorsqu'il y entroit, plein d'impatience de voir exécuter cet ordre barbare, il arriva un prodige qui le fit changer de résolution. Le cheval, fur lequel il étoit monté, s'abbatit sous lui à la porte de la ville; &, quelques efforts que l'on employât pour le relever, on ne put en venir à bout. » Seigneur, lui dit alors un de ses soldats. » Pavie est peuplée de Chrétiens; si vous » ne révoquez le serment que vous avez » fait, il ne vous sera jamais possible d'y » entrer. « Alboin ayant promis de donner la vie aux citoyens, le cheval se releve aussi-tôt& prend de lui-même le chemin du palais où le peuple se rend en foule, pour lui prêter serment de fidélité.

#### ₹ [573.] A

Alboin ne songeoit qu'a s'assurer de ses An. It. Partie I. D

conquêtes, en faisant régner par-tout la paix & le bon ordre, lorsqu'il périt par la trahison de la reine son épouse. Ce prince, avant que d'entrer en Italie, avoit remporté sur les Gépides une victoire éclatante, & tué dans le combat leur roi Gunimond: il avoit même poussé la férocité jusqu'à changer le crâne de ce roi malheureux en une coupe dans laquelle il buvoit ordinairement. Un jour qu'à Vérone il donnoit un grand festin aux principaux officiers de ses troupes, dans la chaleur de la débauche, il força Rosemonde son épouse, fille de Gunimond, de boire dans le crâne de son pere; cette princesse conçut une si grande horreur de cette violence, qu'elle résolut de se venger. Elle communiqua son projet à l'écuyer d'Alboin, nommé Elmigise : celui-ci tâcha d'engager Péridée, homme d'une force finguliere, à tuer le roi; mais il ne put venir à bout de corrompre ce sujet fidele: il fallut que la reine eût recours à un artifice indigne d'elle. Cette princesse scavoit que Péridée entretenoit un commerce de galanterie avec une de ses femmes: elle prit, secrettement, & dans l'obscurité, la place de la maîtresse de Péridée; &, lorsquelle eut passé la nuit avec lui. elle se sit connoître, & lui déclara qu'après la maniere dont il en avoit usé avec elle, il falloit qu'il ôtât la vie à Alboin, où qu'Alboin le fît périr. Péridée, saisi de crainte, se détermina enfin à seconder la vengeance de Rosemonde. Quelques jours après, cette princesse ayant remarqué que le roi s'étoit endormi dans sa chambre, aprèsdîner, elle eut soin d'en ôter les armes, & n'y laissa que son épée qu'elle attacha de maniere qu'on ne pût la tirer du fourreau. Elle éloigna tout le monde de l'appartement du roi, sous prétexte de ne pas troubler son repos, mais en esset pour que personne n'accourût au bruit. Après toutes ces précautions, elle fit entrer Péridée dans l'appartement. Alboin, se sentant frapper, se réveille en sursaut, vole à fon épée; mais il ne peut la tirer du fourreau. Dans son désespoir, il faisit un tabouret qu'il rencontre, & s'en sert pour défendre encore quelque temps fa vie; mais il fuccombe enfin sous les coups de Péridée. & tombe noyé dans son sang. Paul Diacre, qui rapporte ce fait, assure avoir vu lui - même cette affreuse coupe que le prince Ratchis montroit dans un festin à tous les convives.

Rosemonde, délivrée d'un époux odieux, épouse Elmigise, & fait quelques tentatives pour le placer sur le thrône; mais cette démarche la rend suspecte aux Lombards, qui l'accusent d'avoir attenté à la vie du roi, de concert avec son nouvel époux.

Rosemonde, pour se dérober à la sureur des Lombards, s'enfuit, pendant la nuit, à Ravenne avec Abswinde sa fille, Elmigise & Péridée, & demande un asyle à l'exarque Longin, qui lui fait un accueil favorable. Il ne tarde pas à concevoir de l'amour pour la reine, & lui fait entendre qu'il est prêt à l'épouser, pourvu qu'elle se défasse d'Elmigise, époux peu digne d'elle. Rosemonde, aveuglée par l'ambition, & déja endurcie par le meurtre de son premier mari, prépare au second le même sort. Un jour qu'Elmigise sortoit du bain. cette princesse perfide lui présente une coupe de vin empoisonné; mais le poison étoit si violent, qu'Elmigise en ayant à peine bu la moitié, il reconnoît la trahison de son épouse : aussi-tôt il tire son i. épée; & en approchant la pointe du sein de Rosemonde, il la force de boire le reste de cette funesse liqueur: les deux époux expirerent ensemble, quelques momens après.

L'exarque Longin envoie à l'empereur Tibere les trésors de Rosemonde, avec Abswinde & Péridée: ce dernier se fait admirer & craindre à Constantinople, par son grand courage & sa sorce extraordinaire. On assure qu'un jour, dans les jeux publics, en présence du peuple & de toute la cour, il tua un lion d'une prodigieuse

grandeur. L'empereur, craignant qu'un tel homme ne formât quelques entreprises contre lui, ordonna qu'on lui crevat les yeux. Peridée, irrité de ce cruel traitement. ne fongea qu'aux moyens de se venger. Il se pourvut de deux poignards qu'il cacha dans ses deux manches, & se rendit au palais impérial, demandant à parler à l'empereur, & assurant qu'il avoit des secrets importans à lui révéler. L'empereur envoya vers lui deux de ses favoris chargés d'entendre ce qu'il avoit à dire. Péridée s'approcha d'eux comme pour leur parler en secret; & lorsqu'il sentit qu'il étoit à portée, il prend dans chacune de ses mains un poignard, & les enfonce en même temps dans le cœur des deux courtifans, qui toma berent mort. Ainsi, dit l'historien des Lombards; cet autre Samfon vengea la perte de ses deux yeux, en privant l'empereur de fes deux plus fideles amis.

Après la mort d'Alboin, les principaux de la nation des Lombards s'affemblent à Pavie, & choifissent pour roi Clef ou Cléson, en lui présentant une pique. Tel étoit l'usage des Lombards, dont les rois ne se faisoient point couronner.



# ANECDOTES

## LONGIN, Exarque.

CLEF, Roi des Lombards.

#### 575.]

LEF, aussi cruel qu'Alboin étoit doux, se rend odieux à ses sujets: grand homme de guerre, il étend les limites de la domination des Lombards en Italie, & fait trembler Rome & Ravenne. Après un règne de dix-huit mois, il est affassiné par un jeune homme de ses domestiques. L'histoire ne nous apprend ni les motifs ni les circonstances de cet affassinat.

Les grands de la nation s'affemblent; &, voyant que le fils de Clef n'étoit encore qu'un enfant, ils conviennent de changer en aristocratie leur gouvernement monarchique; & ils arrêtent que l'Etat sera gouverné conjointement par les ducs ou gouverneurs des provinces & des grandes villes, qui jouiront, chacun dans leur duché, d'une autorité souveraine.





# LONGIN, Exarque.

ARISTOCRATIE chez les Lombards.

## \*\* [ 575 & fuiv.] \*\*\*

ENDANT neuf ans que dura l'aristocratie, les ducs Lombards ne fongerent qu'à leur aggrandissement particulier. Ils firent plusieurs excursions dans le pays des Gaules; mais, rebutés par le mauvais succès de leurs tentatives, ils se bornerent à l'Italie où ils firent de nouvelles conquêtes. Ils porterent le fer & la flamme à l'extrémité de la Toscane, dans les environs de Ravenne, & dans le voifinage de Rome. L'empereur Maurice, craignant qu'ils ne lui enlevassent ce qu'il possédoit encore en Italie, envoie une ambassade solemnelle aux rois de France, pour les engager à faire la guerre aux Lombards. Childebert, roi d'Austrasie, persuadé par un présent de cinquante mille écus d'or, promet de porter la guerre en Italie. Les ducs Lombards, allarmés de cette nouvelle, se déterminent à choisir un roi. Leur choix tombe fur Autharic, fils de Clef.



# SMERALDE, Exarque.

AUTHARIC, Roi des Lombards.

## **→** [584.] **/**

E prince commence par prendre lo nom de Flavius, & statue qu'il sera porté, à l'imitation des empereurs Romains, par tous les rois Lombards, ses successeurs. Considérant aussi que les ducs, qui, durant l'espace de dix ans, avoient gouverné leurs duchés respectifs, avec une autorité absolue, ne se laisseroient pas volontiers dépouiller de tout leur pouvoir, il leur laisse exercer une espece de souveraineté dans leurs gouvernemens; mais il les oblige à fournir la moitié de leurs revenus pour l'entretien de sa maison, & à lui amener des troupes en tems de guerre. Quoiqu'il en eût la puissance, il n'ôta jamais à un duc sa charge, que dans des cas de trahison, & ne la conféra jamais à d'autres, que quand celui qui étoit mort, ne laissoit point d'enfans mâles. Telle fut l'origine des fiefs en Italie.

Cette année voit la premiere expédition des François, au-delà des monts. Childen bert, après avoir reçu l'argent de l'emi

pereur Maurice, passe les Alpes avec une armée considérable. Autharic s'enserme dans Pavie, & laisse les François ravager la campagne; mais Childebert est bientôt rebuté par la multitude des siéges qu'il lui faut entreprendre. Les présens d'Autharic achevent de le dégoûter de son expédition. Il s'en retourne dans ses Etats, emportant avec lui l'argent de l'empereur, & celui du roi des Lombards. En vain on lui redemanda, pendant deux ans, les cinquante mille écus d'or, qu'il avoit reçus; il ne voulut jamais rien entendre sur cet article.

#### ₹~[588.]. \$\$

Childebert recommence la guerre en Italie, mais avec un succès qui ne lui donne pas envie d'y revenir. Autharic s'avance à sa rencontre; lui livre bataille, & fait un horrible carnage de ses troupes.

Autharic, vainqueur de ses ennemis, sait demander en mariage Théodelinde, sille de Garibald, duc de Baviere, & l'obtient. Il envoie aussi-tôt une seconde ambassade, pour régler les articles du contrat; & voulant connoître par lui-même la princesse qu'il alloit épouser, il se met au nombre des ambassadeurs. Il arrive, sous ce titre, à la cour de Garibald. Le chef de l'ambassade n'a pas plutôt exposé sa com-

mission, qu'Autharic prend la parole, & dit qu'il a des ordres particuliers du roi des Lombards de voir la princesse, afin de pouvoir lui rendre un compte fidele de ses charmes: on fait paroître Théodelinde. Autharic, après l'avoir confidérée quelque tems en filence: « Madame, dit-il, le roi » des Lombards fera trop heureux d'avoir » une épouse si accomplie; & ses peuples » béniront le ciel de leur avoir donné une » fi belle reine. » Il demande ensuite que, fuivant l'usage de leur nation, il soit permis aux ambassadeurs de recevoir le vin des mains de la princesse; ce qui lui est accordé. Théodelinde, après avoir offert une coupe remplie de vin au chef de l'ambassade, s'avance vers Autharic, & la lui préfente. Ce prince, naturellement galant, en rendant la coupe à la princesse, lui prend adroitement la main, sans qu'on s'en appercoive, la serre amoureusement, &. sous prétexte de baiser la coupe, se la porte sur le front & sur les joues. Théodelinde se sent émue. Elle a quelque soupcon du déguisement d'Autharic. Il étoit bien fait, & à la fleur de l'âge; ses beaux cheveux blonds, flottans sur ses épaules; la beauté mâle & guerriere, qui décoroit son visage, font defirer à Théodelinde de ne pas se tromper dans ses conjectures.

#### **→** [ 589.] **~**

Le mariage d'Autharic & de Théodelinde se célebre dans la plaine de Sardi, près de Vérone, avec une magnificence extraordinaire, & un concours prodigieux de Lombards.

Childebert, toujours importuné par l'empereur qui lui redemandoit ses cinquante mille écus, envoie en Italie trois de ses plus braves généraux avec une armée de vingt mille hommes; mais, aussi malheureux que ce prince, ils sont battus en plusieurs rencontres; & l'un d'eux y perd la vie. La maladie s'étant mise dans leur armée, ils sont contraints de s'en retourner. Les François se trouvent réduits, sur la route, à de telles extrémités, que la plûpart sont contraints de vendre leurs habits, & même leurs armes, pour avoir de quoi subsistér.

#### **→%**[590.]**√**

Autharic, délivré de la crainte d'un si redoutable ennemi, se jette dans le Samnium; &, ne trouvant aucun obstacle, il se rend maître de tout ce pays. Encouragé par le succès, il traverse toute la Calabre; s'avance jusqu'à Rhege, la pointe la plus reculée de toute l'Italie; pousse son che-

#### ANECDOTES

60 val dans la mer; &, frappant de la lance un pilier situé sur le rivage : « Ce seront-» là, dit-il, les bornes de l'empire des » Lombards. » Ce pilier subsistoit encore du tems de l'historien Paul Diacre qui raconte ce fait; & il s'appelloit le Pilier & Autharic.

Ce prince goûtoit à peine les douceurs du repos, lorsqu'une mort subite l'enleva dans Pavie, le 5 de Septembre. Le bruit courut qu'on l'avoit empoisonné. S. Grégoire attribua sa mort à une autre cause. Il écrivit aux évêques d'Italie, que Dieu avoit ôté du monde l'exécrable Autharic. pour le punir d'avoir défendu que les enfans des Lombards fussent baptisés dans la religion Catholique.





## ROMAIN, Exarque.

AGILUF, Roi des Lombards.

## **→** [591.] ✓

AGILUF, duc de Turin, est proclamé roi, dans la diète générale des Lombards. Théodelinde, veuve d'Autharic, avoit prévenu tous les suffrages, en le choisissant pour époux. Ce prince avoit toutes les qualités qui font les grands rois. Il étoit guerrier & politique; &, ce qui fit pencher la balance en sa faveur, il étoit trèsbel homme. Il se montra digne du choix de Théodelinde. Les premieres années de son règne surent signalées par plusieurs avantages qu'il remporta sur les ducs, ses vassaux, & sur l'exarque de Ravenne.

#### ₩[595.].K

Le pape Grégoire I envoie l'évêque Félix, & l'abbé Ciriaque, pour travailler à la conversion des idolâtres qui restoient encore en Sardaigne. Ce pontise, dévoré du zèle de la Maison du Seigneur, & s'imaginant que la soi pouvoit être le fruit de la violence, écrit, à ce sujet, à l'évêque de fer. Le Khan dissimule l'horreur que lut cause une pareille proposition, & seint de l'accepter. Mais, dès qu'il se voit maître de la ville, il l'abandonne au pillage & aux flammes. Il part, après cette expédition, emmenant avec lui Romilde, ses enfans & la plûpart des habitans. Pendant la marche, les fils de Gisulf trouvent le moyen de se sauver. Grimoald, le plus jeune de tous, ayant été renversé par les secousses de son cheval, Tason, un de ses freres, se disposoit à le percer de sa lance, pour qu'il ne tombât pas vivant entre les mains de l'ennemi; mais, attendri par les pleurs de cet enfant, il lui tend la main, & le place sur la croupe de son cheval. Cependant une troupe d'Abares poursuivoit vivement ces jeunes fugitifs. Un Abare, qui avoit devancé les autres, frappé de la beauté du jeune Grimoald, l'enleve de dessus le cheval de son frere, le remet sur le sien; &, content de cette prise, il tourne bride aussi-tôt. Grimoald, qui avoit un courage & une présence d'esprit au-dessus de son âge, se saisit adroitement du poignard qui pendoit au côte du Barbare, & lui en donne un coup assez fort, qui le renverse par terre. Il se met ensuite en selle, & rejoint ses freres. On verra ce jeune homme devenir un des plus fameux rois des Lombards. De

De retour en Pannonie, le Khan des Abares fait massacrer tous les hommes qu'il avoit emmenés du Frioul, & réserve pour la servitude les semmes & les ensans. Voulant tenir, en quelque saçon, sa parole à Romilde, il passe une nuit avec elle; & le lendemain, il l'abandonne à la brutalité de ses soldats, « pour contenter, disoit-il, » la passion favorite de cette reine. » Après ces outrages, il la fait empaler, & lui dit, en lui montrant le pieu qui devoit être-l'instrument de son supplice: «Voilà l'é-, » poux qui convient à tes semblables.»

Les quatre filles de Romilde, plus vertueuses que leur mere, & conservant dans l'esclavage les sentimens d'honneur leur inspiroit leur naissance, eurent soin, de cacher toujours dans leur sein de la chair cruë, afin que l'odeur infecte, qui en sortiroit, écartat ceux qui voudroient attenter à leur vertu. Leur stratageme réusfit: les Abares, voulant s'approcher d'elles, ne purent soutenir l'horrible qu'elles exhaloient. Ils crurent que cette odeur leur étoit naturelle, & se retirerent, en disant grofsièrement, que toutes les Lombardes exhaloient une mauvaise odeur. Ces princesses furent, dans la suite, rachetées par leurs freres, qui les marierent comme il convenoit à leur naissance.

An. It. Partie I.

## **₹**[602.]

Théodelinde écrit au pape Grégoire; pour lui faire part de la naissance de son fils. Grégoire lui répond pour la féliciter, & joint à sa lettre des Philacteres pour le jeune prince. C'étoit une Croix contenant du bois de la vraie Croix, avec une leçon de l'Evangile, ensermée dans une boëte de Perse. On donnoit le nom de philastères à des reliques enchassées dans diverses matieres. On les portoit dévotement sur soi; & l'on étoit vivement persuadé qu'elles préservoient des dangers. Cet usage a subsisté pendant plusieurs siécles; & l'on en voit encore aujourd'hui quelques restes.





# LÉMIGIUS, Exarque.

ADALOALD, Roi des Lombards.

## ₩[615,].

A GILULF étant mort, on proclame roi son fils Adaleald, alors âgé de treize ans. Théodelinde est chargée de la régence, pendant la minorité du jeune prince.

La lèpre, maladie contagieuse, jusqu'alors inconnue, ou du moins extrêmement rare, commence cette année à se répandre dans l'Italie où elle devint ensuite trèscommune.

## ₩[619.]«

L'exarque Lémigius fait voir par sa conduite combien l'ambition aveugle les hommes sur leurs défauts. Ce vil eunuque, à peine digne d'être compté parmi les hommes, ose concevoir le desseun de se faire empereur d'Occident; ses trésors & ses caresses gagnent l'armée: il la conduit à Rome pour s'y faire proclamer se couronner; mais les soldats sont à peine

éloignés de quelques milles de Ravenne; qu'ils font réflexion sur la bassesse du mastre qu'ils vont se donner. Honteux d'avoir pu concevoir un si lâche projet, ils massacrent l'ambitieux eunuque & envoient sa tête à Constantinople. Le patrice Isaac lui succede.

625.]

L'illustre Théodelinde est enlevée, cette année, à l'Italie: cette princesse fut principalement célèbre par ses pieuses libéralités. Elle fit bâtir à Monza, petite ville voisine de Milan, une superbe basilique, fous l'invocation de S. Jean-Baptiste, patron des Lombards. Elle orna cette église de présens magnifiques, dont quelquesuns subsistent encore aujourd'hui. On remarque sur-tout trois couronnes d'or, de chacune desquelles pend une croix d'or, enrichie de pierres précieuses. Au dedans du cercle d'une de ces couronnes, on lit cette inscription: » Agilulf, par la gra-» ce de Dieu, homme glorieux, roi de » tome l'Italie, l'offre à S. Jean-Baptiste » dans l'eglise de Monza. » Une autre de ces couronnes est appellée la couronne de fer, parce que le bas du cercle d'or est garni par dedans d'un cercle de fer, que les habitans de Monza prétendent, depuis

Ğά

quelques fiecles, avoir été fait d'un des cloux de la croix du Sauveur.

Ce fut par les exhortations de cette pieufe reine, que le roi Agilulf abjura l'Arianisme, & rentra dans le sein de l'eglise: ce fut elle aussi qui l'engagea à donner des terres considérables, & à accorder de grands priviléges aux églises, sur-tout aux monasrus; exemple dangereux pour ses successeurs.



76 ANECDOTES



## ISAAC, Exarque.

ARIOALD, Roi des Lombards.

## **\***[626.]

A RIOALD, gendre de Théodelinde, avoit, aussi-tôt après la mort de cette princesse, usurpé la couronne sur le roi son beau-frere. Adaloald avoit été demander du secours à l'exarque de Ravenne, qui se disposoit à le rétablir sur le thrône; mais il mourut sur ces entresaites, & sa mort assura l'usurpation d'Arioald, qui sut généralement reconnu pour roi.

### **%**[619.]

Arioald avoit épousé Gondeberge, fille d'Agilulf & de Théodelinde, princesse aussi vertueuse que belle. Un des ministres du roi, nommé Adalulf, épris des charmes de Gondeberge, lui faisoit assidument sa cour, sans oser lui découvrir sa passion téméraire; mais la reine l'ayant un jour loué innocemment sur la beauté de sa taille, l'amoureux Adalulf, encouragé par ces éloges, eut la hardiesse de lui découvrir ses desirs, & la pressa vivement d'y répondre. La reine, aussi surprise qu'indignée

d'une pareille proposition, lui crache au visage & lui reproche son insolence. Adaluls se retire consus & désespéré; mais, craignant que la reine ne se plaigne à son époux de sa témérité, il va promptement trouver le roi, & lui dit qu'il a découvert que la reine a, depuis trois jours, des entretiens secrets avec Tason, duc de Frioul; qu'elle a même résolu de l'épouser & de le placer sur le thrône; que, pour accomplir son dessen, elle doit bientôt empoisonner le roi. Arioald, sans autre examen, sait ensermer la reine dans le château de Lomello.

### 632....]

Dagobert, roi France, envoie des ambafadeurs à Arioald, pour lui demander raison du mauvais traitement qu'il faisoit éprouver à la reme Gondeberge, sa parento. Arioald répond qu'il est convaincu que la reine est compable; sur quoi les ambassadeurs des Francs, conformément à leurs instructions, proposent de décider la question par un combat singulier, entre l'accusateur & un des amis de la reine, suivant l'usage des Lombards. Le roi y consent. Piston, domestique de Gondeberge, se présente pour être le champion de la princesse. Il combat & tue Adalus son accusateur. Gondeberge est re-

connue innocente, & recouvre la con-

fiance de son époux.

Les soldats Romains, n'ayant point été payés depuis longtemps, éclatoient en murmures, & demandoient à grands cris leur folde à l'exarque Isaac. Celui-ci ordonne en secret au cartulaire Maurice de leur dire que l'exarque n'avoit point de fonds, mais que le trésor de S. Jean de Latran étoit plein de richesses; que l'empereur avoit envoyé plusieurs fois de l'argent pour leur paye, & que le pape l'avoit toujours fait déposer dans ce trésor. Les soldats, animés par ce discours, volent au palais de Latran: tous les officiers du pape & les serviteurs de l'Eglise prennent les armes, & défendent l'entrée du trésor. Les soldats s'obstinent, pendant trois jours, à -rester dans le palais. Enfin Maurice entre dans le trésor, & appose le scellé sur toutes les armoires. L'Exarque, instruit de ce qui s'étoit passé, vient à Rome: il envoie en exil, sous divers prétextes, les principaux eccléfiastiques; fait garder le pape à vue; &, libre désormais, il fait enlever les vases d'or & d'argent, les ornemens précieux, & les dons superbes dont tant de princes avoiens enrichi la basilique de Latran. Il envoie une partie de ce butin à l'empereur qui en profite, sans trop s'informer d'où il vient.

## **→** [635.].**/**

L'exarque de Ravenne payoit, tous les ans, au roi des Lombards trois cens écus d'or, pour le renouvellement de la trève commencée en 603. Arioald remet à l'Exarque cette espece du tribut, à condition qu'il se défera des ducs de Frioul, Tason & Caccon, dont la puissance l'inquiétoit. L'exarque communique ce projet au patrice Grégoire, qui gouvernoit pour l'empereur quelques villes voifines du Friout, & le prie de l'aider à l'exécuter. En conséquence, Grégoire qui vivoit en bonne intelligence avec les ducs de Frioul, invite le duc Tason à le venir voir dans la ville d'Oderzo, lui proposant de l'adopter, en lui coupant la barbe, à la maniere des Romains. Tason, ne se défiant de rien, se rend auprès de Grégoire, accompagné de son frere Caccon, & d'une suite convenable; mais à peine est-il entré dans la ville d'Oderzo, qu'il reconnoît son imprudence. On ferme les portes, & l'on fond de toutes parts sur lui & sur sa troupe. Accablés par le nombre, ils sont tous taillés en piéces, après s'être défendus jusqu'à la derniere extrémité. Grégoire, par une raillerie barbare, se fait apporter la tête de Tason, &, pour remplir sa promesse, lui coupe la barbe.





## ISAAC, Exarque.

ROTHAR, Roi des Lombards.

## **→** [636.] **✓**

A PRÈS la mort d'Arioald, les Lombards firent à Gondeberge le même honneur qu'ils avoient fait à Théodelinde, en lui laissant le choix libre d'un roi. Gondeberge choisst Rothar, duc de Brescia; mais ce prince ingrat, oubliant qu'il lui devoit le thrône, dépouilla sa bienfaitrice de toutes les marques de sa dignité; la relégua dans un appartement reculé du palais de Pavie, & se livra tout entier à des concubines.

### **→**[643.] **✓**

Les Lombards n'avoient point eu jufqu'alors de loix écrites. Ils avoient toujours suivi les coutumes qu'ils avoient reçues de leurs peres par tradition. Rothar sut leur premier légissateur. Il convoque, cette année, une diète générale à Pavie; &, du consentement des nobles, il y fait plusieurs loix qu'on rédigea par écrit, & contenant 386 loix, fut publié, l'année suivante, dans toutes les provinces soumises à sa domination. On lisoit à la tête de l'édit la présace suivante:

" Ici commence l'édit que, de l'avis

" de mes principaux conseillers, j'ai fait

" dans la crainte de Dieu, moi Rothar,

" septieme roi de la nation des Lombards,

" la huitieme année de mon règne, & la

" soixante - septieme depuis l'arrivée des

" Lombards dans la province d'Italie, sous

" Alboin, roi en ce temps-là, par la grace

" de Dieu. Donné à Pavie, dans le palais.

" L'édit suivant fera voir combien je m'in
" téresse au bonheur de mes sujets. "

## ₩ 652. J.K.

Rothar meurt âgé de quarante-sept aus, & est enterré dans la basilique de S. Jean, à Monza. Paul Diacre rapporte à ce sujet une histoire assez peu croyable, mais qu'il assure avoir apprise de témoins oculaires. C'étoit la coutume des Lombards d'ensevelir les rois & les grands seigneurs, avec leurs armes & les marques de leur dignité. Long - temps après la mort de Rothar, un voleur, poussé par le desir du gain, ouvrit son tombeau, & s'empara de toutes les choses précieuses qui y étoient renser-

### 76 ANECDOTES

mées. Il se retiroit à la hâte avec son but tin, lorsqu'il rencontra S. Jean-Baptiste qui lui sit les plus viss reproches, & lui déclara qu'il étoit le protecteur de Rothar, & que, pour venger l'outrage qu'il lui avoit fait, il lui interdisoit l'entrée de son église. En esset, depuis ce jour, lorsque le voleur vouloit entrer dans la basilique de S. Jean, il sentoit comme la pointe d'une épée qui, s'appuyant sur sa gorge, le sorçoit à s'éloie gner.





## OLYMPIUS, Exarque.

RODOALD, Roi des Lombards.

## ₩[652.] A

R ODOALD, fils de Rothar, succede à son pere: son règne ne dura que cinq à six mois. Ayant violé la semme d'un Lombard, l'époux surieux lava sa honte

dans le fang de ce prince.

L'empereur Constant II avoit publié, en 648, un édit par lequel il étoit défendu de disputer sur les matieres de religion. L'hérésie des Monothélites, qui régnoit alors, y avoit donné lieu. Le pape Martin I. condamna, dans un concile, l'édit de Constant. L'empereur indigné chargea l'exarque Olympius de s'assurer de la personne du pape. Olympius, après avoir passé en vain une grande partie de cette année à Rome, sans avoir pu trouver les moyens de se saisir du pape, résolut de l'assassiner en trahison. Sous prétexte de recevoir la Communion de la main du pontife, il se rendit dans l'église de sainte Marie majeure, où Martin officioit solemnellement.

### 78 ANECDOTES

Il avoit chargé un de ses gardes de tuer le pape, lorsqu'il le verroit s'approcher de lui, pour le communier; mais, quand le garde voulut exécuter cet attentat sacrilége, il perdit tout-à-coup l'usage de la vue. Olympius, sorcé de reconnoître que Dieu s'opposoit à l'éxécution de son crime, sit au pape l'aveu de son horrible dessein, & lui en témoigna un repentir sincere.





## THÉODORE CALLIOPAS, Exarque.

ARIPERT, Roi des Lombards.

### ₩[653.] **₩**

ARIPERT, fils du duc Condoald, & neveu de Théodelinde, est élu roi, d'un consentement unanime.

L'exarque Calliopas se rend à Rome, dans le dessein de se saisir du pape. Ce pontife, dangereusement malade depuis huit mois, s'étoit retiré dans l'église de Il envoya au-devant de l'exarque quelques personnes de son clergé. L'exarque les reçut dans le palais; & voyant que le pape n'étoit pas avec eux, il leur témoigna quelque desir de le voir. Le lendemain, qui étoit un dimanche, il n'ofa entrer dans l'églife, craignant la multitude du peuple, & s'excusa sur les satigues de son voyage. Le lundi matin, il envoya son cartulaire dire au pape, qu'on lui avoit rapporté qu'il avoit fait des amas d'armes dans le palais pontifical. Le pape répondit qu'on pouvoit en faire la visite; & en effet on n'y trouva rien. Quelques heures après, le pape étant couché dans

fon lit, devant l'autel de la basilique de Latran, Calliopas entre accompagné d'une troupe de foldats armés, qui brisent les Lierges, & commettent plufieurs insolences. Il montre aux prêtres & aux diacres un ordre de l'empereur de déposer Martin, & de l'envoyer à Constantinople. Tout le clergé s'écrie alors : « Anathême à qui-» conque croira que Martin a changé un » seul point dans la foi! Anathême à qui-» conque ne persévere pas jusqu'à la mort » dans la Foi catholique!» Mais l'exarque, s'embarrassant fort peu de ces cris, s'assure de la personne du pape qui ne fait aucune réfistance. La nuit du 19 de Juin, il le fait porter dans une barque, ne laissant que dix domestiques autour de sa personne, & ne lui permettant d'emporter, de tous fes meubles, qu'un seul gobelet. On conduit cet infortuné pontife à Messine où il s'embarque pour Constantinople. Pendant le voyage, le pontife, quoique travaillé d'une cruelle dyssenterie, n'eut pas la liberté de sortir du vaisseau qui lui fervoit de prison. On lui permit seulement de se baigner deux ou trois fois dans l'isle de Naxe. Les fideles des pays, où il séjournoit, lui apportoient des rafraîchissemens de toute espece; mais ses gardes s'en emparoient & maltraitoient encore ceux qui les apportoient. [654.]

## ~ [654.]~

Martin étant artivé à Constantinoples on le laisse au port, depuis le matin jusqu'à quatre heures après midi, couche dans le vaisseau sur un grabat, exposé en spectacle à tout le monde. Vers le coucher du soleil, on le tire de la barque, & on le porte fur un brancard dans une prison, où il demeure trois mois lans parlers à personne. Au bout de ce tems, il est interrogé par le sacellaire; &c, ses réponses n'ayant pu satisfaire des ennemis acharnés à la perte; il est livré entre les mains du préfet de Constantinople, qui lui fait souffrit les plus indignes traitemens. Les bourreaux se faisifsent de sa personne : lài ôtent son pallium factrootal, & le dépouillent de tous ses habits. Dans cet état ils lui mettent un carcan de fet au col, & le traînent inhumainement par toutes les rues de la ville. Après avoir été ainfi exposé aux insultes de la populace, il est chargé de chaînes, & reconduit en prison. On le traînoit avec tant de violence, qu'en montant les degrés, qui étoient hauts & rudes, il s'écorcha les jambes & les jarrets, & ensanglanta l'escalier. Le froid étoit alors excessif. Deux femmes, qui gardoient les cless de la prison, touchées de compassion An. It. Partie I.

#### ANECDOTES

pour ce venérable vieillard, le mirent dans un lit, & le couvrirent bien pour le réchauffer. Après trois mois d'une rigoureuse captivité, Martin fut envoyé en exil dans la Chersonnèse où il mourut.

## ₩[661.] **/\$**

Aripert meurt, après avoir régné neuf ans. Avant sa mort, il avoit partagé ses Etats entre ses deux fils Pertharit & Gondebert, qui prirent aussi-tôt posses fion de la part qu'il leur avoit assignée.





## THÉODORE CALLIOPAS. Exarque.

PERTHARIT & GONDEBERT. Rois des Lombards.

## ₩ 662.] A

'Ambition ne tarde pas à désunir les deux freres; chacun vouloit régner seul. Gondebert, se sentant peut-être plus foible, envoie Garibald, duc de Turin, demander du secours à Grimoald, duc de Bénevent. Garibald, abusant de la confiance de Gondebert, exhorte Grimoald à profiter de la querelle des deux freres, pour s'emparer lui-même du thrône. Ce conseil flattoit trop l'ambitieux Grimoald. pour qu'il ne le suivît pas. Il se met en marche à la tête d'une armée confidérable, & se hâte de joindre Gondebert. Cependant Garibald, continuant de jouer son rôle, conseille à Gondebert de loger le duc de Bénevent dans son palais; mais il lui fait entendre qu'il ne doit pas se fier aveuglément à lui, ni se trouver avec le duc, sans avoir des armes sous ses habits. Gondebert approuve ce dangereux avis; mais, lorsque les deux princes se voient, pour la

premiere fois, Grimoald, s'appercevant que Gondebert étoit armé, le perce de son épée, & le laisse étendu mort sur la place. Il s'empare ensuite de Pavie, & des autres Etats de ce prince. Pertharit, prince soible & timide, apprenant le sunesse soit de son frere, prend la suite avec précipitation; & moins soigneux que le pieux Enée, il laisse au pouvoir de l'ennemi sa semme Rodelinde, & son sils Cunibert. Grimoald délivré de ses deux rivaux, se fait proclamer roi à Milan; & pour couvrir son usurpation, il sait asseoir avec lui sur le thrône la sœur de Pertharit & de Gondebert.

La perfidie de Garibald, premier auteur de tant de crimes, ne demeura pas impunie. Un parent de Gondebert forma le projet de l'affaffiner, le jour même de Pâques, dans la bafilique de S. Jean, où il fçavoit que Garibald devoit venir. Il monta fur les fonts de baptême, ayant son épée nue sous ses habits, & se tint caché derriere une colomne auprès de laquelle Garibald devoit naturellement passer. Dès qu'il le vit à sa portée, il faisit promptement son épée, & lui en déchargea un grand coup qui lui abbatit la tête.

- [663.] uth

L'empereur Constant II forme le pro-

jet de réunir l'Italie à son empire. Il s'embarque à Constantinople, sur une stotte confidérable, & vient aborder à Tarenteu Son arrivée répand la frayeur chez les peuples voisins. Il profite de cette premiere impression. & assége Bénevent. Romoald. fils de Grimoald, chargé par son pere du gouvernement de ses Etats, se voyant vivement pressé par l'empereur, envoie Séfuald, son gouverneur, demander du socours à son pere. Grimonid, se hâte d'afsembler une armée. Arrivé sur les frontiès res du duché de Bénévent, il envoie Sé: fuald annoncer à fon fils, qu'il approche. Séfuald est pris en chemin par les Grecs. L'empereur le fait conduire sous les murs de la ville, & lui ordonne, fous peine de la vie, de dire aux affiégés;, du'ils n'ont aucun secours à espéren Mais Sésuald, apu percevant Romoald, s'écrie de toutes ses forces: " Ayez bon coucage; mon prince; » votre pere est acrivé sur les bords du San-» gro, & va bientôt attaquer vos ennemis. » Prenez foin, je vous en compare, de ma » femme & de mes enfans. Les Grecs vont » me faire payer de ma tête l'avis que je " vous donne." En effet l'empereur irrité fait trancher la tête à ce fidele officier. & la fait lancer dans la ville. à l'aide d'une machine. Romoald l'arrofa de ses larmes. & la fit enfevelir avec honneur.

L'empereur, ne jugeant pas à propos d'attendre Grimoald, leve le siège de Bénevent, & se retire vers Naples. Dans sa retraite, son arriere-garde est taillée en pièces par un détachement de l'armée Lombarde. Ce prince, quelque tems après, se rend à Rome. Il y avoit long-tems que cette capitale n'avoit joui de la présence d'un empereur. On fit à Constant la réception la plus magnifique. Le pape & le clergé allerent au-devant de lui, à six milles des portes, & le conduisirent comme en triomphe dans la basilique de S. Pierre. Ce prince laissa de riches présens à cette église, & à celle de fainte Marie majeure. Il se rendit en procession au Vatican, avec toute sa suite: il y entendit la messe célébrée folemnellement par le pape, & donna pour offrande un voile précieux, tissu d'or & de soie. Mais, avant de quitter Rome, il s'empara de toutes les raretés qu'il y trouva, vases, statues, coupes d'or, d'argent, de bronze; il emporta tout, jusqu'à des carreaux de cuivre, qui couvroient l'église de la Rotonde.

Quoique les Lombards eussent embrassé la religion Chrétienne, cependant ils conservoient encore en plusieurs endroits quelques restes d'idolatrie: ils adoroient des serpens, des couleuvres, des viperes. Il y avoit dans la ville de Bénevent un arbre sa-

. ineux, auquel ils rendoient un culte superstitieux. Une des cérémonies principales de ce culte confistoit à suspendre un cuir aux branches de cet arbre. Ensuite, montant à cheval, & courant à toute bride, ils lancoient, par-dessus l'épaule, des dards contre ce cuir, sans le voir Ceux qui étoient affez Heureux pour arracher avec leurs dards quelques lambeaux de ce cuir sacré. les conservoient précieusement, & les regardoient comme un préservatif assuré contre toutes fortes de dangers. Lorsque l'empereur Constant vint mettre le siège devant Bénevent, un saint prêtre, nommé Barbatus, saisit cette occasion pour détruire ce reste odieux du paganisme. Il sit promettre au duc Romoald d'abolir cette cérémonie superstitieuse, si Dieu sauvoit la ville de la fureur des Grees. Dès que le siège fut levé, Barbatus, accompagné de quelques zélés Catholiques, courut abbatre cet arbre sacrilége, & couvrit d'un monceau de terre la place où il avoit été.

# -M[664.]

Le malheureux Pertharit s'étoit retiré auprès du Khan des Abares. Grimoald, ne se croyant pas en sûreté sur le thrône, tant qu'il auroit à craindre un si dangereux rival, envoya prier le Khan de le lui

livrer. Le Khan repondit aux ambassadeurs: « Les dieux sont témoins des ser-» mens que j'ai saits. Ils me puniroient, » si j'osois les violer. » Mais, lorsque lesambassadeurs lui déclarerent qu'il devoit n'attendre à la guerre, s'il s'obstinoit à garder Pertharit dans ses Etats, le Khan, allarmé de cette menace; pria Pertharit de

le chaifir un afyle plus fûr.

... Ne scachant où porter ses pas, le malheu-- roux monarque prend une réfolution bien -étrange. Il avoit entendu vanter la élémence de Grimoald; il ose en faire l'épreuve, & part, dans le deffein de se re--mettre lui-même entre les mains de l'usurpateur. Lorsqu'il est près de Pavie, il envoya Unulf, le plus fidele de ses ferviteurs, en donner avis à Grimoald. Ce prince avoit L'amo grande & généreuse: frappé de la démarche hardie de Pertharit, il jure qu'il ne lui sera fait aucun mat. Pertharit, fur sa parole, se rend à la cour. Lorsqu'il aborda Grimeald', il voulut-se jetter à ses pieds; cette bassesse ne dut pas plaire à Grimoald: il ne voulut pas souffrir qu'un prince s'humiliât devant lui jusqu'à ce point. Il embrassa Pertharit, lui jura une amitié fincere, & lui donna un magnifique palais dans Pavie.

La générofité de Grimoald ne se soutint pas-Jaloux de l'affection que les grands &

le peuple témoignoient à Pertharit; effrayé d'ailleurs par les soupçons de ses ministres, il résolut de s'assurer de la personne de ce prince. Il engagea Pertharit à donner à ses amis un magnifique repas, dont il fit luimême la dépense, espérant que ce prince s'enyvreroit, & que, pendant son yvresse, il seroit aisé de l'enlever. Pertharit fut averti des funestes deffeins de Grimoald. Il sçut si bien tromper les convives, qu'il parut boire autant de vin que les autres, quoiqu'il n'eût bu que de l'eau pendant tout le repas; &, lorsqu'il alla se coucher, on le crut aussi yvre que les autres. A peine se fut-il mis au lit, que le palais fut investi. Alors le fidele Unulf le déguifa fous les habits d'un esclave; le chargea de quelques meubles, & le fit marcher devant lui, en hii disant des injures, & lui donnant même quelques coups de bâton. Les gardes trompés le laisserent sortir du palais. Il conduist ainsi son maître vers un endroit des remparts, où il avoit ordonné à quelques domestiques de l'attendre. Ils se glisserent, le long du mur, avec des cordes; monterent fur des chevaux, qu'ils trouverent dans une prairie voisine, & prirent la route de Turin, pour se rendre en France.

Cependant Grimoald, croyant avoir Pertharit en sa puissance, ordonne qu'on amene ce prince. On va frapper à sont appartement. Un valet de chambre, qui y étoit resté, répond, sans ouvrir, que son maître repose, & qu'il a tant bu qu'il ne peut rien entendre. On rapporte cette réponse à Grimoald, qui persiste à vouloir qu'on le lui amene fur le champ. Le valet de chambre ne voulant pas ouvrir, on enfonce la porte; on cherche par-tout Pertharit, mais en vain. Le domestique déclare enfin que son maître n'est plus dans Pavie. On le traîne auffi-tôt devant Grimoald, auguel il raconte la maniere dont Pertharit s'est sauvé. Grimoald demande alors à ses courtisans ce qu'ils pensent qu'on doit faire de cet homme. Tous prononcent qu'il mérite la mort: «Vous vous » trompez, répond Grimoald. Il mérite » plutôt une récompense, pour avoir été » fidele à son maître, aux dépens même de » sa vie. » Là-dessus il met le valet de chambre au nombre de ses domestiques, & lui demande d'avoir pour lui la même fidélité, que pour Pentharit. Ayant appris qu'Unulf s'étoit retiré dans la basilique de S. Michel, il le fait venir en fon palais; le comble de louanges, & lui permet de rester à Pavie, paisible possesseur de tous ses biens. Mais Unulf lui déclare qu'il aime mieux vivre dans l'indigence auprès de Pertharit, que de jouit, loin de ce prince, de la plus brillante

fortune. Le valet de chambre ayant fait paroître les mêmes sentimens, Grimoald leur permet d'emporter tout ce qu'ils ont de plus précieux, & d'aller joindre leur maître; enviant le sort de Pertharit, qui, dans sa disgrace, trouvoit encore des serviteurs si sideles.

### **₹** [666.] **₹**

Grimoald, voulant châtier la rebellion de Loup, duc de Frioul, engage le Khan des Abares à faire des courses dans le Frioul. Le Khan fait plus que Grimoald ne demande. Il bat le duc de Frioul dans une grande bataille où ce prince laisse la vie, & porte le fer & le feu dans les bourgs & dans les villages. Grimoald l'ayant fait prier de se retirer, il répond qu'il a fait la conquête du Frioul, & qu'il prétend la conserver. Aussi-tôt Grimoald leve des troupes, & entre dans le Frioul. Le Khan lui ayant envoyé des ambassadeurs, il leur sit attendre long-tems sa réponse. Tous les jours il faisoit en leur présence la revue de la plus grande partie de son armée. Quoiqu'elle sût assez peu nombreuse, il trouva le secret de la leur faire paroître fort confidérable. Il en faisoit passer chaque sois devant eux divers corps, toujours les mêmes, mais deguisés sous des habits & des armes différentes. Il les renvoya ensuite à leur maître, les chargeant de lui dire que, s'il ne s'en retournoit promptement dans ses Etats, lui-même iroit lui en montrer le chemin, avec toute cette multitude qu'ils avoient vue. Le Khan, sur le rapport de ses ambassadeurs, n'eut rien de plus pressé que de vuider le Frioul.

Le pape Vitalien avoit exigé de Maur, archevêque de Ravenne, un acte de soumission. L'archevêque avoit répondu qu'il étoit surpris de la prétention du pape; qu'ils étoient convenus de ne point s'inquiéter l'un l'autre; qu'il avoit l'acte de cette convention, figné de la main de Vitalien lui-même. Le pape, irrité de cette réponse, menace de l'excommunication l'archevêque rebelle. L'archevêque, à son tour, écrit au pape qu'il l'excommuniera, s'il perfiste dans son injuste demande. On prend l'empereur pour juge de ce débat; & ce prince décide en faveur de l'archevêque. Il lui expédia même un diplôme, par lequel les archevêques de Ravenne étoient exempts, pour toujours, de la dépendance de tout feigneur eccléfiafique, & même de celle du patriarche de l'ancienne Rome.

### ~~~[667.]~~

Barbatus, évêque de Bénevent, le même qui avoit signalé son zèle quelques années de l'idolatrie des Lombards, jouissoit d'un grand crédit auprès de Théoderade, épouse de Romoald, duc de Bénevent; il s'en servit pour abolir jusqu'aux moindres vestiges du paganisme. Sçachant que Romoald conservoit dans son cabinet une vipere d'or, idole qui lui avoit été transmise par ses ancêtres, & soupçonnant le duc de lui rendre quelque culte, un jour que ce prince étoit à la chasse, il pria la duchesse de lui remettre cette idole, & la briss sur le champ. Il en employa le métal à faire un calice & une patene d'une grandeur extraordinaire.

## **~~**[668.]**~~**

Les duels judiciaires étoient en usage chez les Lombards. Un homme, accusé d'un crime, se battoit contre son accusateur; s'il étoit vainqueur, il étoit réputé innocent. On prétend que les Lombards surent les premiers peuples, qui s'aviserent de chercher la vérité par cet étrange moyen. Grimoald, ne pouvant abolir entièrement cette coutume barbare, se contenta d'ordonner que, dans les questions d'état, & lorsqu'il s'agiroit de possession de biens, les duels ne seroient plus permis après trente ans.

### **→** [670.] **→**

Les Esclavons font une irruption dans le

### 94 ANECDOTES'

Frioul, & veulent surprendre Cividal, capitale de ce duché. Vectaris, duc de Frioul, informé de leur arrivée, s'avance avec vingtcinq chevaux, jusqu'au pont de la riviere de Natisone, de l'autre côté de laquelle les Barbares étoient campés. Ceux-ci, voyant venir à eux cette petite poignée de gens, commencent à crier par dérission: » Voici le patriarche qui vient nous com-» battre avec son clergé. » Le duc, les entendant, leve aussi-tôt la visiere de son casque. Les Abares le reconnoissent, & s'imaginent que son armée le suit à quelque distance. Ils prennent aussi-tôt la fuite. Vectaris profite de leur erreur; tombe fur eux, avec ses vingt-cinq cavaliers, & en fait un grand carnage.

### ₩[671.].K

Grimoald ayant essayé de bander un arc, neuf jours après avoir été saigné; l'effort violent qu'il sit, rouvrit la veine: on ne put arrêter le sang, & il mourut. On prétendit que les médecins avoient empoisonné les remedes qu'ils appliquerent sur l'ouverture de la veine.



## GREGOIRE, Exarque.

#### PERTHARIT rétabli.

## **→** [671.] **✓**

CRIMOALD laissoit un fils, encore ensant, nommé Garibald, qui sut proclamé roi; mais Pertharit, insormé de la mort de Grimoald, s'avança aussi-tôt sur les frontieres du royaume. Dès qu'il parut, les Lombards se déclarerent en sa faveur. Tous les officiers du palais, suivis d'une soule de peuple, vinrent au-devant lui, & le conduisirent à Pavie. Ainsi Pertharit remonta sur le thrône, après neus ans d'exil, & trois mois après la mort de Grimoald. Sa semme & son fils, lui surent rendus par Romoald I, duc de Bénevent, à qui Grimoald en avoit consié la garde.

### →~[672.]·K

Maur, archevêque de Ravenne, célébre par ses disputes avec l'évêque de Rome, meurt, cette année, dans la disgrace du siége apostolique. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, il sit assembler son clergé autour de son lit; & demanda pardon à tous ses prêtres du scandale qu'il pouvoit leur avoir, causé; mais, en même tems, il leur recommanda instamment de se conserver toujours indépendans de l'évêque de Rome, & de ne jamais rentrer sous le joug qu'il prétendoit imposer à toutes les églises.

## [677.]

Rodelinde, épouse de Pertharit, acheve, cette année, la nouvelle églife qu'elle faifoit élever à Pavie. Il y avoit auprès de cette basilique un fameux cimetière où les nobles Lombards se faisoient enterrer. S'il arrivoit que quelqu'un de ceux dont les familles avoient leur sépulture en ce lieu, fût tué à la guerre, ou mourût dans un pays lointain, on plantoit, à la place qu'il auroit occupée, une longue & grosse perche, au haut de laquelle on attachoit une colombe qui avoit le bec tourné vers l'endroit où le mort avoit perdu la vie : c'est de cet usage fingulier, que l'église fut appellée sainte Marie-aux-Perches; elle subsiste encore aujourd'hui.

## ₩[678.] · ·

Wilfrid, archevêque d'Yorck, prélat ambitieux & intriguant, ayant été déposé par Théodose, archevêque de Cantorbery, avoit entrepris le voyage de Rome, pour vort

ij

le

ù

le faire rétablir dans son siége. Il passa par Pavie, où il fut très-bien reçu du roi Pertharit. Ce prince, dans une conversation qu'il eut avec l'archevêque, lui dit qu'on lui avoit offert de grands présens, pour qu'il le retînt prisonnier & qu'il l'empêchât d'aller à Rome: « Mais, ajoûta-t-il, en lui racontant la maniere dont il avoit été traité lui-même par le Khan des Abares, qui n'avoit jamais voulu le livrer à Grimoald, »vous êtes en sûreté dans mes Etats. » Si les droits facrés de l'hospitalité ont eu » tant de pouvoir sur le cœur d'un prince » barbare & idolâtre, ne dois-je pas, à » plus forte raison, les respecter, moi qui » connois & adore le vrai Dieu? Non » pour tous les thrésors du monde, je ne » voudrois point perdre mon ame. » Pertharit garda plusieurs jours Wilfrid à sa cour; le combla de caresses, & le sit escorter jusqu'à Rome.

## **₹**[679.]**.**

On voit par une lettre du pape Agathon, combien l'ignorance étoit grande alors, en Italie, parmi les eccléfiastiques. ce pontife, envoyant à l'empereur de Constantinople des légats pour lui rendre compte de ce qui s'étoit passé dans un concile tenu à Rome, s'excuse sur le choix

An, It. Partie I.

de ces légats, & dit qu'ils font tels qu'ils a pu les trouver dans une province réduite en servitude, & déchirée par des guerres continuelles. Il ajoûte: «Des hommes, habitans au milieu des Barbares, morcés de se procurer par le travail de meurs mains leur subsistance journames, pourroient-ils acquérir la science

» que leur état semble exiger? »

L'exarque Théodore II, ayant perdu son secrétaire, cherchoit par-tout quelqu'un qui fût capable d'écrire les lettres qu'il étoit obligé d'adresser à l'empereur. Quelques nobles de Ravenne lui présenterent un citoyen de cette ville, d'une très-petite taille, & difforme de visage, nommé Joannice. Théodore, à la vue de cet homme, dont l'extérieur n'annonçoit rien de bon, dit à ceux qui le lui avoient amené: » Vous m'offrez-là un secrétaire de bien mau-» valle mine. » On lui proposa de faire l'esfai de son sçavoir. L'exarque se fit apporter une lettre écrite en grec, qu'il avoit reçue de l'empereur, & la mit entre les mains de Joannice, qui lui demanda s'il vouloit qu'il la lût en grec ou en latin? Alors l'exarque lui donna une lettre latine. qu'il lui dit de lire en grec. Joannice le fit avec un succès qui surprit Théodore: il le retint pour son fecrétaire.

### **\*\***[|680.].\*\*

L'Italie est affligée d'une horrible peste qui fait sur - tout de grands ravages à Pavie. Quelques personnes crédules, à qui la crainte du danger avoit troublé la tête, s'imaginerent voir un diable, qui, durant la plus grande violence de la peste, srappoit aux portes des maisons avec un dard; & remarquerent qu'il mouroit dans chacune autant de personnes qu'il avoit frappé de coups. Quelques - uns assurerent qu'il leur avoit été révélé que le moyen de faire cesser la peste, étoit d'ériger un autel en l'honneur de S. Sébastien dans l'église de S. Pierre-aux-Liens, à Pavie. La crainte rend les hommes surperstitieux. On s'empressa d'exécuter ce que prescrivoit la prétendue révélation. On n'élevoit point alors d'autels, qu'on n'y mît des reliques du Saint auquel ils étoient confacrés : on fit donc venir de Rome des reliques de S. Sébastien; on les plaça dans l'autel qui fut érigé avec les folemnités ordinaires. Aussitôt après, la peste cessa: on ne crut pas pouvoir attribuer la fin de ce fléau à une autre cause qu'au pouvoir de S. Sébastien: & depuis ce temps, ce Saint fut toujours invoqué en Italie, dans les temps de peste.

#### ANECDOTES

DO ES

### **→** [684.] **✓**

Adoption finguliere des fils de l'empereur Constantin Pogonat, par le pape Benoît II. Elle consistoit à recevoir honorablement quelques boucles des cheveux des personnes qu'on vouloit adopter. L'empereur, voulant donner au souverain pontife une nouvelle marque de sa bienveillance, lui sit remettre en même tems un acte authentique, par lequel il dispensioit à l'avenir les papes de faire consirmer leur élection.

## **♣**[686.]**♣**

Pertharit meurt cette année, regretté de tous ses sujets, comme un bon pere de ses ensans. L'histoire ne parle, qu'avec les plus grands éloges, de la piété de ce prince, de son amour pour la justice & de sa libéralité pour les pauvres. Depuis quelques années, il avoit associé au thrône son fils Cunibert, qui, par sa mort, resta seul roi des Lombards.





# JEAN PLATYN, Exarquei

CUNIBERT, Roi des Lombards.

## **₩**[690.]

A LACHIS, un des plus puissans vasfaux de Cunibert, entre, à la tête d'une armée, dans la ville de Pavie, pendant l'absence du roi des Lombards; se rend maître du palais, & se fait proclamer roi. Cunibert, n'ayant pas assez de troupes pour tenir tête à l'usurpateur, se retire dans l'isse de Comacine & s'y fortisse.

L'avarice imprudente d'Alachis lui ravit bientôt le fruit de son crime. Ses principaux amis étoient deux freres, nommés Aldon & Grawson, les plus riches citoyens de Brescia, qui avoient beaucoup contribué à l'élever sur le thrône. Dès qu'il se vit parvenu au rang qu'il avoit ambitionné, il oublia les services de ses deux amis, & ne songea qu'à s'emparer de leurs biens. Aldon avoit un jeune sils, qui étoit page à la cour. Alachis comptant un jour, sur une table, des écus d'or, en laissa tomber un; le sils d'Aldon le ramassa & le lui rendit: « Oh! dit Alachis à cet en» fant, ton pere en a beaucoup, & i'el-» pere qu'il me les donnera bientôt. » Ce discours ayant été rapporté aux deux. freres, ils se hâterent de prendre des mesures pour leur sûreté. Ils commencerent par confeiller à Alachis de ne pas toujours rester ensermé dans Pavie : « Il faut, lui difoient-ils, témoigner plus de confiance à » vos sujets, pour mieux vous assurer de » leur fidelité. Absentez-vous, pour quelque » temps, de la ville : jouissez du plaisir de » la chasse : nous veillerons en votre ab-» sence à la garde de Pavie. » Sur leur parole, Alachis va chasser dans une forêt assez éloignée de Pavie. Aussitôt Aldon va trouver Cunibert à Comacine : l'exhorte à revenir à Pavie, & l'instruit des mesures qu'il a prises pour l'en rendre maître. Cunibert, au jour marqué, se rend à Pavie, & rentre dans le palais sans aucun obstacle. Le clergé, la noblesse & le peuple le recoivent avec les marques de la plus fincere affection.

Cependant Alachis n'a pas plutôt appris une révolution si subite, qu'il rassemble aussi tôt une armée nombreuse, & se prépare à chasser Cunibert. Dans ces circonstances, il apprend que le duc de Frioul envoie des troupes à son ennemi. Sans perdre de temps, il s'avance vers un pont, par où ces troupes devoient nécessairement pasfer, & se place en embuscade. Comme elles défiloient par pelotons, il tombe successivement sur chacun; se fait prêter serment de fidélité par les officiers & par les foldats, empêchant sur-tout qu'aucun ne retourne en arriere; &, par ce stratagême, il se voit à la tête d'une armée destinée à le combattre. Alors il s'avance vers Pavie, & ne tarde pas à rencontrer Cunibert, qui l'attendoit dans une grande plaine près de Côme. Cunibert lui propose de vuider leur différend par un combat fingulier ; mais il le refuse, alléguant, pour raison que Cunibert étoit bien plus robuste & plus vigoureux que lui \*. Tandis que les deux armées se rangent en bataille, Zénon, diacre de l'église de Pavie, demande à parler à Cunibert; il étoit de la même taille que le roi des Lombards: « Prince, lui dit-il, » lorsqu'il sut en sa présence, de votre » vie dépend le destin de l'Etat; nos en-» nemis, dans la bataille, ne s'attacheront » qu'à vous faire périr; fouffrez que je » prenne vos armes; que je combatte en

<sup>\*</sup> La preuve qu'il en donna, ce fut que, lorsqu'étant enfans l'un & l'autre, ils jouoient ensemble dans le palais de Pavie, Cunibert saissfoit de très-gros moutons par la laine, & les levoit en l'air d'une seule main; ce qu'Alachis n'avroit jamais pu saire.

» votre place, & sous votre nom. La vie » d'un prêtre obscur comme moi, ne peut » être mieux employée qu'à conserver des » jours aussi précieux que les vôtres. » Cunibert, sensible à cette marque d'affection si extraordinaire dans un ecclésiastique, lui refuse d'abord la grace qu'il lui demande: mais les instances de toute sa cour le forcent enfin à la lui accorder. Zénon, revêtu des armes de Cuniberta attire sur lui seul tous les coups des ennemis. Alachis, accompagné des plus .. braves de son armée, le cherche de toutes parts. Enfin le prétendu roi, accablé des traits qu'on lui lance, tombe mort. Alachis, plein de joie, accourt pour couper la tête à son ennemi; mais il trouve, au lieu dù roi, un misérable clerc. Dans le transport de sa fureur, il s'écrie: « Nous n'a-» vons rien fait encore; mais, si je suis vic-» torieux, je fais vœu de remplir un puits » de nez & d'oreilles de clercs. » Cependant l'armée royale, croyant avoir perdu son roi, s'ébranle & se met en désordre. Cunibert, qui, du corps de réserve. où il étoit, voit les fuites dangereuses de cette erreur, s'avance au-devant des fuyards, la tête découverte, & releve par sa préfence leur courage abbatu. La bataille recommence avec plus de fureur : Alachis est tué, combattant aux premiers rangs; &

Cunibert remporte une victoire complette. Ce prince, en reconnoissance, fit élever un superbe mausolée devant la porte de la basilique de S. Jean.

### **~**[694.] **~**

Il est quelquesois dangereux de rendre de trop grands fervices. Aldon & Grawson l'éprouverent. Cunibert, rétabli par leur moyen sur le thrône, ne tarda pas à redouter la puissance de deux sujets capable de déthrôner & de rétablir des rois à leur gré. Il s'entretenoit un jour tête-à tête avec son grand écuyer sur les moyens de se défaire de ces deux hommes trop puissans. Il croyoit la conversation bien secrette; elle fut cependant entendue. Les deux freres, instruits des funestes projets du roi, se réfugient dans une église, & se cachent derriere l'autel. Cunibert s'entretenoit encore avec son écuyer, lorsqu'on vint lui dire qu'Aldon & Grawson avoient pourvu à leur sureté, & cherché un asyle aux pieds des autels. Etrangement surpris à cette nouvelle, & ne pouvant s'imaginer par quel moyen les deux freres avoient pu pénétrer ses desseins, il les envoie chercher, & leur donne sa parole qu'il ne leur fera fait aucun mal. Après quelques explications, il reconnoît leur innocence, & les reçoit dans ses bonnes graces; mais il s'obstine à leur demander par qui ils ont appris sa conversation avec l'écuyer. Alors les deux freres lui font un portrait bizarre d'une personne absolument inconnue. Le roi, simple & crédule, s'imagine bonnement que c'est quelque mauvais génie qui se plaît à le persécuter, & ne fait pas d'autre recherche.

### **→** [696.] **✓**

A Ravenne, les habitans avoient coutume de sortir de la ville, par dissérentes portes, les dimanches & les fêtes aprèsmidi, ayant quelques nobles à leur tête. Les citoyens des différens quartiers de la ville se rencontroient dans la campagne, & se lançoient de part & d'autre des pierres avec la fronde; ce qui formoit une espece de combat. Cette année, les habitans du quartier de Trigur défièrent ceux du quartier de la Poterne. Ces derniers furent vaincus, mis en fuite & poursuivis par leurs adversaires à grands coups de pierres jusqu'au quartier de la Poterne, dont ils fermerent les portes; mais les vainqueurs les enfoncerent, & traverserent le quartier, comme en triomphe, pour se retirer dans le leur. Le dimanche suivant, le combat recommença avec plus de fureur; mais le

fuccès n'en fut pas plus heureux pour ceux de la Poterne, qui furent encore vaincus, & dont un grand nombre resta sur la place. parce que les combattans s'étoient servis, non-seulement de pierres, mais aussi de bâtons & d'épées. Les vaincus, désespérans de pouvoir se venger de leurs ennemis par la force ouverte, formerent le projet de la plus noire trahison. Ils seignirent de se réconcilier sincérement avec les vainqueurs: mais, le dimanche suivant, après l'office du matin, chacun des hommes du quartier de la Poterne en invita un du quartier de Trigur à venir déjeûner chez lui. Ils étoient convenus entr'eux d'asfassiner chacun leur hôte; ce, qu'ils exécuterent, sans qu'il en échappat un seul. Pour cacher leur crime, ils enfouirent secrettement les cadavres dans la terre, ou les jetterent dans les égouts. Lorsqu'on s'apperçut dans la ville, qu'il manquoit un si grand nombre de citoyens, sans qu'on pût sçavoir ce qu'ils étoient devenus, la désolation se répandit dans toutes les familles qui avoient part à cette perte. Damien, archevêque de Ravenne, ordonna, pendant trois jours, un jeune solemnel & une procession générale. Il y assista, précédé des ecclésiastiques & des moines vêtus de sacs, & couverts de cendres.Les habitans de la ville, de tout âge & de toute condition, y marchoient ensuite, les cheveux épars, & portans le cilice. Les semmes, les veuves & les silles suivoient en habits de deuil, avec toutes les marques de la plus vive douleur. Les trois jours étant expirés, les cadavres des Triguniens surent découverts; & leurs meurtriers surent punis du dernier supplice. On sit mourir avec eux leurs semmes & leurs ensans; &, pour abolir jusqu'aux moindres traces de ce crime, on détruisit leurs maisons, & l'on en consuma les démolitions par le seu : le quartier qu'ils habitoient sut appellé le quartier des assassimes.

## 697.]

Ermelinde, femme de Cunibert, vit un jour au bain une fort belle fille, dont les charmes étoient relevés par une cheve-lure blonde, qui lui descendoit jusqu'aux talons: cette fille, nommée Théodote, étoit née à Pavie, d'une ancienne famille Romaine. La reine sut si frappée de l'éclat de sa beauté, que, lorsqu'elle sut de retour au palais, elle en sit au roi son époux un éloge indiscret. Cunibert, sur le seul récit de la reine, devint amoureux de cette jeune personne. Quelque temps après, il conduisit Ermelinde dans une maison de campagne, sous prétexte d'y prendre le plaisir de la chasse. Pendant la nuit, il revint

La ville; fit venir Théodote au palais, & la trouva disposée à écouter sa passion: il entretint ainsi avec elle un commerce secret pendant quelque temps; mais il ne tarda pas à s'en dégoûter. Il la sit entrer au monastere de Sainte Marie, dont elle su abbesse.

## **\*** [700.]

Le roi Cunibert meurt, aussi regretté que son pere. Son sils Liutpert lui succède; mais, sa jeunesse ne lui permettant passencore de gouverner par lui-même, Ansprand, son tuteur, est chargé de la régence du royaume.

### **%**[701.]**%**

Mécontent de cette disposition, Ragombert, duc de Turin, sils de Pertharit, se prépare à faire valoir ses droits à la couronne. Il s'avance à la tête d'une armée vers Pavie; défait Liutpert dans une bataille, & s'empare du thrône. Sa mort, arrivée huit mois après, y sait monter son sils Aripert.



#### ANECDOTES



# THÉOPHYLACTE, Exarque.

ARIPERT II, Roi des Lombards.

# 702.]

A NSPRAND fait de nouveaux efforts pour rétablir sur le thrône le jeune Liutpert: il est battu une seconde sois. Liutpert, blessé dans le combat, est sait prisonnier. Aripert, pour s'assurer le thrône, ôte la vie à ce jeune prince. Il sait aussi périr, par dissérens supplices, la semme, les ensans & les principaux amis d'Ansprand, & ne sait grace qu'à Liutprand, son second sils.

### **\***[706...]

L'orgueil & la présomption portent souvent à des démarches bien singulieres. Ferdulf, duc de Frioul, l'un de ces hommes dont tout le mérite consiste à être puissans & riches, se met en tête, comme sit autresois l'empereur Caligula, d'ajoûter aux titres fastueux, que sa vanité lui faisoit prendre, ceux de Héros & de Vainqueur. Pour cet esset, il engage secrette-

ment quelques chess des Esclavons, ses voisins, à faire une irruption dans le Frioul. Les Barbares ne se le font pas dire deux fois. Ils se jettent en très-grand nombre sur les terres du duc; enlevent les troupeaux, & portent par-tout le fer & la flamme. Le Sculdais, ou juge du canton qu'ils avoient ravagé, s'étoit hâté de faire prendre les armes aux habitans; mais, comme un torrent rapide, les Esclavons n'avoient fait que passer; & ce sut inutilement qu'il se mit à leur poursuite: il ne put jamais les atteindre. Ferdulf, homme aussi peu mesuré dans ses discours, que présomptueux dans ses entreprises, voyant revenir le Sculdais sans avoir rien fait, lui dit qu'il étoit fort bien nommé, & qu'il n'étoit en effet qu'un poltron: le Sculdais s'appelloit Argaid, & le mot Arga, dans la langue des Lombards, fignifioit poltron. Il est aisé de juger combien une pareille injure, chez cette nation guerrière, étoit outrageante pour un homme de qualité, comme étoit Argaïd: austi son ressentiment éclata-t-il aussi-tôt. Il répondit fiérement au duc, qu'il souhaitoit pouvoir trouver, avant que de mourir, une occasion, qui sît voir lequel étoit le plus poltron, du duc, ou de lui. Cette occasion ne tarda pas à se présenter. Les Esclavons étant revenus dans le Frioul, quelques jours

#### TIE ANECDOTES

après, Ferdulf s'empresse d'aller les attaquer. Argaid le joint en chemin, & lui dit: » Voici le moment de faire voir qui de nous » deux est le plus brave. Périsse celui qui » de vous, ou de moi, se présentera le der-» nier aux ennemis! » Aussi-tôt les deux rivaux piquent leurs coursiers, & s'avancent à toute bride, suivis de toute la noblesse. Les Esclavons, qui s'étoient postés, fur une montagne, les laissent approcher; &, profitant de leur aveugle imprudence, ils les accablent de traits & de pierres. Argaid & Ferdulf périssent les premiers; toute leur suite a le même sort: Un seul homme, de tant de braves gens, eut le bonheur d'échapper au fer des Barbares. Il s'appelloit Munichis. Etant tombé de cheval, un Esclavon le saisit; lui lia les mains, & s'efforça de le traîner au camp; mais, malgré la triste situation où se trouvoit Munichis, il arracha, sans qu'on sçache trop comment, la lance de l'Esclavon, & la lui plongea dans le corps; puis, se laisfant rouler jusqu'au bas de la montagne, il se débarrassa de ses liens, & prit la fuite.

Aripert donne le duché de Frioul à Pemmon, seigneur Lombard, d'un mérite distingué. Le nouveau duc commence par faire venir dans son palais tous les fils des nobles tués dans le dernier combat contre

contre les Esclavons, & les sait élever avec ses propres sils. Il avoit épousé une simple paysanne, nommée Rathberge, qui n'étoit pas jolie, & qui n'avoit rien de recommandable que ses vertus. Elle n'avoit jamais oublié son premier état; &, lorsqu'elle vit son époux devenu duc, elle le pressa plusieurs sois de la répudier, pour prendre une autre semme, dont la naisfance sût plus digne du rang qu'il occupoit.

709.]

L'empereur Justinien II, ayant appris que les habitans de Ravenne s'étoient réjouis des difgraces qu'il avoit essuyées dans son expédition contre les Sarafins, envoie ordre au patrice Théodore, gouverneur de Sicile, d'en tirer vengeance. Théodore fait aussi-tôt embarquer des troupes. & les conduit lui-même à Ravenne; mais. ne voulant point entrer dans la ville, il fait dresser, à quelque distance, un camp magnifique, au milieu duquel étoit son pavillon. Tous les nobles de Ravenne se hâtent d'aller lui faire leur cour. On les admet deux à deux à l'audience. A mesure qu'ils entrent, des soldats apostés se jettent sur eux; leur mettent des bâillons; les chargent de chaînes, & les traînent secrettement dans les vaisseaux. Théodore entre ensuite dans An. It. Partie I.

## Ti4 ANECDOTES

Ravenne. Il livre cette ville au pillage; & lorsque la brutalité de ses soldats est assorie, il fait mettre le seu dans les principaux quartiers. Pour couronner ce bel exploit, il fait massacrer tous les prisonniers qu'il avoit sur sa flotte, & retourne, triomphant, à Constantinople.

# ~~[712.] A

L'empereur Philippicus, successeur de Justinien II, écrit à Rome, pour y donner avis de son avenement au thrône. Par sa lettre, il se déclaroit ouvertement protecteur de l'hérésie des Monothélites. Le pape, ayant pris conseil de son clergé, ne veut point y avoir égard. En même tems, le peuple Romain, saisissant cette occasion de témoigner d'une maniere éclatante zèle pour la religion, fait peindre les six conciles généraux dans le portique de S. Pierre. On ne tarde pas à recevoir de Constantinople un ordre exprès d'effacer ces peintures; mais le peuple n'en fait aucun cas; &, prenant une réfolution digne des plus beaux âges de la république, il ordonne qu'on ne reconnoîtra point Philippicus pour empereur; qu'on n'exposera point son portrait dans l'église; que son nom ne sera point prononcé dans la célébration des faints Mysteres, & qu'on

#### ITALIENNES.

he le mettra point à la tête des actes; enfin que la monnoie frappée à son coin n'aura point de cours.

# 712.]

Ansprand, celui-là même à qui les Lombards, en 700, avoient confié la régence du royaume, pendant la minorité de Liutpert, entreprend de rétablir ce prince sur le thrône. Il avoit, pour cet effet, em-prunté des troupes à Théodebert, duc de Baviere. S'étant mis à leur tête, il s'àvance vers Pavie. Aripert en fort avec fon armée. Les Lombards & les Bavarois en viennent aux mains; mais, après un combat aussi long qu'opiniâtre, ceux-ci rebutés, ou peut-être se trouvant plus foibles que les Lombards, se disposent à retourner dans leur pays. Aripert est instruit de ce dessein par ses espions; &, se croyant débarrassé d'un ennemi redoutable, il décampe dès la nuit même. Cependant, animés par leurs chefs, les Bavarois s'étoient préparés à recommencer le combat au point du jour. Surpris de ne plus trouver les ennemis. ils attribuent leur retraite à défaut de courage, & se mettent aussi-tôt en marche, pour les joindre. Aripert n'avoit pas prévu ce changement. Sa retraite, qui n'étoit qu'un effet de sa prudence, paroit alors

aux yeux des Lombards une lâcheté méprisable: ils ne veulent plus combattre en
sa faveur, & protestent qu'ils reconnoissent Ansprand pour leur roi légitime. Dans
ce péril extrême, l'infortuné monarque
sort secrettement de Pavie, après s'être
chargé d'autant d'or qu'il en pouvoit porter. Cette précaution lui sut des plus sunestes; car ayant voulu passer le Tésin à
la nage, pour gagner la France, il sut entraîné par le poids de l'or, & se noya.

Ansprand est élu solemnellement roi des Lombards; mais, trois mois après être monté sur le thrône, il paye le tribut à la nature. Son sils Liutprand lui succède.





# PAUL, Exarque.

LIUTPRAND, Roi des Lombards.

# **~**[714.]**^**

UN des proches parens de ce prince, nommé Rotharis, forme une confipiration contre sa vie & son thrône. Liutprand, en ayant eu quelque soupçon, le fait venir en sa présence. Il apperçoit que ce seigneur a des armes cachées sous ses habits, & lui en sait de viss reproches. Rotharis, piqué, tire son épée pour en percer le roi; mais un des gardes le saist & l'arrête. Les autres, accourus au bruit, se jettent sur le perside, & le sont expirer sous leurs coups.

A peine échappé de ce danger, Liutprand tombe dans un autre; mais si, dans le premier, il su redevable de son salut à la fortune, son courage & son intrepidité l'arracherent au second. Deux de ses écuyers vouloient l'assassiment. Instruit de leur noir complot, il les mene seuls avec lui, sous prétexte d'une promenade, dans un bois sort épais; & là, trant son épée: « Je scais, » dit-il, que vous voulez massassimer; » voyons si vous aurez le courage de pro-» siter de l'occasion que j'ai voulu vous » en donner moi-même. » Frappés d'une démarche aussi hardie, les deux écuyers tombent aux pieds du roi qui, non moins généreux que magnanime, leur accorde le pardon qu'ils lui demandent.

# 722.]

Liutprand, dès la premiere année de four règne, avoit revu les loix anciennes, & yen avoit ajoûté de nouvelles. Il en publie, vingt-quatre cette année. La premiere de, ces loix défend aux filles, ou veuves, de se marier, après avoir pris l'habit de religion, quand même elles n'auroient pas encore fait profession; sans doute qu'alors la simple prise d'habit étoit accompagnée de quelque vœu de chasteté.

## 723.]

Les Esclavons sont une irruption dans le Frioul. Le duc Pemmon vole à leur rencontre, suivi de cette jeune noblesse qu'il avoit fait élever avec ses sils, & de l'élite de ses troupes. Il sond sur les Barbares, & les met en déroute. C'est en vain qu'ils se rallient, & qu'ils sont les derniers efforts, pour essace la honte de leur désaite. Ils sont vaincus autant de sois qu'ils en vien-

ment aux mains; & Pemmon voit avec plaisir ses jeunes éleves signaler leur coup d'essai par une triple victoire. Un vénérable vieillard, nommé Sigwald, avoit perdu deux fils dans la premiere irsuption des Esclavons, sous le duc Ferdulf, se signala, malgré son âge, dans les trois combats qui furent livrés aux Barbares, & vengea la mort de ses fils sur plusieurs des ennemis qu'il tua de sa main. Le duc Pemmon voulant l'empêcher de se trouver au troisieme combat, le généreux. vieillard lui répondit : «J'ai vengé suffi-» famment la mort de mes fils dans les » deux combats précédens, & je ne veux al-" ler au troisieme, que pour y trouver une » mort glorieuse, qui me réunisse avec eux.» Sea vœux furent accomplis; &, s'il en faut croire quelques historiens, il fut le seul qui périt dans ces trois combars.

# 727.]

L'empereur, Léon l'Isaurien, venoit de donner un édit, pour abolir le culte des images. Le pape Grégoire II lui écrit, à ce sujet, des lettres très-vives, dans lesquelles il lui représente avec sermeté le scandale que sa conduite cause à toute l'Eglise. Léon n'en devient que plus surieux : il menace le pape de le déposer, s'il réquire le pape de le déposer le pape de le deposer le pape de le de le d

#### 120 ANECDOTES

fiste à ses ordres. Alors Grégoire, ne croyant plus devoir rien ménager, instruit par ses lettres tous les peuples d'Italie des attentats de l'empereur contre la religion, & les exhorte à soutenir avec zèle les anciens usages de l'Eglise. Il prend ensuite des mesures pour se mettre à couvert du ressentiment de Léon. Ses précautions ne furent pas inutiles. Peu de tems après, on découvrit que l'empereur avoit envoyé trois de ses principaux officiers, pour se défaire du pape. Paul, exarque de Ravenne, devoit les aider de ses conseils & de ses troupes; mais les Romains ayant appris ce qui se tramoit contre leur pontise, se souleverent & mirent en pièces deux des conjurés: le troisieme se sauva dans un monastere où il demeura le reste de ses jours. L'exarque Paul, qui s'étoit approché de Rome avec toutes ses troupes, ne réussit pas mieux. Il fut attaqué vivement, & contraint de faire une prompte retraite.

# **→** [728.] **→**

Les troubles occasionnés par l'hérésie des Iconoclastes offrent à Liutprand, roi des Lombards, une occasion favorable de reculer les bornes de ses Etats. Ce prince, quoique très pieux, n'a garde de la laisser échapper. Il leve des troupes nombreuses;

& le premier effort de ses armes va tomber sur la ville de Ravenne dont il se rend maître par la trahison d'un des habitans. Cet heureux fuccès est suivi de plusieurs autres : la plûpart des villes & châteaux de l'Exarchat & de la Pentapole le reçoivent de gré ou de force. Il en enleve des richesses immenses; après quoi, pour fanctifier en quelque sorte son expédition, il fait présent à l'église Romaine de plusieurs de ces places conquises, qu'il avoit abandonnées. Une pareille donation, faite à toute autre puissance, eût sans doute été plus à charge qu'avantageuse, puisqu'elle ne pouvoit subsister longtems; mais elle devint pour Rome une source féconde de prétentions, que les papes sçurent bien faire valoir dans la suite.

# 729....

Eutychius, successeur de l'Exarque Paul, ne tarde pas à chasser les Lombards de leurs dernieres conquêtes. Il fait sa paix avec Rome, après l'avoir depouillée de ce qu'elle tenoit de la libéralité de Liutprand.

# 733.]

L'empereur Léon, indigné de la résistance que le pape & les peuples d'Italie continuoient d'opposer à ses ordres, en-

#### ANECDOTES

voie le duc Manez avec une flotte nombreuse, pour les forcer à obéir; mais une tempête furieuse brise la plûpart des vaisseaux, & met le duc hors d'état d'exécuter les intentions de son souverain. Ne voulant pas cependant s'en retourner fans rien faire, il rassemble les débris de sa flotte, & s'avance, par le Pô, jusques sous les murs de Ravenne qu'il se flatte de surprendre. L'exarque Eutychius en étoit absent; &, soit qu'il sût mécontent des Ravennates, soit que ceux-ci, lui demeurant fideles, ne fussent pas pour cela plus disposés à obéir à l'empereur, il est certain que Manez avoit ordre de les punir sévérement. Ce général débarque promptement toutes ses troupes, & prend le chemin de Ravenne. Les habitans en sortent armés, & l'arrêtent. On en vient aux mains. Les Ravennates feignent de prendre la fuite, & attirent les Grecs dans une embuscade, où ils en font un grand carnage. Il en échappe à peine quelques-uns, qui se hâtent de regagner la flotte; mais les habitans de Ravenne, montant aussitôt dans des barques, se mettent à leur' poursuite, & précipitent dans le fleuve tous ceux qu'ils peuvent joindre. Tel fut le malheureux succès de l'expédition du duc Manez. Les vainqueurs instituerent une sête solemnelle, en mémoire de cette.

#### ITALIENNES!

journée, & s'abstinrent, dit-on, pendant six ans, de manger du poisson de ce bras du Pô.

#### ~~ [735.] A

Charles Martel, qui régnoit en France, sous le titre de maire du palais, envoie son fils aîné, Pépin, à la cour de Liutprand. Ce prince lui coupe les cheveux à la maniere des Lombards; l'adopte pour fils, & le renvoie chargé de riches présens. On a déja vu que ces sortes d'adoption, qui étoient des témoignages d'honneur & d'estime, étoient alors en usage.

### **~~**[ 740. ]

Ratchis, duc de Frioul, fils & successeur de Pemmon, signala sa valeur dans la guerre que Liutprand fit, cette année, à Thrasimond, duc de Spolete. Il étoit à l'arriere-garde de l'armée Lombarde, avec son jeune frere Aistulf. Les Spolétains étant venus fondre sur sa troupe, il les recut avec la derniere bravoure, & les repoussa vigoureusement. Dans cette occasion, un Spolétain, nommé Berthon, s'avança seul à la tête des autres, & dit à Ratchis, qu'il n'en vouloit qu'à lui. Ratchis l'attendit de pied ferme; &, lorsqu'il le vit à portée, il le renversa de cheval d'un coup de lance. Quelques foldats vouloient l'achever; mais Ratchis s'y opposa & laissa Berthon se

trainer comme il put hors de la mélée. Quelques jours après, passant sur un pont avec son frere, celui-ci sut attaqué par derriere, par deux autres hommes de Spolete. Ratchis se retourne promptement; &, d'un revers de son épée, précipite s'un des assassins en bas du pont. En même tems, il fait sace à l'autre, & le tue.

### ~~~[741.]·

Le pape, alors Grégoire III, successeur de Grégoire II, se voyant persécuté par l'empereur d'Orient, & redoutant d'ailleurs la puissance du roi des Lombards, implore le secours de Charles Martel, qui régnoit en France, sous le titre de duc ou prince des François. La lettre du pontife, aush pressante que soumise, sut apportée par deux nonces qui furent les premiers qu'on eût vus en France. Ces nonces étoient accompagnés des députés du peuple Ro-. main, qui présenterent au prince des François un décret, par lequel le fénat & le peuple déclaroient qu'ils renonçoient à l'obéissance de l'empereur, pour se mettre sous la protection de Charles, & qu'ils lui déféroient la dignité de Patrice des Romains, c'est-à-dire qu'ils le créoient souverain de Rome. La lettre du pape portoit que le peuple Romain avoit pris cette résolution, parce qu'il voyoit qu'il n'avoit

point de secours à attendre de l'empereur; elle finissoit par ces mots: « Nous vous » conjurons, par le Dieu vivant & vérita-» ble, & par les clefs très-facrées de la con-» fession de S. Pierre, lesquelles nous vous » envoyons comme les marques de la sou-» veraineté, de ne point préférer l'amitié » du roi des Lombards à celle du prince » des apôtres. » Charles reçut cette ambassade avec beaucoup de magnificence; mais on ne voit pas qu'elle ait produit alors un grand effet. Le pape Zacharie, succefseur de Grégoire III, eut l'adresse de conclure une paix avantageuse avec les Lombards, moyennant une donation en forme de plusieurs villes & territoires que sit Liutprand à l'église Romaine.

### 744.]

Liutprand meurt dans la trente-deuxieme année de son règne. Aucun roi Lombard n'avoit occupé le thrône avec tant de gloire, ni pendant un si longtems. Il sut infiniment cher à ses peuples, dont il sit le bonheur. Hilprand, son neveu, qui lui succéda, contribua beaucoup à le faire regretter. Les Lombards, le jugeant indigne du thrône, le déposerent après sept mois de règne, & lui substituerent Ratchis, duc de Frioul, prince célebre par sa valeur, & qui marcha sur les traces de Liutprand.

#### ANECDOTES

716



## EUTYCHIUS, Exarque.

RATCHIS, Roi des Lombards.

## 747.]

ARLOMAN, duc d'Austrasie, secette année, ses Etats contre un froc.
Après avoir institué son frere Pépin son
héritier, il se rend à Rome, & reçoit des
mains du pape l'habit de moine. Il se retire ensuite sur le mont Soracte, où il fait
bâtir un monastere; mais les fréquentes
visites des seigneurs François, qui alloient
à Rome, l'engagent à quitter cette solitude. Il va s'ensermer dans le monastere
du mont Cassin, pour y vivre sous la régle
de S. Benoît.

## ~~[748.] ·\*

L'avidité du gain avoit introduit en Italie un commerce infâme & honteux pour l'humanité. Les Vénitiens achetoient de toutes parts des esclaves Chrétiens, & les vendoient ensuite aux Sarasins d'Afrique. Ils en avoient acheté, cette année, un trèsgrand nombre à Rome. Le pape Zacharie,

#### ITALIENNES.

les racheta de ses propres deniers, & les affranchit tous: il prit, en même temps, des mesures, pour faire cesser à l'avenir ce honteux trasic.

## 749.]

Ratchis met le siège devant Pérouse, ville du duché de Rome. Allarmé de cette entreprise, le pape Zacharie va trouver le roi Lombard, & fait tant, par ses présens & par ses prieres, qu'il l'engage à se retirer. Il fait plus: il lui peint, sous des couleurs si vives, la vanité des biens terrestres, & la réalité des éternels, que ce prince renonce, dès ce moment, au monde, &, quelque temps après, abdique la couronne. Suivi de sa semme Tasie, & de Ratrude sa fille, il alla demander au pape l'habit monastique, & se retira au mont Caffin. Les princesses fonderent un monastere de religieuses, pour y finir leurs jours. Tel étoit l'esprit de ces siécles. Il n'étoit pas rare alors de voir des Souverains passer subitement du thrône dans le cloître, & pieusement abandonner à la Providence leurs états & leurs peuples. Aistulf, frere de Ratchis, est choisi pour lui succéder.





# EUTYCHIUS, Exarque.

AÏSTULF, Roi des Lombards.

# 752.]

E prince exécute, dès le commencement de son règne, ce que ses prédécesseurs avoient plusieurs sois tenté sans succès. Il détruit la puissance des exarques en Italie, après s'être emparé de Ravenne, de la Pentapole & de toutes les villes de l'exarchat. Il tourne ensuite ses armes contre le duché de Rome, & fait trembler cette capitale.

#### **→** [753.] •

La fituation des affaires de l'Orient ne permettant pas à l'empereur d'envoyer des troupes en Italie, il charge le pape Etienne d'aller en personne demander du secours à Pépin, roi de France. Le pape, malgré la vigilance d'Aistulf, se rend à la cour de Pépin, qui le reçoit avec les plus grands honneurs; mais ce pontife, oubliant sa commission, ne s'occupe que des intérêts de son siége. Au nom du clergé, de la noblesse & du peuple Romain, il déclare Pépin &

129 des fils, Carloman & Charles, Patrices des Romains, c'est-à-dire Seigneurs & Souverains de Rome, & de son duché. Pépin, en reconnoissance, & conformément au projet du pontife, donne à l'église. Romaine la ville de Ravenne, l'Exarchat & la Pentapole. Le nouvel historien d'Italie fait à ce sujet la réflexion suivante : « Voilà, » dit il, de ces faits dont il se trouve peu » d'exemples dans l'histoire. Un ambassa-» deur, chargé de négocier avec un prince » étranger la conservation d'une partie » des Etats de son maître, fait deux lots » de cette portion d'Etats, & vend l'une » à ce prince étranger, à condition que ce » prince lui donnera l'autre, quand il en

# - 755. July

» fera maître. »

3

Pépin, l'année précédente, avoit passé les Alpes, & force Aiffulf à faire un traité par lequel il s'obligeoit à rendre Ravenne, & toutes les places dont il s'étoit emparé; mais Pépin n'est pas plutôt retourné en France, que le roi des Lombards, oubliant ses fermens, ravage les environs de Rome, & vient mettre le siège devant cette ville. Le pape Etienne, « usant, en cette » extrémité, dit M. l'abbé Fleuri, d'un arti-» fice fans exemple, devant, ni après, » dans toute l'histoire de l'église, écrivit An. It. Partie I.

s au roi, & aux François une lettre, att » nom de S. pierre, le faisant parler lui-» même, comme s'il eût encore été sur » la terre. Le titre, imité des Epîtres ca-» noniques, commence ainsi: Pierre apn pelle à l'apostolat par Jesus-Christ, Fils » du Dieu vivant. Il fait parler avec lui » la Vierge, les anges, les martyrs & » tous les autres saints, afin que les Fran-» çois viennent promptement au secours » de la fource de leur régénération, & » de leur mere spirituelle. Je vous conjure, » dit-il, par le Dieu vivant, de ne pas » permettre que ma ville de Rome & mon » peuple soient plus long-temps déchirés » par les Lombards, afin que vos corps & » vos ames ne soient pas déchirés dans » le feu éternel, ni que les brebis du trou-» peau que Dieu m'a confié, soient dis-» persées, de peur qu'il ne vous rejette & n vous disperse comme le peuple d'Israël. n Et ensuite : Si vous m'obéissez prompte-» ment, vous en recevrez une grande ré-» compense en cette vie; vous surmonterez " tous vos ennemis; vous vivrez long-tems, » mangeant les biens de la terre, & vous » aurez sans doute la vie éternelle. Autrew ment, sçachez que, par l'autorisé de n de la sainte Trinisé, & la grace de mon » apostolat, vous serez privés du royaume s de Dieu, & de la vie éternelle. Cette

lettre, ajoûte l'historien, est importante pour connoître le génie de ce siécle-là,

» & jusqu'où les hommes les plus graves

» sçavoient pousser la fiction, quand ils

» la croyoient utile. »

Pépin, sensible aux prieres de S. Pierre, repasse les Alpes, & force Aistulf à lui remettre les places dont il s'étoit emparé. Fulrad, abbé de S. Denis, est chargé d'en prendre possession au nom de Pépin: les officiers d'Aistulf lui en remettent les cless qu'il emporte à Rome, où il les pose sur l'autel de S. Pierre, avec l'acte de la donation que le roi de France en avoit faite au saint apôtre. Ainsi les papes se virent seigneurs de Ravenne, & de plus de vingt autres villes, par la libéralité d'un roi de France. Ainsi furent iettés les fondemens de la puissance temporelle de l'Eglise Romaine. Pépin cependant conservoit la suzeraineté sur Rome & ses dépendances.

### ~~ [756.] · ~

Ratchis, du fond de son cloître, ayant appris la mort d'Aistulf, sent tout-à-coup l'ambition se réveiller dans son cœur. Il sort de son monastere; leve des troupes, & dispute le thrône à Didier, duc d'Istrie, l'un des principaux prétendans à la couronne de Lombardie. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il sit toutes ces démarches

#### ANECDOTES

avec l'habit de moine, qu'il ne quitta jamais. Il pria le pape de le soutenir dans son entreprise, promettant de lui restituer quelques villes qu'Aistulf n'avoit pas rendues; mais il n'étoit pas décent au ches de l'Eglise de savoriser l'apostasse d'un moine ambitieux. Le pape conseilla à Ratchis de rentrer dans son couvent; ses conseils surent inutiles. Ratchis se maintint quelque temps en Toscane sous le titre de Prince des Lombards; & ce ne sut que lorsqu'il se vit absolument sans ressource, qu'il retourna dans son cloître, cacher sa honte & ses regrets. Didier sut proclamé roi des Lombards.





# PÉPIN, Patrice de Rome.

DIDIER, Roi des Lombards.

### ₩[757.] VE

'ORGUEIL & la vengeance sont les passions des dévots. Lorsque le pape Etienne partit pour la France, Sergius, archevêque de Ravenne, n'alla point à sa rencontre: Aistulf, alors maître de Ravenne, ne le lui eût pas permis. Le pape, fans avoir égard à cette raison, fut choqué de la prétendue incivilité du prélat, & commença la vengeance qu'il en vouloit tirer, en exemptant le monastere de saint Hilaire de la jurisdiction de l'archevêque. Son ressentiment ne se borna pas à une peine si légere. Lorsqu'il sut de retour à Rome, il n'oublia aucune occasion de mortifier Sergius, qui n'évita de plus grandes disgraces, que par la protection du roi des Lombards. Mais, quand Etienne se vit maître de Ravenne, le premier usage qu'il sit de sa puissance, fut de se procurer le plaisir d'une vengeance savoureuse. Quelques citoyens zélés de la ville de Ravenne enleverent Sergius, & le conduifirent à Rome où

le pape le fit mettre en prison. L'infortune prélat languit trois ans dans les fers, pendant qu'on lui faisoit son procès. Il n'étoit pas aisé de lui trouver de-crimes. Enfin le pape s'avifa de l'accuser de s'être fait ordonner évêque, quoiqu'il fût marié; mais c'étoit lui-même qui avoit sacré Sergius, quoi qu'il n'ignorât pas alors qu'il fût engagé dans les liens du mariage. Les évêques, assemblés en concile pour juger cette affaire, sentirent combien cette accusation étoit frivole. Etienne, aveuglé par le desir de la vengeance, voyant que les juges n'entroient pas dans sa passion, dit tout en colere qu'il dégraderoit le lendemain Sergius; mais il n'en eut pas le temps: il mourut subitement la nuit même; sans doute que l'emportement extrême de ce pape vindicatif excita dans ses humeurs une révolution funesse. On ne voit gudres d'exemple d'un ressentiment si vis & si constant pour une cause si légere:

## **₩**[769.]₩

Après la mort du pape Paul I, en 767, Constantin, seigneur Romain, avoit sorcé les cardinaux de l'élire à sa place, & s'étoit emparé du palais de Latran; mais le clergé, la noblesse & le peuple avoient protessé contre cette électionillégitime; &, l'année d'après, ils avoient élu pape, d'un commun accord, le prêtre Etienne, qui fut le troisieme de ce nom. Constantin avoit été arraché du palais de Latran, & on lui avoit crevé les yeux. Au mois d'Avril de cette année, Etienne assemble un concile, pour y faire confirmer la déposition de Constantin. Ce malheureux, quoiqu'aveugle, fut amené dans le concile. On lui demanda pourquoi, étant laïc, il avoit osé se faire élire & consacrer pape? Consstantin répondit, sans s'étonner, qu'il avoit suivi l'exemple de l'archevêque Sergius & de quelques autres, qui, quoique laics, & même mariés, avoient été sacrés évêques, & reconnus pour légitimes. Cette réponse embarrassa les peres du concile. Pour se tirer d'affaire, ils firent donner des soufflets à Constantin, & le chasserent ignominieusement de l'assemblée.

#### ₩[770.] A

La reine Berthe, femme de Pépin, mere de Carloman & de Charles, avoit formé le projet de marier les deux rois de France, ses fils, avec Ermengarde & Desiderate, silles de Didier, roi des Lombards; & leur sœur Giselle, avec le fils de cemême roi. Le pape Etienne, qui avoit dessein de détruire en Italie la puissance des Lombards, s'opposa fortement à cette alliance. Il écrivit

336

aux deux princes, pour les en détourner, sous prétexte qu'ils étoient engagés déja l'un & l'autre. On s'imagine, sans doute, que Carloman & Charles étoient mariés: la vérité cependant est que ces deux princes n'avoient aucune femme légitime. Ils vivoient chacun avec une concubine, selon l'usage reçu chez toutes les nations sorties du nord. Etienne donc, aveuglé par son ambition, ne vouloit pas qu'ils abandonnassent leurs concubines pour épouser les filles d'un roi Catholique. Il ne s'entoit pas combien il étoit indécent à un pape d'approuver ces sortes d'unions peu solides, qui n'avoient pour fondement qu'un caprice amoureux, & qui produisoient des enfans dont l'état étoit, à peu de chose près, semblable à celui des bâtards. La lettre du fouverain pontife finissoit par ces mots! » l'ai posé cette exhortation sur le tom-» beau de S. pierre; c'est de ce lieu sacré » que je vous l'envoie: si vous resusez de » vous y conformer, je vous déclare ex-» communiés. » Quitter une concubine pour prendre une femme légitime, ne paroît pas être un sujet d'excommunication. Cependant Carloman se rendit aux instances du pape; mais Charles, qui eut depuis le surnom de Grand, sans redouter les foudres de Rome, épousa Desiderate, fille de Didier. Il est vrai qu'il

#### ITALIENNES,-

137

la répudia l'année suivante; mais c'est qu'il craignoit qu'elle ne sût un obstacle à la conquête du Royaume des Lombards, qu'il méditoit dès-lors.

### 773.]

Le pape Adrien I, successeur d'Etienne, se voyant menacé par le roi Didier, appelle à son secours Charles, qui, depuis la mort de Carloman son frere, étoit seul roi des François. Ce prince, ayant fait deux corps d'armées de ses troupes, donne le commandement de l'un à son oncle Bernard, & se met lui-même à la tête du second. Ils prennent l'un & l'autre le chemin des Alpes, par des routes différentes. Didier, secondé de son fils Adelchis qu'il avoit associé au thrône, veut en vain s'oposer au passage du monarque François. Les deux rois sont contraints de prendre la fuite, & de se retirer, Didier à Pavie, Adelchis à Vérone: ces deux villes étoient les principales du royaume des Lombards. Charles, ne trouvant rien qui l'arrête, se rend maître de toutes les villes de Lombardie, situées entre les Alpes & le Pô. Il vient ensuite mettre le siège devant Pavie; & ne pouvant l'emporter d'affaut, il en forme le blocus,

## 774]

Charles laisse son oncle Bernard devant Pavie, & va faire le siège de Vérone: après une vigoureuse désense, Adelchis voyant la place ouverte de toutes parts, en sort secrettement, emportant avec lui toutes ses richesses.

Après s'être assuré de Vérone, Charles prend le chemin de Rome, fuivi d'un cor-. tége magnifique, à dessein de passer les sêtes de Pâques dans cette capitale du monde chrétien. Le pape, qui prévoyoit tous les avantages qu'il pouvoit tirer de ce voyage, avoit fait, pour recevoir dignement ce prince, les plus grands préparatifs. Il envoya tous les magistrats de Rome, avec la banniere, près de dix lieues au-devant du monarque François; &, quand il fut à un mille de Rome, il le fit recevoir par toutes les compagnies de la milice, & par tous les étudians qui portoient des palmes & des rameaux d'oliviers, & chansoient des Istanies en l'honneur de Charles. «Ce prince, dit M. l'abbé Fleuri, étoit » alors âgé de vingt-sept ans, de la plus » grande taille, les yeux grands & vifs, » le nez aquilin, le visage gai... Si-tôt qu'il wit les croix que l'on portoit à sa ren-» contre, il descendit de cheval, avec les

"seigneurs qui l'accompagnoient, & sa"vança à pied, jusqu'à l'église de S. Pierre.
"Le pape étoit venu dès le grand main,
" & l'attendoit avec son clergé sur les de"grés que le roi baisa tous; puis il em"brassa le pape & le prit par la main. Ils
"entrerent ainsi dans l'église, le roi ayant
"la droite sur le pape; & tout le clergé
"commença à chanter à haute voix: Béni
"soit celui qui vient au nom da Seigneur!"

Une réception si magnifique, & telle qu'on la faisoit aux exarques de Ravenne, lorsqu'ils venoient à Rome pour la premiere fois, avoit uniquement pour but d'intéresser la reconnoissance & la libéralité de Charles. Le lendemain des fêtes de Pâques, le pape Adrien, accompagné des principaux du clergé, des magistrats & des chess de la noblesse, va trouver le roi à S. Pierre, & le supplie de vouloir bien confirmer la donation faite, par son pere Pépin, à l'église Romaine: Charles en fait faire la lecture; &, l'ayant approuvée, il ordonne à son notaire d'en dresser une pareille. Le pape profite de cette disposition, & sa politique adroite obtient, dit-on, de Charles une augmentation confidérable de villes & de provinces. L'acte, devenu heaucoup plus ample que celui de Pépin, est revêtu de toutes les formalités nécessaires, & dé-

#### ANECDOTES

posé, de la propre main de Charles, sur le corps de S. Pierre. Comblé d'honneurs & de bénédictions, le roi retourne devant Pavie, & serre cette ville de si près, que les habitans pressés par la famine, sont ensin forcés de se rendre. Didier sut envoyé prisonnier en France, avec la reine son épouse.

Ainsi finit en Italie le royaume des Lombards, après avoir duré deux cens six ans. Charles joignit aux titres de Roi des François & de Patrice des Romains, celui de Roi des Lombards.





CHARLEMAGNE, Patrice de Rome & Roi des Lombards.

# ~~[774.] ·

TANDIS que ce prince étoit encore en Italie, les Saxons, déja plus d'une fois vaincus, avoient repris les armes, & porté le ravage dans les pays de la domination de Charles en Allemagne. Ces nouvelles le déterminèrent à partir aussi tôt, quoique sa présence sût encore nécessaire en Italie, où le duc de Bénevent, nommé Arégise, très-puissant seigneur parmi les Lombards, avoit resusé de se soumettre au monarque François, & s'étoit érigé en prince souverain.

### 775.]

L'anonyme de Salerne rapporte qu'une femme de Bénevent étrangla, pendant la nuit, son mari, par le secours d'un homme avec qui elle entretenoit un commerce criminel. Cette semme, après avoir commis cet assassinat, poussa des cris affreux: les voisins allarmés accoururent au bruit; elle leur dit que son mari venoit de mourir d'apoplexie: on la crut sur sa parole, & l'on procéda aux sunérailles du désunt.

#### 144 ANECDOTES

plus épais des taillis. Pour comble de malheur, il survint une pluie très-froide. La pelisse grossiere du monarque résistoit à tout; mais les fines étoffes de nos chafseurs souffroient autant de l'eau que des brossailles. Quand on fut de retour, le roi les fit approcher d'un grand feu, dont la chaleur contribua encore à gâter leurs habits. Il leur dit, en les congédiant, qu'ils eussent à paroître le lendemain à la cour, avec ces mêmes habits: on juge en quel état ils devoient être. Charlemagne les railla d'abord sur la partie de chasse, & leur représenta ensuite sérieusement, combien il étoit peu sage d'acheter bien cher des habits qui ne pouvoient résister aux moindres injures de l'air, tandis que le fien, qui étoit encore honnête & bon, ne lui coûtoit pas plus d'un écu.

## 779.]

Le patriarche de Constantinople, prélat livré à la débauche, avoit une nièce dont il devint éperdûment amoureux: il la fit déguiser en homme, & la fit venir dans son palais, où elle passa pour son neveu. Après avoir vécu long-tems avec elle dans un commerce incestueux, étant proche de sa fin, il la recommanda à ses partisans, qui, par leurs intrigues, firent ensorte que le prétendu neveu du patriarche sut élu pour

pour lui succéder. Il y avoit déja plus d'un an, que l'église de Constantinople étoit gouvernée par ce patriarche d'une espece nouvelle, lorsque le diable apparut, pendant la nuit, à Arégise, prince de Bénevent, & lui dit: " Que fais-tu, Arégise? » Le prince se réveille, saiss de frayeur; & le diable continue: « Je vais te dire ce que "J'ai fait moi; j'ai donné une femme pour » patriarche aux habitans de Constantino-»ple. « Arégife envoya, dès le lendemain, quelques-uns de ses officiers à Constantinople, pour y faire leur rapport de cette vision. En conséquence, le prétendu patriarche fut visité, & reconnu pour semme. On ne rapporte cette fable ridicule, que parce qu'elle est l'origine du conte aussi ridicule ; mais beaucoup plus célébre de la papesse Jeanne.

# 784.]

Arégise, prince de Bénevent, ayant appris que Charlemagne se disposoit à marcher contre lui, avec toutes ses troupes, envoie ordre à tous les prélats du duché de Bénevent de venir le trouver à Salerne, ville très-sorte, dans laquelle il s'étoit retiré. Lorsqu'ils surent arrivés, il les sit assembler dans son palais, demanda leurs bénédiction, & leur dit: « Bienheureux pe-» res, cherchons par quel moyen nous An. It. Partie I.

» pourrons éloigner de nos frontieres le » redoutable Charles. » Après avoir tenu, pendant quelque tems, conseil entr'eux, les évêques résolurent d'aller se jetter aux pieds de Charles, & de tâcher par leurs prieres de fléchir son courroux. Ils se couvrirent tous de cilices; monterent sur des ânes, & s'avancerent vers le roi dans ce trifte équipage, ne s'occupant que de la priere pendant tout le chemin. Ils se hâtoient d'arriver à Capoue, & passoient rapidement le fleuve Vulturne, lorsqu'ils rencontrerent un homme qui leur dit : « Bon » voyage, Meffeigneurs! Où allez-vous?... » Nous allons trouver le roi Charles, lui » répondirent les évêques.... Dirigez vo-" tre route vers un lieu nommé Garillan. \* repartit cet homme; vous y trouverez » Charles campé avec toutes ses forces.» Les prélats profiterent de cet avis, & firent une si grande diligence, qu'ils ne tarderent pas à atteindre le terme de leur voyage. Des qu'ils apperçurent le camp de Charles, ils descendirent de leurs ânes, & firent marcher devant eux les clercs portant le bâton paftoral. Le roi fut surpris de cette ambassade d'une espece nouvelle. Il dit : » Que viennent faire ici les évêques du » Béneventin, puisqu'ils ont couronné leur » prince?» Pendant qu'il parloit ainfi, les prélats, s'étant avancés, se prosternerent la

face contre terre, & attendirent pour se relever, que le roi le leur eût dit trois fois. Lorsqu'ils eurent enfin quitté cette humiliante posture, le roi leur dit: «Je vois » des pasteurs sans leurs brebis!» Les évêques, ayant repris courage, répondirent: » Le loup est venu, & a dispersé les bre-» bis.... Quel est-il ce loup, reprit Char-» les, piqué de l'allégorie? ... Vous-même, repliquerent hardiment les évêques.... » Vous vous trompez, leur répondit d'un ton humble & doux le pieux monarque. » Quelque vil que je sois, j'ai reçu le bap-"tême & le glorieux nom de Chrétien: » j'ai soin de me munir souvent du signe » de la croix: ainsi je ne suis point un n loup.... Nous ne vous faisons point » d'injure, repartirent les prélats, en vous » comparant à cette bête cruelle. Si vous » étiez entré les armes à la main dans le » Samnium, vous eussiez fait un affreux » carnage des malheureux chrétiens, » comme un loup dévorant, qui entre dans » une bergerie, égorge & déchire les ten-"dres brebis. " Charles parut recevoir avec soumission les remontrances des évêques. Il ajoûta cependant: « Comment » puis-je faire pour renoncer à mon en-» treprise; j'y suis engagé par serment: j'ai » juré de mourir, si je ne frappois de mon

» sceptre la poitrine d'Arégise. ... Cal-» mez votre inquiétude, lui dirent les évê-» ques ; nous vous donnerons » mêmes un moyen d'accomplir votre » ferment & nous nous engageons, ce » jour même, de remettre Arégise en » votre pouvoir; daignez seulement nous » accompagner. » Charles fauta, plein de joie, de son thrône, & suivit les évêques qui le menerent dans une église dédiée à S. Etienne, premier martyr. Les prélats, après avoir fait leurs prieres, conduisirent le roi dans un coin de l'église, où ils lui montrerent un portrait d'Arégise. Le roi, enflammé de colere de se voir ainsi joué, éclata en reproches contre les évêques, qui, malgré ses menaces, lui dirent d'un ton ironique: « Accomplissez votre serment » fur cette peinture; car vous ne verrez » Arégise, lui-même, qu'au jour du juge-" ment. " Le roi, voyant qu'il n'avoit point d'autre parti à prendre, se jetta comme un furieux contre ce tableau; le frappa de son sceptre, & brisa l'endroit où la couronne étoit représentée sur la tête d'Aregife, Après avoir ainsi contenté son courroux, Charles, à la priere des évêques, consentit à la paix, à condition qu'Arégise lui donneroit son fils Grimoald en ôtage; ce qui fut exécuté.

## **787.**]

Au mépris de la paix & de ses sermens, Arégise tramoit encore une nouvelle rebellion, lorsque la mort arrêta ses projets. Il fut le seul, de tous les ducs d'Italie, qui osa résister à la puissance de Charlemagne, & qui se maintint indépendant durant quelques années. Il aima les sciences & les arts; & l'on comptoit à sa cour juíqu'à trente-deux philosophes : nom que l'on donnoit alors affez communément aux sçavans. Parmi les loix qu'il publia, on remarque celle par laquelle il supprima les Bisoques, espece de religieuses qui vivoient seules dans leurs maisons, sans dépendre d'aucun ordre ni d'aucun monastere. Leur institut avoit été approuvé par le roi Liutprand; mais les abus, qu'on y remarqua, engagerent Arégise à l'abolir.

On ne croyoit pas que Charles dût rendre aux Béneventins le fils de leur prince, qui vraisemblablement ne seroit pas plus soumis que son pere; mais une slatterie adroite du jeune Grimoald déconcerta la politique de Charles. Il avoit fait mander ce prince, au moment qu'il avoit appris la mort d'Arégise; & il lui dit que son pere n'étoit plus en vie: «Grand roi, » répondit Grimoald, je ne puis croire ce K iij

» que vous m'apprenez; la santé de mon » pere me paroît meilleure que jamais, » & sa gloire devient, chaque jour, plus » éclatante. Puisset-elle croître ainsi de » siécle en siécle!... Rien n'est plus vrai » que ce que je vous dis, reprit le roi; » votre pere est mort.... Seigneur, repliqua » Grimoald, je ne connois point d'autre pere » que vous. Du moment qu'on ma remis » entre vos mains, je n'ai plus pensé que » j'eusse une mere, ni des pa-» rens. » Charles, enchanté de cette réponse, embrassa tendrement Grimoald, & le nomma Prince de Bénevent.

# -X[788.]X

Le bruit s'étant répandu que les Abares se disposoient à faire une irruption en Italie, Charlemagne ordonne aussi-tôt qu'on rétablisse les fortifications de Vérone, qui étoient en très-mauvais état. A l'occasion de cet ordre, il s'éleva une très-vive dispute entre les ecclésiastiques & les bourgeois. Il s'agissoit de sçavoir lequel de ces deux ordres devoit contribuer davantage à la dépense de cette réparation. Cette contestation sut décidée par une cérémonie que l'on appelloit le jugement de la Croix. On choisit deux champions; l'archiprêtre Arégas, pour la bourgeoisie; l'ar-

chidiacre Pacifique pour le clergé. Celui qui pouvoit tenir plus long-tems ses bras en croix, devoit être vainqueur. Ils se placerent tous les deux debout, vis-à-vis d'un autel où l'on célébra la messe. Lors qu'elle fut achevée, le prêtre lut la Paffion felon S. Matthieu; mais à peine étoit-il à la moitié, que le champion des bourgeois, ne pouvant plus réfister à la fatigue, baissa les bras insensiblement; &, accable de lassitude, se laissa ensin tombes par terre; mais Pacifique, plus vigoureux, soutint jusqu'au bout une posture si génante, & fut proclamé vainqueur. En conféquence, le clergé ne paya que le quart des réparations.

# 797.]

Le pape Léon III, élu pour remplacer Adrierr, dès l'an 795, n'avoit eu garde de s'écarter de la politique de son prédécesseur, dans la conduite qu'il tenoit envers Charlemagne. Il avoit eu soin d'envoyer à ce prince, si-tôt après son exaltation, des légats chargés des cless de la confession de S. Pierre, & de l'étendard de la ville de Rome, avec d'autres présens. Ces temoignages tout-à-la-sois de soumission & bienveillance lui mériterent, de la part de Charles, une protection constante & des richesses considérables. « On croit, dit

» l'historien ecclésiastique, que ce sut de » ces présens du roi Charles, que le pape, » au commencement de son pontificat, sit » faire tant de vases & d'ornemens pré-» cieux pour les églises de Rome. On y » exprime, entr'autres, des couloires d'argent » doré, servant à purifier le vin qui de-» voit être consacré. On remarque une » grande salle dans le palais de Latran, » (elle fut achevée cette année, ) qu'il fit » incruster de marbre, & orner de colom-» nes & de peintures en mosaïque. Il en » reste une encore aujourd'hui, où saint » Pierre est représenté assis, ayant trois » clefs fur ses genoux, & à ses côtés le » pape Léon à droite, le roi Charles à » gauche, tous deux à genoux. D'une main, »S. Pierre donne au pape un pallium, » & de l'autre au roi un étendard chargé » de six roses; au-dessous est une inscrip-» tion qui porte : Saint Pierre, donnez la » vie au pape Léon, & la victoire au roi » Charles.»

### 799.]

Grimoald, suivant l'exemple de son pere, avoit secoué le joug que Charles vouloit lui imposer. L'armée Françoise marchoit pour le réduire; & il se disposoit à la désense, lorsqu'un citoyen vint le trouver, & lui dit d'un ton résolu, que, s'îl

vouloit lui en accorder la permission, il étoit près d'aller dans le camp ennemi reconnoître les forces des François, & qu'il espéroit revenir lui en rendre compte. Grimoald, charmé de son courage, lui dit: « Allez à » mes écuries; choifissez le meilleur cheval, » & partez. « Le Béneventinfe rend aux écuries du prince, donne sur la porte un grand coup de bâton, & choisit le cheval auquel la frayeur du coup fait lever la tête le premier. La fortune seconde son entreprise. Il pénètre dans le camp des François; &, après avoir tout examiné, il revient avec le même bonnheur auprès de Grimoald, auquel il fait un rapport exact de ce qu'il a vu. Le prince, voulant récompenser une si belle action, lui demanda si le cheval qu'il avoit choisi, lui avoit paru bon? Le Béneventin lui ayant témoigné qu'il en avoit été très-content : » J'en suis bien-aise, ajoûta Grimoald, il est à vous. » Quelque temps après, un particulier vint dire en secret à Grimoald, que ce même citoyen, dont il estimoit tant le mérite, avoit conspiré contre sa vie, & ajoûta qu'il en étoit bien certain, puisqu'il étoit lui-même un des complices. Grimoald, après avoir mûrement pesé la chose, commença par faire mourir le délateur. Il manda ensuite l'accusé, & lui dit qu'il pouvoit choisir, ou d'avoir les yeux crevés, ou les mains coupées.

### ANECDOTES

Celui-ci, voulant faire ce choix avec condinoissance de cause, voulut d'abord essayer lequel desdeux états lui seroit le plus incommode, celui d'aveugle ou celui de manchot. Dans cette idée, il se sit d'abord lier les mains, & resta deux jours entiers en cet état. Il se sit ensuite bander les yeux, & demeura dans cette situation le même espace de temps. Après cèt examen, il prit un parti que peu de personnes auroient pris en sa place, & demanda qu'on

lui crevât les yeux.

L'histoire fait mention d'un stratageme dont le même Grimoald se servit pour chasser les François de ses Etats. Il sortit fecrettement de son camp, pendant la nuit, avec toute son armée, & alla se mettre en embuscade, non loin de-là. Le lendemain, les François, étonnés de ne remarquer aucun mouvement dans le camp des Lombards, s'en approcherent; &, voyant qu'il étoit désert, ils s'imaginerent que les ennemis épouvantés avoient pris la fuite. Dans cette confiance, ils samuserent à piller ce qu'ils trouverent dans le camp. Grimoald y avoit laissé exprès beaucoup de richesses sur-tout une grande quantité de vivres, & d'excellent vin. Les François ne fongerent qu'à boire & à manger, croyant les Lombards bien loin; mais, lorsque le vin & la bonne chere les eut

plongés dans le fommeil, Grimoald accourut & les égorgea presque tous, sans

aucune peine.

Cette même année voit éclater une conjuration contre le pape Léon. Le facellaire Campule, neveu d'Adrien I, & le primicier Paschal en étoient les chefs. Le 25 d'Avril, jour de S. Marc, pendant la procession des grandes litauies, des gens armés, placés en embuscade près du monastere de S. Etienne & de S. Silvestre, parurent tout-à coup, & se jetterent sur le pape. Saisis d'épouvante, le peuple & le clergé prennent aussi-tôt la fuite. Les assassins renversent le souverain pontife de fon cheval, & le dépouillent, en déchirant ses habits pontificaux, pendant que les autres conjurés le chargent d'une grêle de coups, & s'efforcent de lui arracher la langue & les yeux. Ils le laissent à demi-mort, & baigné dans son sang, au milieu de la rue, croyant l'avoir rendu aveugle & muët; mais la crainte d'avoir manqué leur coup les fait revenir un inftant après. Emportés par une fureur aveugle, ils font fouffrir au malheureux pape de nouveaux affronts & de nouvelles douleurs. Ils le traînent dans l'église du monastere; & là, fur les marches même de l'autel, ils s'efforcent encore de lui arracher les yeux & la langue; l'accablent de

coups de pied & de bâton, & le font jetter, en cet état, dans une étroite prison du monastere de S. Erasme, voisinde celui de S. Silvestre. Ils avoient pris cette précaution, dans la crainte qu'on n'enlevât le pontife la nuit suivante; mais elle fut inutile. Albin, camérier du pape, &. d'autres personnes fideles forcerent le monastere; en tirerent le pontife, qu'ils firent descendre par les murailles de la ville, & le menerent au Vatican. Le peuple le croyoit mort, ou tout au moins. aveugle & muet; on fut étrangement surpris de le voir reparoître le lendemain, n'ayant perdu l'usage, ni des yeux, ni de la langue. Il n'avoit reçu que des contusions & une blessure légère à l'œil. On ignore les véritables motifs qui firent agis les conjurés: on sçait seulement qu'ils envoyerent à la cour de France une longue liste des crimes dont ils accusoient le pape & que ce pontife ne se justissa, qu'en jurant sur les Evangiles qu'il étoit innocent. Charles, à sa priere, se contenta d'exiler les coupables.

**₹** [800.]**./** 

Charles passe en Italie & se rend à Rome, au mois de Novembre. Quelques jours après son arrivée, le pape Léon sait assembler les cardinaux, les archevêques,

les évêques, les abbés & toute la noblesse Françoise & Romaine; &, Charles étant présent, il fait à haute voix la proteftation d'innocence dont on vient de parler. A voir le grand nombre des prélats qui se trouvoient alors à Rome, on eût dit qu'il ne s'agissoit rien moins que d'un concile; & quelques historiens en parlent en effet de cette maniere. Mais, & la justification du pape, & la curiofité de voir la cour du roi Charles, suffisoient pour les avoir attirés dans la capitale du monde Chrétien. Le concours des Italiens & des étrangers n'étoit pas moins prodigieux. Le jour de Noël, Charles se rend à S. Pierre pour y entendre la messe. Comme il faisoit sa priere debout devant l'autel, le pape lui pose sur la tête une couronne d'or; & tout le peuple de Rome, prévenu sans doute, quelques momens auparavant, de la cérémonie, fait retentir la basilique du Vatican de ces cris: A Charles Auguste, couronné de la main de Dieu, grand & pacifique empereur des Romains, vie & victoire! Après les acclamations, le pape se prosterne devant le nouvel empereur, pour marquer qu'il le reconnoît pour son fouverain. Il se releve, & lui fait l'onction de l'huile sainte. La messe est ensuite célébrée par le souverain pontife, & Char. 158

les y reçoit les honneurs impériaux. Les magistrats, le clergé, la noblesse & le peuple confirmerent à Charles le titre d'Empereur, par un décret d'élection, qu'ils signerent tous. Son fils Pépin sut Acré roi d'Italie.

» Charles, dit M. l'abbé Fleuri, d'a-» près Eginhard, historien & chancelier » de Charlemagne & témoin oculaire » de ce qu'il écrit, s'attendoit si peu à ce » couronnement, que d'abord il y eut une » extrême répugnance, & protesta que, » nonobstant la solemnité de la sête, il ne » seroit pas venu à l'église ce jour-là, s'il » avoit pu prévoir le dessein du pape. » C'est qu'il voyoit bien querle titre d'Em-» pereur le rendoit odieux aux Grecs, » sans rien ajoûter à sa puissance effective. » Il étoit déja maître de la plus grande » partie de l'Italie, depuis la ruine des » Lombards: & il étoit souverain de » Rome en particulier, puisqu'on sui prê-» toit serment de fidélité, & qu'il y ren-» doit justice, & par ses commissaires, .» & en personne, & dans la cause du pape » même : mais les Romains avoient leurs » raisons pour donner à Charles le titre » d'Empereur. Ils étoient abandonnés des » Grecs, qui, depuis long-temps, ne leur » donnoient aucun secours; & Constanmà qui ils croyoient indigne d'obéir; car la chose étoit sans exemple. Il étoit donc juste de réunir le nom d'Empereur à la puissance essective; & l'exécution s'en sit par les mains du pape, à qui sa dimensiré donnoit à Rome le premier rang. Ainsi le nom d'Empereur Romain, éteint en Occident, l'an 476, sut rétabli après 324 ans. »



#### ANECDOTES



#### CHARLEMAGNE, Empereur.

## **%**[801.]**%**

E prince s'applique, comme il avoit déja fait, à rétablir le bon ordre, la paix & la justice dans l'Italie. Il y laisse son fils Pépin pour continuer la guerre contre Grimoald, prince de Bénevent, qui refusoit de se soumettre, & reprend, avec toute sa cour, le chemin de ses Etats d'Allemagne & de France.

### **\*\***[806.]

L'empereur, déja vieux, fait à Thionville, dans une diète nombreuse, le partage de ses Etats entre ses trois sils, Charles, Pépin & Louis. Pépin devoit avoir l'Italie, outre une grande partie de l'Allemagne; mais il n'est parlé dans ce partage, ni de l'empire, ni du duché de Rome, qui y étoit attaché. Charles s'en réservoit la disposition, sans doute pour celui de ses sils, qui s'en montreroit le plus digne.

## **₹** [811.]

Charlemagne, se préparant à la mort, dont il sentoit les approches, fait un testament, pour régler l'usage qu'il veut qu'on fasse de ses trésors & de ses meubles.

Il en destine une portion considérable pour les pauvres. Il partage ensuite le reste en vingt & ine parts pour les vingt & une églises i étropoles de ses Etats, sçavoir, Rome Ravenne, Milan, Aquilée, Grado, Cologne, Mayence, Saltzhourg, Trèves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours & Bourges, Parmi les curiosités du trésor de l'embereur. on admiroit fur-tout, une table d'or, & trois d'argent massif, avec leurs pieds aussi d'argent: l'une de ces dernieres, qui étoit quarrée, & dont la gravure offroit la description de la ville de Constantinople, devoit être donnée à l'église de Rome; une autre, aussi d'argent, ronde & représentant la ville de Rome, étoit destinée pour l'église de Ravenne; la troisieme table d'argent & la table d'or devoient être partagées entre les héritiers de Charles, & les pauvres.

#### ₹[812.] K

Pépin, roi d'Italie, étoit mort à Milan, au mois de Juillet 810, ne laissant que des fils naturels, dont l'aîné s'appelloit Bernard. Charlemagne, dans une diète d'Aix-la-Chapelle, déclare ce prince, son petit-fils, roi d'Italie.

Au mois de Janvier, Charlemagne meurt An, It. Partie I. L

#### 161 ANECDOTES

de pleurésie, dans la soixante & douziemé année de son âge, la quarante-cinquieme de son règne en France, & la treizieme de fon empire. «Il fut regretté, dit l'historien » Ecclésiastique, non-seulement de ses su-» jets, mais des étrangers & des Payens » même; & la postérité l'a tellement re-» connu pour grand, qu'elle en a fait le ... nom de Charlemagne, qui lui est pro-» pre. Plusieurs églises particulieres l'invo-» quent comme saint, quoiqu'en d'autres, » comme à Metz, on fasse tous les ans un » fervice pour le repos de son ame; & il » faut avouer que la multitude de ses fem-» mes & de ses concubines a donné quel-» que atteinte à sa réputation. » Il eut pour fuccesseur son fils Louis, qu'il avoit déclaré, l'année précédente, empereur d'Occident & roi des François & des Lombards.





#### LOUIS LE DEBONNAIRE, Empereur.

# **\***[816.]

E pape Léon III étant mort au mois de Juin, Etienne IV lui succede dix jours après. Ce pontife fait prêter serment de fidélité par tout le peuple Romain, en faveur de Louis; &, le mois d'Août suivant, il se met en chemin, pour passer en France. Il est requ sur les frontieres du royaume par quelques seigneurs qui le menent à Reims, où l'empereur avoit résolu de l'attendre. La plusieurs évêques, accompagnés d'un grand nombre d'eccléfiaftiques, vont au-devant d'Etienne. Louis lui-même s'avance à sa rencontre, à quelque distance. Dès qu'ils s'apperçoivent, ils descendent tous deux de cheval. L'empereur, plein de respect pour le chef de l'Eglise, se prosterne, à trois reprises différentes, aux pieds du pape qui le releve la troisieme fois, & l'embrasse. Ils marchent ensuite vers la cathédrale, précédés de tout le clergé, pour y chanter le Te Deum. Le lendemain, l'empereur donne un festin superbe au pape qui, le jour d'après, traite à son tout magnifiquement l'empereur.

Enfin, le dimanche suivant, le clergé & le peuple s'étant rassemblés en soule dans la cathédrale, Etienne y sacre solemnellement l'empereur, & lui met sur la tête une couronne d'or, enrichie de pierreries, qu'il avoit apportée exprès. Il en met une autre sur la tête d'Ermengarde, qu'il déclare impératrice. Cette cérémonie étoit l'unique but du voyage qu'il avoit sait en France. Ce pape vouloit sans doute assurer à ses successeurs le droit de couronner les empereurs.

# **→** [817...18...] **✓**

Trois mois après son retour de France, Etienne IV meurt à Rome, le 22 de Janvier. Il a pour successeur Paschal I du nom, dont la premiere demarche est d'envoyer saire ses excuses à Louis le Débonnaire, sur ce qu'il s'étoit laissé consacrer, sans avoir sait consirmer son élection par ce prince. Le dernier pape en avoit sait autant après sa consécration. L'on ne sçauroit donc douter, en voyant la conduite de ces deux pontises, du droit qu'avoient les empereurs de consirmer l'élection des papes, & des tentatives que faisoient dès-lors les papes, pour s'assiranchir de cette sujétion.

Dans une assemblée générale des Etats, tenue à Aix-la-Chapelle, Louis assotie à l'empire Lothaire, son fils aîné. Bernard, roi d'Italie, & neveu de l'empereur, ne peut voir sans chagrin l'élevation de Lothaire. Séduit par de mauvais conseils, il met sur pied une armée nombreuse, & leve l'étendard de la révolte; mais, apprenant bientôt que l'empereur, son oncle, s'avance avec toutes ses troupes, pour le punir, il reconnoît, quoiqu'un peu tard, son imprudence. L'impératrice Ermengarde, qui ne l'aimoit pas, envoie à ce jeune prince quelques seigneurs François, qui lui conseillent d'avoir recours à la clémence de son oncle, & lui promettent les bons offices de l'impératrice, pour obtenir le pardon de sa faute. Bernard, toujours aveuglé, va trouver l'empereur à Châlons-sur-Saône; se jette à ses pieds, & le prie humblement de lui pardonner son crime. Il l'eût aisément obtenu d'un prince aussi bon que Louis; mais l'impératrice détermine son époux à donner aux rebelles des commissaires qui se hâtent de les condamner à mort. Cette peine ayant été commuée en celle de perdre la vue, la cruelle Ermengarde, sans attendre les ordres de l'empereur, sans même l'en avertir, fit arracher les yeux à Bernard, avec tant de violence, que ce prince infortuné en mourut le troisieme jour. Ermengarde ne s'applaudit pas long-tems de son crime ? une fiévre violente l'emporta quelques mois après. L'empereur pleura long-tems la mort de Bernard. Il s'en recommut coupable en présence des évêques; reçut d'eux la pénitence, & fit de grandes aumônes pour l'expiation de fa faute.

## ₩[818.].#

Les Maures ou Sarasins d'Afrique avoient fait une descente en Sicile dès l'an 820, & s'étoient emparés de Palerine. Ils en avoient été chassés bientôt après. Cette année, ils rentrent dans cette isle, & voici

quelle en fut l'occasion.

Euphémius, Sicilien, étoit sur le point d'épouser une fille d'une rare beauté, nommée Onomise: il étoit même fiance avec elle: mais un de ses rivaux gagna, à force d'argent, le patrice Grégoras, gouverneur de Sicile, qui fit enlever cette fille pour la lui faire épouser. Euphémius transporté de colere, prit les armes, & secondé d'Euthimius, frere d'Onomise, il combattit Grégoras, & le tua. L'empereur Michel, instruit de cette révolte, sit passer en Sicile une puissante armée, capable d'exterminer les rebelles. Euphémius & ses compagnons, réduits au désespoir, passerent en Afrique, & solliciterent les Sarasins à venir faire la conquête de la Sicile. Ces

Barbares se rendirent à cette invitation; & s'étant répandus dans l'isle, commandés par dissérent chess, ils y exercerent d'affreux ravages. Dans l'espace de quelques années, la Sicile passa toute entiere sous leur domination.

**₩**[819.]**%** 

Landulf l'Ancien, comte de Capoue, vassal du prince de Bénevent, ayant fait bâtir sur une montagne, voisine de Capoue, une nouvelle ville très-bien fortifiée, invita Sicon, prince de Bénevent, à la venir voir. Le prince s'y rendit; &, après l'avoir examinée, il demanda quel nom on lui donneroit? Les courtisans, par flatterie, lui répondirent qu'on la nommeroit Sicopolis, (c'est-à-dire ville de Sicon;) mais un d'entr'eux s'avisa de dire qu'il falloit plutôt l'appeller Rebellopolis, (c'est-àdire ville rebelle.) Sicon, choqué de ce discours, lui demanda pourquoi il proposoit de lui donner ce nom? Le courtisan lui répondit : « C'est parce que les Ca-» pouans, ayant une place aussi forte, se-» ront plus disposés à se révolter, & moins » foumis à vos ordres.»

# **₩**[830.]**₩**

L'empereur Louis, malgré son âge L iv

avancé, malgré la piété scrupuleuse dong il faisoit profession, s'étoit la sé séduire par les charmes de Judith, & l'avoit époufée, quoiqu'il eût déja trois princes de son premier mariage. Charles, fruit de son union avec Judith, devint l'objet de toute sa tendresse. Il falloit donner à cet enfant chéri un apanage digne de sa naissance: mais Louis avoit déja partagé ses Etats entre les trois princes du premier lit, Lothaire, Pépin & Louis. Dans la diète tenue à Worms, cette année, il fit un nouveau partage, & donna l'Allemagne à fon fils Charles. Lothaire & Pépin, mécontens de ces dispositions, prirent les armes. Le prétexte de leur révolte étoit la conduite irréguliere de Judith qu'ils accusoient d'un commerce de galanterie avec Bernard, comte de Barcelone & duc de Septimanie. Ils vouloient, disoient-ils, venger l'honneur de leur pere. Au premier bruit de leur marche, Bernard s'enfuit dans son comté de Barcelone. Judith se retire dans un monastere, & Louis se rend à Compiegne. Pépin, à la tête de son armée, ne tarde pas à le joindre; & se voyant le plus fort, il agit en maître avec l'empereur son pere. Judith est transférée dans un monastere de Poitiers, où il veut la forcer de prendre le voile. Il tâche même de persuader à l'empereur d'abdiquer l'empire, & de se faire moine; mais ce prince sait secrettement demander du secours à son troisieme sils, Louis de Baviere, qui le délivre de la tyrannie de ses freres. Louis, devenu en état de donner la loi, ne voit plus dans ses ennemis que des ensans qui lui sont toujours chers. Il les sait venir en sa présence; leur reproche avec une douceur paternelle leur conduite denaturée, & leur pardonne en les embrassant.

# ₹ [833.] A

Toujours aveuglé par son amour pour Judith & pour son fils Charles, Louis ôte à Pépin le royaume d'Aquitaine, qui lui étoit échu en partage, & en investit ce fils bien-aimé. Lothaire & Louis de Baviere s'arment pour venger l'injustice faite à Pépin. Louis marche contr'eux à la tête de ses troupes, & les rencontre dans une plaine auprès de Rouffiac. Les trois freres travaillent secrettement à débaucher les soldats de leur pere, & y réussissent. Louis, abandonné des fiens, reste au pouvoir de ses fils. Judith est exilée à Tortone en Italie, & Charles dans l'abbaye de Prum en Allemagne. Les trois freres partagerent entr'eux tous les Etats de la monarchie. La plaine de Rouffiac, qui étoit le théatre d'une si étrange scène, sut nommée le champ du mensonge.

### ANECDOTES

Les deux freres, Louis & Pépin, retournerent dans leurs Etats. Lothaire conduisit son pere à Soissons, & l'y tint étroitement rensermé, ne souffrant pas que personne lui parlât, excepté ceux qui le servoient. On ne peut lire, sans un attendrissement mêlé d'indignation, les outrages qu'essuya ce malheureux prince, dont le plus grand défaut fut une excessive bonté. Des ministres du Seigneur, abusant de sa piété simple & crédule', le forcerent à s'avouer coupable des crimes qu'il plut à son fils de lui imputer. Vendus à l'ambition de Lothaire, ils firent entendre au pieux empereur qu'il étoit excommunié, & que, s'il ne faisoit pénitence, il n'avoit point de salut à espérer. Le timide Louis se laissa épouvanter par ces menaces frivoles, & se soumit à tout ce qu'on exigea de lui. Il se dépouilla de la ceinture militaire & des ornemens impériaux; se revêtit d'un cilice, & condamna lui-même toutes les actions de son règne. Lothaire ne douta pas que, par cette démarche, son pere ne sût déchu de l'Empire : il continua cependant à le tenir étroitement gardé.

## **→** [834.] **→**

Pépin & Louis de Baviere, quoique mécontens de l'empereur, n'avoient cepen-

dant pas oublié qu'il étoit leur pere. Ils furent indignés du traitement barbare, qu'il éprouvoit de la part de Lothaire & s'unirent ensemble pour lui rendre la liberté. Lothaire, au premier bruit de leur marche. s'enfuit en Italie, laissant son pere dans l'abbaye de S. Denis; mais, toujours for ble & krupuleux, Louis n'osa reprendre la ceinture militaire, & les ornemens impériaux, qu'il n'eût auparavant reçu l'absolution des évêques. Après que ce prince innocent eut été absous de ses ermes inneginaires, par dès prélats hypocrites, il se joignit à ses fils Louis & Pépin, & marcha contre Lothaire qui perfistoit toujours dans sa révolte. Ce fils denaturé, touché des avis de l'évêque de Paderborn, vint, avec Hugues son beau-pere, & plusieurs complices de la tebellion, se prosternet aux pieds de l'empereur, & lui demander pardon de son crime. L'empereur, accompagné de ses deux autres fils, le recut dans une tente ouverte, en présence des deux armées. Là, n'écoutant que les mouvemens de sa tendresse, ce tendre perè lui tendit là main; lui pardonna tous les outrages qu'il en avoit reçus; & n'exigea de lui qu'un nouveau serment de lui être fidèle.

Lothaire fait baptiler & Pavie, avec bear

## 172 ANECDOTES

coup de magnificence, sa fille Rotrades Ermengarde, semme de Lothaire, sut présente à la cérémonie, & sit voir, dans cette occasion, qu'elle n'étoit pas sort scrupuleuse. Avant la messe, qui sut célébrée par l'archevêque de Ravenne, se sentant pressée de la soif, elle se sit apporter une grande tasse de vin étranger qu'elle but en cachette; ce qui ne l'empêcha pas de communier à la messe.

Sicard, prince de Bénevent, assiégeoit la ville de Naples, qui refusoit de lui payer le tribut ordinaire. Les Napolitains, pressés par la famine, lui députerent un moine qui, se jettant à ses pieds, le conjura, les larmes aux yeux, d'avoir pitié du trifte état où les habitans de Naples étoient réduits. Sicard envoya dans la ville Roffred, son favori, pour régler avec le duc & les citoyens, les articles de la capitulation. Les Napolitains s'empresserent faire voir leur ville à Roffred. Il remarqua dans une des places une grande quantité de grain qui commençoit à germer. Ce spectacle le surprit, & il ne put s'empêcher de le témoigner à ceux qui étoient auprès de lui. Ils répondirent que les maisons étoient si bien pourvues de grains, qu'on en avoit de reste, & qu'on étoit obligé de le jetter. On lui fit ensuite pré-Lent de quelques flacons, qu'on lui dit être

templis d'un vin exquis, mais qui en effet étoient pleins de sous d'or. Rossired, de retour dans le camp de Sicard, lui rapporta que la ville étoit abondamment sournie de provisions; &, sur ce rapport, le prince leva le siège, content que les Napolitains se suffent engagés par un nouveau traité à payer exactement le tribut.

# **%**[840.]**%**

L'empereur Louis, destiné à être la victime de sa Bonté & de sa tendresse, apprend que son fils Louis de Baviere, qui avoit toujours paru plus modéré que ses freres, s'étoit révolté contre lui; étoit enré en Allemagne, & y avoit été reconnu roi. Ce pere infortuné étoit déja malade: rette nouvelle acheve de l'accabler. Affoibli par la maladie & par les années, il est obligé de se traîner au-devant d'un fils rebelle, qui devoit être la consolation de sa vieillesse. Louis, informé que son pere marche contre lui, ne juge pas à propos de l'attendre, & regagne ses Etats. Une éclipse de soleil, survenue, dans ces circonstances, parut être dans ce siécle d'ignorance le présage de quelque grand malheur. L'empereur, toujours crédule & Superstitieux, sut si frappé de ce phénomene, que sa maladie en augmenta considérablement. Sentant sa fin approcher, II se fit transporter dans une isle du Rhin, audessous de Mayence, & vis-à-vis du château d'Ingelheim. Il partagea ses meubles & ses bijoux entre les églises, les pauvres & ses fils. Il envoya des seigneurs en Italie porter à Lothaire sa couronne, l'épée & le sceptie d'or garni de pierreries. L'évêque de Metz, en lui présentant le Viatique, lui demanda s'il pardonnoit à son fils Louis? «Je lui pardonne de bon cœur, prépondit l'empereur; mais je vous prie n de l'exhorter à se repentir de ses fautes. » & sur-tout d'avoir réduit son pere à » mourir de douleur. » Ainsi mourut l'empereur Louis, qui eut sur le thrône toute les vertus d'un religieux. On plaindroit davantage les malheurs, s'il ne le les fût attirés lui-même par la passion extravagante pour Lydith, & par un second mariage, qui porta la discorde dans le sein de fa famille, & le sht descendre avec amertume au tombeau.

Le sçavant auteur de l'Histoire ecclésiaftique, nous a laissé de ce prince le portrait suivant. Il est curieux à bien des égards. Ce prince, dit il, étoit de taille médionere, les yeux grands, le nez long, les pepules larges, les bras forts; ensorte aque personne ne manioit mieux un arc ou une lance. Il avoit la voix mâle:

# parloit le latin comme sa langue natu-» relle, & entendoit le grec. Il avoit ap-» pris en la jeunesse des poésies latines; » mais, depuis, il ne vouloit ni les lire » ni les entendre. Au contraire, il étoit » fort instruit de l'Ecriture sainte, & sca-» voit le sens spirituel, le moral & l'ana-» logique. Tous les matins, il alloit à l'é-» glise, se meure à genoux, touchant le » pavé de son front, & demeuroit long-» tems en prieres, quelquefois avec lar-» mes. Tous les jours, il donnoit l'aumône » avant ses repas; &, par-tout où il étoit, "il y avoit des logemens pour les pau-» vres. Il étoit sobre dans le boire & dans » le manger. Jamais on ne le vit éclater » de rire; &, dans les fêtes folemnelles » où les muficiens & les bouffons jouoient » pour divertir le peuple, il contenoit les » autres par son serieux. Il s'habilloit mo-» destement, excepté les grandes sêtes, où, » à l'exemple de ses peres, il étoit tout » couvert d'or, portant la couronne en » tête, & le sceptre à la main. Il étoit » très-libéral, & donna en proprieté à » des particuliers quantité de terres de son-» domaine. Il ne faisoit rien sans conseil; » mais il donnoit tant de tems au chant » des pseaumes & à la lecture, qu'il abann donnoit trop les affaires à ses confidens.

#### 176 ANECDOTES

» Il entretint la mauvaise coutume, déja » établie, de faire évêques des gens de » condition servile, qui ne manquoient » pas d'affranchir leurs parens & de les éle-» ver, ou par les lettres, ou par les al-» liances avec les nobles. Tel sut ce prince, » que l'on compte pour le premier roi de » France, du nom de Louis; & sa facilité » à pardonner, lui a fait donnet le sur-» nom de Débonnaire. »





#### LOTHAIRE, Empereur.

# [840,]

N a vu ci-dessus que la domination des Lombards en Italie avoit été réduite à la principauté de Bénevent, dont Charlemagne avoit eu beaucoup de peine à se faire reconnoître suzerain. moald III, fils du prince Arégise, rendu, par Charlemagne, aux Bénéventins, moyennant un traité qui le faisoit vassal de l'empire, n'avoit pas laissé de gouverner en maître indépendant sa principauté. Grimoald IV, Sicon & Sicard, fes fuccesfeurs, avoient fait de même. Sicard, prince de Bénévent, depuis 832, ayant voulu violer la femme de Naninghon, noble Bénéventin; celui-ci se plaignit au peuple de l'outrage qu'il avoit reçu : les Bénéventins prirent auffi-tôt les armes; coururent au palais, & massacrerent Sicard.

Ce prince s'étoit rendu d'ailleurs odieux aux Bénéventins par ses cruautés & par son avarice. Il est à croire que l'aventure suivante avoit ajoûté beaucoup à la haine publique.

An. It. Partie I.

Adelchise, semme de Sicard, ayant été vue, par hazard, toute nue dans une tente, par un citoyen de Bénevent, elle résolut de s'en venger. Quelque tems après, elle invita toutes les semmes de la ville, à se rendre au palais, comme pour leur donner une sête. Lorsqu'elle les eut en son pouvoir, elle leur sit couper à toutes leurs vêtemens jusqu'au-dessus de la ceinture, & les sit promener, en cet état, dans les

rues & dans les places de la ville.

Radelgise, thrésorier de Sicard, élu pour lui succéder, signale son avènement à la principauté, par une violence qui lui fait perdre une partie de ses Etats. Voyant un jour Adelgise, un des principaux seigneurs de sa cour, venir au palais, suivi d'une troupe de jeunes gens, il le soupçonne aussi-tôt de quelque mauvaise intention, & donne ordre à ses gardes de le jetter par les fenêtres. Cet ordre cruel est exécuté sur le champ. Landulf, comte de Capoue, étoit alors présent. Effrayé d'une pareille scène, il seint de se trouver mal; prend congé du prince, & se retire, affectant de marcher avec beaucoup de peine. Arrivé chez lui, il monte à cheval. & court à toute bride à Capoue, en criant: » Dieu me préserve de demeurer dans une » ville où l'on jette les hommes par les

in sens l'en la fe hâte de se fortisser dans la nouvelle ville de Sicopolis, & arbore ensuite l'étendard de la révolte.

Dawfre, beau-pere du feu prince Sicard également indigné du traitement fait à Adelgise, sort de Bénevent avec ses fils, qui étoient au nombre de cinq, & fait soulever la ville de Salerne. A cette nouvelle, Radelgife envoie son confident Adelmaire, pour tâcher d'appaiser les mécontens; mais Adelmaire, trahissant la confiance de son maître, approuve la démarche de Dawfre, & s'enferme avec lui dans Salerne. Il fait dire ensuite à Radelgise qu'il peut se présenter devant la place, & qu'il scaura l'en rendre maître, sans coup férir. Radelgise, plein de confiance, va se présenter aux portes de Salerne : voit s'ouvrir aussi-tôt, ne doutant pas que ce ne soit pour le recevoir; mais Dawfre & ses fils, secondés d'Adelmaire, sortent tout-à-coup à la tête des bourgeois armés; &, se précipitant sur les troupes de Radelgife ils en font un carnage horrible.

Après cette action, Dawfre & ses sils persuadent aux habitans de Salerne d'élire pour prince Siconulf, qui languissont, depuis long-tems dans la prison de Tarente, où il avoit été confiné par l'ordre de son

frere Sicard.

On faitchoix, pour le délivrer, de quelques

jeunes gens adroits & déterminés, qui le déguisent en marchands, & se rendent, par différens chemins, à Tarente. Il se réunisfent le soir, près de la prison; &, seignant d'arriver dans le moment, ils prient les geoliers de les loger pour cette nuit. Il n'y avoit point alors d'hôtelleries dans les villes d'Italie. Les géoliers font entrer ces jeunes gens, qui, sous prétexte de reconnoître leur politesse, leur font boire d'excellent vin, & les enyvrent. Lorsqu'ils les virent ensevelis dans le vin & dans le sommeil, ils forcerent les portes de la prison, & en tirerent Siconulf, qu'ils conduisirent à Salerne où il fut proclamé Prince. airsi qu'une seule action injuste sit perdre à Radelgise la plus considérable partie de ses Etats, & fut la cause du démembrement de la principauté de Bénevent, la plus considérable & la plus étendue qu'il y eût alors en Italie.

### ₩[841.] **%**

George, archevêque de Ravenne, ayant obtenu de Grégoire IV la permission d'accompagner les légats que ce pape envoyoit en France pour travailler à réconcilier l'empereur Lothaire avec ses deux freres, Louis le Germanique, & Charles le Chauve, le prélat se met en marche, emportant avec lui ce qu'il y avoit de plus

précieux dans son église, qu'il avoit dépouillée de toutes ses richesses & de tous fes ornemens. Trois cens chevaux marchoient à sa suite, chargés de ce riche butin & d'une grande quantité d'or & d'argent. Ce n'étoit pas l'intérêt de la paix, qui conduisoit George en France. Son dessein étoit de se soustraire de la dépendance de l'évêque de Rome, à l'exemple de quelques-uns de ses prédécesseurs. Il espéroit que l'empereur Lothaire, séduit par ses présens, confirmeroit les priviléges que les empereurs avoient accordés à Maur & à quelques autres archevêques de Ravenne. L'ambitieux prélat ne désefpéroit pas même d'obtenir avec son or ·la dignité de fouverain Pontife, & c'étoit dans cette pieuse intention qu'il avoit pillé son église. Lorsqu'il fut arrivé avec les légats au camp de Lothaire, il trouva ce prince entièrement éloigné de tout accommodement. Il résolut, avant de rien demander à l'empereur, d'attendre la décision de la bataille qui devoit se livrer; croyant que, si ce prince remportoit la victoire, la joie qu'il ressentiroit d'un si heureux succès, lui feroit écouter plus favorablement les propositions qu'il avoit à lui faire. Cependant, pour s'attirer de plus en plus la bienveillance de Lothaire, il déclamoit indiscrettement dans le

camp contre ses deux freres. La veisse de la bataille, il lui échappa de dire: «Quand » je verrai Charles vaincu paroître avec les n bras lies, je me déganterai pour lui cou-» per les cheveux, & le faire clerc; & je » l'emmenerai dans mon diocèse. » Le 25 de Juin, la bataille se livra près de Fontenai, dans le comté d'Auxerre; & Lothaire fut entièrement défait. Les légats prirent la fuite: George en fit autant; mais, soit l'effet de sa mauvaise fortune, soit que l'attirail qu'il traînoit après lui, fût un obstacle à sa retraite, il tomba entre les mains de quelques foldats victorieux, qui le traiterent dela maniere la plus outrageante. Ils le firent d'abord descendre de cheval ; le dépouillerent d'une partie de ses habits; & l'ayant chargé de leur bagage, ils le faisoient marcher devant eux, comme une bête de somme, sans lui épargner les injures & les coups. Lorsqu'ils le virent près de succomber sous la fatigue & la douleut, ils le firent monter sur une méchante haquenée à laquelle ils avoient coupé les oreilles & la queue; car alors, & chez toutes les nations, jusqu'à nos jours, la queue n'étoit pas moins l'ornement du cheval, que ses oreilles. L'infortuné prélat fut présenté dans cet équipage au roi Charles le Chauve, qui le fit attendre plusieurs jours à sa porte, & livra cependant au pillage toutes les richesses de son églife. Il

### Î-TALIENNES.

ne consentit même à lui donner audience que pour lui reprocher son avarice, fa cupidité, son ambition: « Je devrois, ajoûta » ce prince, punir les discours téméraires » que tu as tenus contre moi; mais je veux » bien respecter un caractere que tu desho-» nores. Retourne à ton siège. » Charles, après lui avoir parlé ainfi, le renvoya avec mépris, & lui fit donner de l'argent pour fon voyage. Plusieurs des prêtres de l'archevêque, qui l'avoient accompagné, furent dépouillés de tout ce qu'ils avoient, & renvoyés nuds en chemise. Ils surent obligés de demander l'aumône, & se virent plusieurs sois en danger de mourir de saim. Comme ils approchoient des Alpes, ils rencontrerent leur archeveque auquel ils demanderent quelque léger secours, avec promesse de lui rendre à Ravenne le double de ce qu'il voudroit bien leur prêter; mais George, naturellement dur, leur refusa toute assistance, quoiqu'il le pût; fans se gêner beaucoup.

# →N[843.] of

Les Sarasins, maîtres de la Sicile, infestoient souvent l'Italie, & se rendoient, de jour en jour, plus redoutables dans le continent. Siconulf, prince de Salerne, voulant se garantir de leurs ravages, ne Miv

crut pas pouvoir mieux faire que de s'allier avec eux. Il prit à son service Apollafar, un de leurs chefs. Au retour d'une expédition dans laquelle ce Maure l'avoit très-bien servi, Siconulf, montant avec lui les degrés du palais de Salerne, le prit dans ses bras; le porta jusqu'en haut; le posa à terre, & l'embrassa. Apollasar s'offensa de ce jeu qu'il prit pour une insulte. Il rompit l'alliance qu'il avoit contractée, & alla offrir ses services à Radelgi se prince de Bénevent.

Siconulf & Gui, fon beau-frere, duc de Spolete, faisoient de concert le siège de Bénevent. Un Spolétain s'approchant des remparts, dit, en raillant, à l'un des fentinelles: « A quoi s'occupe votre forge-» ron? » faisant allusion à ce que Radelgise prince de Bénevent, avoit, étant jeune, & pour s'amuser, fait quelque ouvrage d'orfévrerie. « Il forge, lui répondit l'autre, » une paire de cifeaux pour tondre votre » clerc. « On sçavoit que Siconulf avoit été contraint autrefois par le prince Sicard, son frere, d'embrasser la cléricature.

# **\*\*** [846.] **\*\***

Les Sarafins continuoient toujours de faire des incursions dans l'Italie. Ils entrent cette année, avec un grand nombre de barques

dans le Tibre, &s'avancent jusqu'aux portes de Rome, qu'ils trouvent fermées. Ils se contentent de ravager les environs, & pillent, entr'autres lieux, les églises de faint Pierre & de saint Paul, qui étoient hors des murs. Ils en emportent des richesses immenses, parmilesquelles on regretta surtout l'autel d'argent massif, posé sur le sépulcre de saint Pierre. De Rome, ils se rendent à Fondi qu'ils livrent au pillage & aux flammes, après en avoir égorgé ou fait esclaves les habitans. Quelques troupes Françoises, en garnison dans Spolete pour l'empereur Lothaire, ayant tenté d'arrêter ces Barbares, elles sont taillées en pieces, & poursuivies jusqu'au mont Cassin. La vue de ce riche monastere ne manque pas de réveiller la cupidité des vainqueurs; mais, comme il étoit tard, ils remettent au lendemain matin à le piller. Un seul ruifseau les séparoit du mont Cassin, qui n'avoit, dit-on, d'ailleurs aucunes désenses. Les moines, n'envisageant plus qu'une mort certaine, vont en procession à l'église de saint Benoît; & là, couverts de sacs & de cendres, ils passent la nuit dans les plus ferventes prieres. Tout-à-coup le ciel se couvre de nuages épais, & verse un déluge d'eau sur tous les environs du monastere. Les Sarasins en sont fort incommodés. Au point du jour, comme ils se

#### ANECDOTES

préparent à passer à gué le ruisseau qui les séparoit des moines, ils le trouvent si prodigieusement gonssé par la pluie, qu'ils sont contraints de demeurer sur les bords, & , peu de temps après, de se retirer.

# ₩[855.] W

L'empereur Lothaire tombe malade; &, n'espérant pas d'en guerir, il partage ses Etats de France & d'Allemagne entre ses deux fils Lothaire & Charles; sans doute qu'il crut son fils aîné Louis assez bien partagé par la cession qu'il lui avoit déja saite du royaume de Lombardie & du titre d'Empereur. Il se fit transporter dans le monastere de Prum, où, s'étant sait couper les cheveux & revêtir de l'habit monassique, il mourut peu de jours après. Les moines le mirent au nombre des saints.





### LOUIS II, Empereur.

# **\***[ 860. ] \*

ETTE année est remarquable par le froid excessif, qui se sit sentir pendant l'hyver en Italie; pays qui, par sa situation, semble à l'abri de pareils accidens. Pendant plufieurs mois, la terre fut couverte d'une prodigieuse quantité de neige; la gelée fit périr les semences & les vignes, & glaça même le vin dans les tonneaux. On prétend que la mer, chose inouie! fut prise en quelques endroits, & qu'à Venise on fit usage de traîneaux & de charrettes, où l'on ne s'étoit jamais servi que de barques & de gondoles. Nos peres ont pu voir à-peu-près toutes ces choses en 1709; &, depuis quelques années, nous commençons nous-mêmes à les trouver moins surprenantes.

# **\*\***[864.]

L'empereur Louis II marche à Rome, avec des troupes, pour faire casser une sentence donnée par le pape Nicolas I. Voici ce qui donna lieu à cette expédition.

Lothaire, roi de Lorraine, frere de l'empereur, avoit épousé, en 857, Thietberge, fille de Boson, Comte d'une partie de la Bourgogne. S'en étant bientôt dégoûté, if s'attacha à une concubine nommée Valdrade, qui l'excita à chaffer de son palais son épouse légitime. La reine Thietberge avoit un frere nommé Hubert, qui avoit été ordonné sous-diacre, mais qui, s'étant enfuite livré à la débauche, scandalisoit toute la France par ses déréglemens. On accusa cette princesse d'avoir commis avec son frere Hubert un inceste abominable. Thietberge le nia; &, comme il n'y avoit point de preuves par témoins, on ordonna l'épreuve de l'eau bouillante. Un homme la fit pour la reine, & en sortit sans être brûlé: parlà Thietberge étoit entièrement justifiée. suivant la superstition du temps. Cependant le roi, qui la haissoit, la sit renfermer dans un monastere. Elle en sortit secrettement, & se réfugia auprès de son frere, à la cour de Charles le Chauve. Ce fut alors que Lothaire la répudia avec les formalités ordinaires, & partagea son lit & son thrône avec sa concubine Valdrade. Gonthier, archevêque de Cologne, oncle de cette femme ambitieuse, secondé de Thietgaud, archevêque de Mayence, & de quelques autres prélats aussi peu scrupuleux, approuva ce divorce; mais le pape Nicolas n'en fut pas plutôt informé, qu'il envoya deux nonces à Lothaire, pour l'obliger à réparer un sçandale aussi grand. Les nonces étoient Rodoald évêque de Porto, & Jean évêque de Cervia. Que de ressources n'offrent point les richesses! Corrompus par l'argent de Lothaire, les deux prélats assemblerent à Metz un concile composé d'évêques vendus comme eux au prince, & par qui le divorce avoit été ci-devant approuvé. La sentence déja rendue, fut confirmée tout d'une voix; & le mariage de Lothaire avec Valdrade fut déclaré légitime, d'une maniere plus solemnelle. Les archevêques de Mayence & de Cologne se rendirent ensuite à Rome, dans le dessein de surprendre le pape par leurs fausses relations; mais Nicolas, ayant appris comme les choses s'étoient passées, excommunia, dans un concile qu'il tint à Rome, les archevêques de Mayence & de Cologne, & cassa tout ce qu'ils avoient fait dans le conciliabule de Metz.

L'empéreur Louis étoit alors dans le duché de Bénevent. Les prélats excommuniés l'allerent trouver, & se plaignirent de la rigueur avec laquelle le pape les avoit traités, au mépris de la famille impériale, & contre les sormes ordinaires de la justice. Louis, quoique naturellement équitable, prêta l'oreille à des

discours pleins de vraisemblance, & prit le chemin de Rome avec son armée, dans le dessein de faire casser, de gré ou de force, la sentence du souverain pontise. Au bruit de sa marche, Nicolas avoit ordonné des jeûnes, des processions, & des prieres, pour qu'il plût à Dieu d'inspirer à l'empereur de meilleurs sentimens, & plus de respect pour le saint siège. La procession commençoit à monter les degrés du Vatican, lorsque l'empereur arriva. Ses foldats se jetterent aussi-tôt sur le peuple & fur le clergé; les chargerent de coups de bâton, & rompirent les croix & les bannieres, sans épargner une croix d'or donnée à l'église de Latran par sainte Hélene, & qui renfermoit du bois de la vraie croix: elle fut brifée comme les autres. & jettée dans la boue. Cependant le défordre augmentoit à mesure que les troupes se répandoient, dans Rome: elles y pildoient; elles y massacroient, comme si la ville eût été prife d'affaut. Le pape, ne croyant pas sa vie en sûreté dans le palais de Latran, se jetta dans une barque, & vint par le Tibre à Saint Pierre, où il demeura deux jours, sans prendre aucune nourriture. Dans cet intervalle, celui qui avoit brisé la croix de sainte Hélene mourut, & l'empereur lui-même fut saisi de la fiévre : cet accident lui parut être une

punition du Ciel. Il envoya prier le pape de le venir trouver; & la conférence, qu'il eut avec ce pontife, rétablit entr'eux la paix. Louis voulut que les deux archevêques retournassent en France, dégradés comme ils étoient; & lui-même, se voyant guéri de sa fiévre, quitta Rome quelques jours après.

**→** [866.] **/** 

Les Sarafins faisoient des ravages continuels dans les principautés de Salerne & de Bénevent. Le prince de Bénevent, & Landulf, évêque-comte de Capoue, profitant du voisinage de l'empereur, envoient prier ce prince de les aider à chasser ces Barbares. Louis se met aussi-tôt en marche à la tête d'une puissante armée. Il entre dans la principauté de Bénevent. L'évêque de Capoue le joint sur la route avec les troupes de ses Etats, après toutefois s'être muni d'un stratagême dont il ne croyoit pas être lui-même la dupe. Peut de jours s'étoient écoulés depuis cette jonction, lorsqu'on s'apperçut que les troupes du prélat désertoient par pelotons & ce désordre continua au point qu'il ne resta pas même un seul soldat Capouan dans l'armée impériale; mais l'évêque demeura, pour ne point laisser soupçonner la part

qu'il avoit à cette manœuvre. Il fit ses excuses à l'empereur qui, seignant de les recevoir, donna des ordres secrets pour faire marcher l'armée à Capoue. Il fondit tout-à-coup sur cette ville; en sit le siège, & s'en rendit maître, masgré la réfistance courageuse des habitans : elle fut traité avec la derniere rigueur ; après quoi, Louis' ayant remercié l'évêque-comte de fes services, conduisit ses troupes victorieuse à Salerne. Waifre s'étoit nouvellement emparé de cette principauté sur Ademaire qu'il avoit confiné dans une obscure prison. La premiere chose que l'empereur exige du nouveau prince, est qu'il lui remette Ademaire qu'il aimoit. » Eh! sei-» gneur, répondit Waifre, qu'en voulez-» vous faire? Il est aveugle. » Aussi-tôt il envoya fecrettement des gens crever les yeux au malheureux Ademair :.

Les maladies & le siège de Capoue ayant considérablement diminué l'armée impériale, Louis s'occupe à la recruter, & fait faire dans toute l'Italie des levées extraordinaires d'hommes & d'argent. Il vouloit employer toutes ses forces pour exterminer des ennemis aussi acharnés que les Sarasins; mais ces grands préparatiss produisirent d'abord fort peu d'esset; & ce ne sut que cinq ans après que l'empereur

s'empara enfin de Bari, place forte où se retiroient les Sarasins, qui surent obligés de sortir d'Italie, après l'avoir perdue.

# ₩[868.].K

Le pape Adrien II, élu pour succéder à Nicolas I, en 867, étoit engagé dans les liens du mariage, lorsqu'il embrassa l'état eccléfiastique; & sa femme Stéphanie vivoit encore, quand il parvint au fouverain pontificat. Une fille d'une rare beauté, fruit de leur union, étoit l'unique objet de leur tendresse, & de leurs soins. Adrien l'avoit depuis peu fiancée avec un ieune homme d'une des plus illustres familles de Rome. Eleuthère, seigneur Romain, éperdument amoureux de la fille du pape, trouva le moyen de la séduire; & lui ayant inspiré du dégoût pour le mariage auquel elle étoit destinée, il l'enleva de son consentement; mais le pape en fit une si vive recherche, qu'il arracha sa fille des mains du ravisseur. Transporté de rage, Eleuthère courut à la maison de Stéphanie, & poignarda la mere & la fille. Il fut arrêté sur le champ, & mis en prifon. Adrien obtint de l'empereur des commissaires, qui jugerent Eleuthère, suivant les loix Romaines, & le condamnerent à mort.

# ₹~[871.]·**/**\*

L'empereur Louis, après s'être emparé. de la ville de Bari sur les Sarasins, & de Tarente sur les Grecs, va passer quelque tems ayec sa cour à Bénevent dont le prince ou duc, nommé Adelgise, seignoit de lui être fidele, quoiqu'il eût excité sous main les derniers troubles que Louis avoit heureusement appaisés. Pendant le féjour qu'il fit dans cette ville, les troupes, qu'il avoit amenées avec lui, ne manquerent pas, comme il arrive ordinairement, de commettre quelques désordres au dedans & au dehors. Adelgise crut, ou voulut croire que ces désordres étoient autorisés, & qu'on avoit dessein de le mortifier. Un traître est toujours dans la crainte: & cette crainte-là même lui fait souvent entasser trahison sur trahison. Résolu donc de prévenir les mauvais desseins qu'il attribuoit à l'empereur, Adelgise s'infinua dans ses bonnes graces, par des protestations de fidelité, qui ne lui coûtoient guères. Lorsqu'il crut avoir gagné sa confiance, il lui persuada de licentier la plus grande partie de ses troupes devenues désormais inutiles, & de disperser le reste dans différens cantons. Louis, ne se défiant point du prince, approuve ce projet, & ne réserve, de toutes ses troupes, que sa

garde ordinaire. Le 25 d'Août, lorsqu'il dormoit sur le midi, le perfide Adelgise fe rend au palais, suivi d'une troupe de conjurés armés de toutes piéces; en fait briser les portes que les gardes avoient fermées à la hâte. & court à la chambre de l'empereur, pour se faisir de sa personne. Mais, au bruit du tumulte, ce prince s'étoit sauvé dans une tour, avec l'impératrice, fa fille Ermengarde, & quelques domestiques. Adelgise la fait affréger aussi-tôt, & Louis s'y defend pendant trois jours; mais il couroit risque d'y périr bientôt par la famine, si l'évêque de Bénevent n'eût obtenu d'Adelgife, qu'on lui rendroit la liberté, moyennant un serment que l'empereur, l'impératrice, leur fille & tous leurs gens feroient fur les reliques des saints, de ne jamais tirer vengeance par eux, ou par d'autres, de cet attentat du prince de Bénevent. Louis, ayant approuvé cetraité, jure avec toute sa cour; sort de la ville; marche à Ravenne, & fait dire au pape de l'y venir trouver pour l'absoudre de son serment.

# ₩ 872. ]ek

Vers les fêtes de la Pentecôte, l'empereur se rend à Rome. Il fait déclarer par le sénat Adelgise criminel de lèse-Marine

# 196 ANECDOTES

jesté. L'année se passe en préparatifs de

guerre.

Les Sarafins, chaffés de Bari, leur plus forte place en Italie, avoient demandé du secours aux Sarasins d'Afrique. Tandis que ceux-ci disposoient tout pour une nouvelle expédition, Waifre, prince de Salerne, recut un jour une lettre d'un de ces Barbares, auquel il avoit autrefois rendu quelque service, & sçut, par cette voie, que les Sarafins devoient bientôt venir fondre sur Salerne. Il profita de cet avis, pour fortifier sa capitale, & n'eut pas lieu de s'en repentir. Trente mille Sarafins viennent débarquer, cette année, à la côte de Salerne, & mettent le siège devant cette ville. Ils détachent en même tems plusieurs partis pour ruiner les environs. Ces troupes exercent par-tout d'affreux ravages. Abdila, général des Sarafins, s'étoit logé dans une église. Il avoit fait placer son lit fur le maître-autel; &, tous les jours. quelque esclave Chrétienne y étoit immolée à sa brutalité. Un jour qu'il attentoit à l'honneur d'une jeune fille qui faisoit tous ses efforts pour se défendre, une poutre, se détachant du plasond, écrasa ce Barbare, sans faire aucun mal à cette jeune personne.

Le pape Adrien meurt au mois de Novembre, après cinq ans de pontificat. Il a Pour fuccesseur Jean VIII, qui tint le siège pendant dix ans.

# **→** [873.] **→**

Abiméleck, successeur d'Abdila, se voit forcé par ses propres troupes de lever le siége de Salerne. L'empereur Louis s'avançoit au secours de cette ville. Son approche répandit l'épouvante parmi les Sarasins. En vain Abiméleck essaya de ranimer leur courage. Ils se saisirent de sa personne; lui lierent les mains, & le porterent dans un navire. Ensuite ils s'embarquerent tous, & allerent ravager la Calabre.

L'empereur, délivré de la guerre contre les Sarasins, songe à se venger du prince de Bénevent; mais Adelgise n'avoit pas attendu jusqu'alors à prendre ses précautions. Il avoit sait offrir à Basile, empereur d'Orient, de lui faire hommage de ses Etats; & ce prince s'étoit engagé réciproquement à lui sournir des secours considérables. Ainsi Louis eut à peine tourné ses armes contre le duc, qu'il eut avis qu'une slotte Grecque étoit abordée sur les côtes d'Italie, & qu'un grand nombre de troupes s'avançoit pour désendre Bénevent. Ce contre-tems ayant rompu toutes ses mesures, il ne s'occupa plus que des

moyens de sauver son honneur.' Il eut pour cet esset, recours au nouveau pape qu'il sçavoit être ami d'Adelgise dont il avoit tenu un ensant sur les sonts de baptême; &, l'ayant fait venir à Capoue, il set, par son entremise, la paix avec le duc. Mais, depuis ce tems, la principauté de Bénevent ne reconnut plus les empereurs François pour Souverains, & rentra sous la domination des empereurs Grecs.

# -M[ 875.]

Louis meurt à Brescia, le dernier jour du mois d'Août. Il ne laissoit point d'autre enfant, que la princesse Ermengarde. Ses deux oncles, Louis, roi de Germanie, & Charles le Chauve, roi de France, prétendoient à l'empire; mais Louis, se reposant un peu trop sur son droit d'aînesse, donne à Charles le tems de passer en Italie, & de s'y faire couronner empereur à Rome par la main du pape.



# Cimman and Displace the stress dutted in

### CHARLES LE CHAUVE, Empereur.

# **₩**[877.] **%**

A princesse Ermengarde, fille urique de l'empereur Louis II, & la plus tiche héritière qu'il y ent alors en Etitope, s'étoit tetirée, aush-tôt après la mort de son pere, à la cour de Bérenger, duc & marquis de Friodl, auprès de la princeffe Gifele, fa grand'-tante, mete de ce duc. Boson, duc de Milan, & beau-frere de l'empereur, prince ambitieux & intri-- guan, qui no longeoit qu'entx moyens d'augmenter sa fortune, ofa petter les yeux sur Ermengarde, & se proposa de l'avoir pour épouse. Comptant sur la protection de l'empereur, & sur l'amitié de Bérenger, il furmonta tous les obstacles, qui paroissoient s'opposer à ce mariage. Il étoit marié: le poison le délivra de sa femme. Aussi-tôt, de concert avec Bérenger, il se transporte à Trévise, sous prétexte du service de l'empereur; enleve Ermengarde, & l'amene en Lombardie, dans le tems que le pape & l'empereur venoient de se rencontrer à Verceil. Le mariage de Boson & d'Ermengarde fut célébré dans cette

#### ANECDOTES

€200 L'empe

L'empereur en voulut faire les frais, & créa Boson, duc de Provence.

Charles le Chauve, attaqué de la fiévre, meurt dans une cabane, au pied du mont Cénis. On prétend qu'il fut empoisonné par un Juif, nommé Sédécias, son médecin & son favori. Quoiqu'on eût embaumé son corps, à dessein de le transporter à l'abbaye de S. Denis en France. l'odeur insupportable, qu'il exhaloit, obligea de l'enterrer au monastere de Nantua. près de Lyon; mais, quelques années après, on transporta ses os à S. Denis. Ce prince, à qui la France est redevable du rétablis-· sement des lettres, commencé par Charlemagne, avoit régné trente-sept ans comme roi, près de deux comme empereur, & vécu cinquante-quatre.





#### CARLOMAN, Roi d'Italie, pendant la vacance de l'Empire.

# ₩[877.]·K

ARLOMAN, fils d'aîné de Louis le Germanique, mort à Francfort, l'année précédente, étoit en Italie, à la tête d'une armée, pour disputer l'empire à son oncle. Charles le Chauve, lorsque ce prince mourut, comme on vient de le voir. Il n'eut pas de peine à se faire proclamer roi d'Italie. Il écrivit ensuite au pape, qu'il étoit obligé de faire un petit voyage en Allemagne, pour conférer avec ses freres, & qu'il iroit à Rome, dès qu'il feroit de retour, pour y recevoir la couronne impériale. Il finissoit, en lui promettant de travailler plus qu'aucun de ses prédécesseurs à relever l'Eglise Romaine. On voit, par la réponse du pape, qu'il cherchoit à vendre l'empire, & à tirer encore de Carloman quelque donation qui pût frayet à la cour de Rome un chemin à l'indépendance: " Quand vous serez revenu de vo-» tre conférence avec vos freres, dit le pape » dans sa lettre, nous vous enverrons les » articles de ce que vous devez accorder » à l'Eglise Romaine, & ensuite une léga-" tion plus folemnelle, pour vous amener

» à Rome, avec la décence convenable; » & traiter ensemble du bien de l'Etat & » du falut du peuple Chrétien. » L'intérêt particulier du pape marche, comme l'on voit, avant celui de la religion. Telle étoit

la politique de la cour de Rome.

Il est à présumer que le pontise ne trouva pas son compte avec Carloman. Il s'en détacha, l'année suivante; parcourut la France & l'Italie, offrant successivement l'Empire à Louis le Begue, sils de Charles le Chauve, & à Boson, duc de Provence, selon les avantages qu'il croyoit pouvoir en retirer. Mais ensin, obligé de renoncer à de vains projets, il se réconcilia adroitement avec Carloman qui, soit par consiance, soit par crainte, l'établit son vicaire en Italie.

**→** [879.] **→** 

Landulf II, évêque-comte de Capoue, celui-là même à qui l'empereut Louis II avoit enlevé sa capitale, meurt cette année, au grand contentement des moines dont il étoit l'ennemi déclaré. Sur le moindre prétexte, il faisoit saisir leurs revenus, & dépouilloit leurs églises de leurs richesses. Si l'on en croit l'historien Erkempert, qui étoit moine, Landulf avoit coutume de dire: «Toutes les sois que je » vois un moine, c'est un présage que la » journée me sera funcste. »



CHARLES LE GROS, ou LE GRAS, Empereur.

# **₹**[ 881.]

ARLOMAN étant mort en 880, le pape Jean traita de l'Empire avec son frere Charles. On ignore quelles furent les conditions arrêtées entr'eux. Charles reçut à Rome la couronne impériale, le 2 de Février.

# **→** [882.] **→**

Cette année est remarquable par la sin tragique du pape Jean VIII, suivant quelques histoires, quoique la plûpart le saffent mourir naturellement. Un de ses parens, dit-on, avide de posséder ses thrésors, lui sit prendre un breuvage empoisonné; mais, craignant qu'il n'en rechappât, il lui donna sur la tête plusieurs grands coups de marteau, jusqu'à ce qu'il le vît expiré. On joint le merveilleux au tragique; & l'on dit encore que l'auteur de l'assassinat, épouvanté par les cris de la populace qu'on avoit informée du malheur arrivé à Sa Sainteté, tomba mort, sans avoir reçuent coup ni blessure.

#### 204 ANECDOTES

Les princes foibles & incapables de gouverner par eux-mêmes, ne sçauroient trop se rendre difficiles sur le choix d'un ministre: leur repos & leur gloire en dépendent. Charles le Gros en fit la trifte expérience. Il s'étoit entièrement démis du foin des affaires entre les mains de Liutward, évêque de Verceil, prélat qui, dans le ministere, ne voyoit qu'un moyen sacile de satisfaire son avarice sordide, & qui deshonora son maître, en se deshonorant lui-même. Charles voulant secourir la Germanie inférieure, en proie aux ravages des Normands, avoit mis le siège devant une place forte, qui servoit d'asyle à leurs chess Sigefroi & Godefroi : il les avoit serrés de si près, qu'ils étoient sur le point de se rendre, lorsqu'ils s'aviserent d'avoir recours à Liutward, & le firent prier d'engager l'empereur à lever le siège. Cette priere, accompagnée d'une somme d'argent trèsconfidérable, fut très bien reçue de l'avare prélat, qui, maître de l'esprit de l'empereur, vint à bout de lui persuader de lâcher une proie qu'il tenoit presque entre ses mains. Le prince, foible & crédule, conclut un traité de paix avec l'ennemi qu'il devoit faire prisonnier; &, pour comble de honte, il stipula, dans le traité, qu'il payeroit un subside annuel aux chess des Nos-

205

mands. C'étoit par de pareilles actions, dont il n'étoit que l'inftrument, que l'infortuné Charles s'attiroit le mépris du peuple, & contribuoit lui-même à la disgrace qui devoit le priver du thrône.

# **→** [887.] **→**

L'avarice n'étoit pas le seul défaut de Liutward : il étoit encore dominé par une passion honteuse pour un prélat, & dont la honte rejaillissoit toute entiere sur l'empereur, doublement deshonoré par son ministre. Pour parler plus clairement, Liutward entretenoit un commerce galant avec l'impératrice Richarde, & ménageoit si peu les apparences, que quelques courtifans, jaloux de sa faveur, firent naître dans l'esprit de l'empereur de violens soupçons; & quoique l'impératrice offrît de prouver son innocence par les épreuves ordinaires. Charles s'obstina à la croire coupable. Plus jaloux de l'honneur de son lit, que de celui de son thrône, il exila ce même Liutward qui, quelques années auparavant, l'avoit couvert d'opprobre à la face de tout l'Empire, par le traité honteux qu'il lui avoit fait conclure.

Liutward, plein de dépit & de colere; ne s'occupa, dans son exil, que des moyens An. It. Partie I. \* N vii

#### ANECDOTES

de se venger de l'empereur. Il sit soulever contre ce prince son neveu Arnoul, duc de Carinthie, & sils de Carloman. Dans une diète assemblée à Tribur, Arnoul sit déposer son oncle; mais les Allemands surent les seuls qui eurent part à cette déposition; & Charles sut toujours reconnu par les Italiens, comme empereur & roi d'Italie. Ce titre ne le garantit pas de l'indigence. Ce prince, vieux & insirme, tomba dans une si grande misère, qu'il sut redevable de sa vie & de sa substitance à la charité de l'évêque de Mayence.

### **→** [888.] **→**

Dans une situation si triste, la mort sut un biensait pour l'infortuné Charles. Bérengei, duc & marquis de Frioul, prompt à lui succéder, prit aussi-tôt le titre de Roi d'Italie. Arnoul est pu facilement l'accabler, étant bien supérieur en forces; mais Bérenger écarta prudemment un si puissant adversaire, en slattant son orgueil, & en lui saisant hommage de sa couronne. Telle est la source des droits de suzeraineté des rois de Germanie sur le royaume d'Italie. Bérenger trouva un rival moins commode dans Gui, duc de Spolete, & marquis de Camérino. Il se

#### ITALIENNES:

207

donna des batailles très - vives entre ces deux princes, dont l'avantage fut à-peuprès égal de part & d'autre. Le pape Etienne V décida ce que le fort des armes avoit laissé indécis. Il protegeoit Gui, & le facra empereur à Rome, le 21 de Février 891.





### GUI, Empereur.

# 893.]

E nouvel empereur, à qui sa dignité avoit donné lieu d'augmenter ses forces, étoit sur le point d'accabler son rival Bérenger, lorsque celui-ci eut recours à Arnoul, & en reçut un puissant renfort de Bavarois, commandé par Zuentebald, fils d'Arnoul. Gui, sans s'étonner, attendit près de Pavie son adversaire qui vint au-devant de lui, à la tête d'une armée confidérable, composée de ses propres troupes, & des Bayarois qu'Arnoul lui avoit envoyés. Plusieurs jours s'écoulerent, sans que, des deux côtés, on se sit aucun mal. Le seul évènement considérable sut le combat d'un seigneur Italien, nommé Ubald, contre un Bavarois qui, tous les jours, outrageoit par ses invectives les soldats Italiens. Ce fantaron ayant même un jour furpris par adresse la lance d'un Italien qui ne la tenoit pas bien ferme dans la main, l'avoit portée dans son camp comme un trophée, & avoit pris de-là occasion d'accuser les Italiens d'ignorer le métier de la guerre; mais il recut enfin le prix que méritoient

ritoient ses bravades insolentes: il sut attaqué & terrassé par le vaillant Ubald qui, par cette victoire s'acquit une gloire immortelle; vengea l'honneur de sa patrie; déconcerta les Bavarois, & leur sit prendre la suite, ainsi qu'à leur ches.

# **₹** [893.] **\$**

Bérenger, abandonné de ses alliés, demeure seul exposé aux attaques de l'empereur; il est bientôt obligé d'abandonner la partie. Il se résugie en Baviere, auprès du même Arnoul, qui l'avoit déja inutilement secouru. Arnoul, se piquant d'honneur, se rend en personne en Italie, accompagné de Bérenger. Il se fait proclamer roi d'Italie; &, pour signaler sa prise de possessimportantes. Mais il n'a pas plutôt le dos tourné, que Gui les reprend toutes.

### **→** [894.] **→**

Au milieu de ses prospérités, Gui sut attaqué d'un vomissement de sang, dont il mourut, laissant pour successeur son sils Lambert qu'il avoit déja associé à l'Empire, dès son vivant. Dans ces tems de troubles, les empereurs ne faisoient que se montrer sur la scène, & disparoissoient aussi-tôt.



#### LAMBERT, Empereur.

# **₩**[ 896.]**₩**

AMBERT étoit jeune & sans expérience. Il sembloit devoir bientôt fuccomber fous les efforts d'Arnoul; mais le jeune empereur trouva dans la prudence & la fermeté de sa mere Ageltrude un secours capable de suppléer à la foiblesse de son âge. Cette princesse, enfermée dans Rome avec son armée, inspira tant de frayeur au roi Arnoul qui venoit pour afsièger cette ville, qu'il fut sur le point de prendre la fuite; mais les Romains se hâterent trop de triompher : leurs railleries rendirent le courage à l'ennemi. Les troupes d'Arnoul, irritées de s'entendre reprocher qu'elles fuyoient devant une femme, voulurent aller à l'affant, presque malgré seur chef: & leur ardeur fut fi grande, qu'ils s'emparerent de Rome. On ne sçait d'ailleurs aucuns détails qui concernent ce siége.

Armoul, après avoir reçu à Rome la couronne impériale des mains du pape Formose, tourne ses armes contre l'impératrice Ageltrude qui s'étoit résugiée dans la ville de Spolète; mais l'artificiente princesse trouve le moyen de faire dons ner à son ennemi un certain breuvage qui produisit sur lui les mêmes essets qu'une attaque d'apoplexie, & qui contraignit Arnoul à retourner en Baviere. Pendant son absence, l'empereur Lambert eut le tems de rétablir ses sonces, & de se préparer à une vigoureuse désense.

# **\*\***[ 896. ] \*\*

Le lecteur sera sans doute étonné qu'un crime, austi noir que celui que nous allons raconter, ait pu entrer dans le cœur d'un vicaire de Jesus-Christ & d'un chef de l'Eglise. Après la mort du pape Formose, un des ennemis de ce pontife sut élevé sur le thrône apostolique, sous le nom d'Etienne VI. Le premier soin de ce ministre de paix sut d'assouvir sa haine sur le cadavre inanimé de son prédécesseur, auquel il n'avoit pu nuire pendant sa vie. Le pape Formole, avant d'occuper le siège de Rome, avoit été évêque de Porto. Ce changement de siège, condamné par les Canons, servit de prétexte au nouveau pape, pour se venger de son ennemi. It fit affembler un concile, composé de ses créatures, devant lequel il sit citer le pape défunt, comme coupable d'avoir

violé les Canons. L'accusé, bien empêché de comparoître, fut condamné sans être entendu. Le concile, à l'instigation de l'implacable Etienne, ordonna qu'on exhumât le cadavre de l'infortuné Formose. & qu'on l'apportât dans la falle du concile, couvert de ses habits pontificaux. A ce spectacle, le pape, ne pouvant plus contenir apostropha ce corps insensisa rage, ble, comme s'il eût parlé à son ennemi vivant. « Pourquoi, lui dit-il; mortel am-» bitieux, as-tu quitté le siège de Porto, » pour envahir le thrône de S. Pierre? » On conçoit que le mort ne dut faire aucune réponse à cette accusation. Etienne le condamna une seconde fois, sur son filence, & le déclara indigne du pontificat. & de tous les ordres. Il commanda qu'il fût ignominieusement dépouillé de ses ornemens, & revêtu d'un habillement féculier & profane. Il lui fit ensuite trancher la tête, & couper les trois doigts dont il s'étoit servi pour donner la bénédiction au peuple; &, pour finir cette sanglante tragédie, il fit précipiter le cadavre dans le Tibre. L'insatiable Etienne étendit encore fa vengeance sur tous les évêques sacrés par Formose, sur tous les ecclésiastiques qui avoient reçu de ses mains l'ordination, & les dégrada tous.

Liutprand, qui rapporte ce fait, ajoûte

que le corps de ce malheureux pontife sut trouvé, dans la suite, par des pêcheurs, & porté dans l'église de S. Pierre de Rome, & qu'à son arrivée, plusieurs statues de saints baisserent la tête, comme pour le saluer, le regardant comme un saint, leur confrere. Il assure avoir appris cette particularité de plusieurs personnes de piété, qui étoient alors à Rome. L'horrible inhumanité du pape Etienne excita l'indignation des Romains. Ils conspirerent contre ce barbare pontise; ils l'arrêterent prisonnier, & lui firent expier, en l'étranglant, le crime affreux qu'il avoit commis.

Adalbert, duc & marquis de Toscane. prince naturellement peu guerrier, mais excité par les follicitations continuelles de l'ambitieuse Berthe, son épouse, leve une armée, & vient disputer l'Empire à Lambert. Ce-prince, sans soupçonner aucun danger, chassoit alors dans la forêt de Marengo. Il n'eut pas plutôt appris quel étoit le rival qui le menaçoit, qu'il courut promptement l'attaquer avec mille chevaux seulement, ne jugeant pas qu'un si foible adversaire valût la peine qu'il rassemblât son armée, pour lui faire tête. Il ne se trompoit pas: il furprit Adalbert au milieu de la nuit & du sommeil: tous ses soldats endormis furent égorgés comme des moutons, à l'exception de quelques-uns qui

O jij

furent assez heureux pour s'échapper, du nombre desquels sut Adalbert lui-même, qui se résugia dans une étable, saisi de frayeur. Mais il ne put si bien se cacher, que les soldats de Lambert ne le découvrissent : ils le conduisirent devant ce prince qui l'accabla de raisseries ameres, & plaisanta beaucoup sur le lieu de sa retraite. « C'est navec raison, lui dit-il, que Berthe votre népouse disoit qu'elle seroit de vous, ou nun roi, ou un âne : elle n'a pu vous faire nonter sur le thrône; elle vous envoien à l'étable. »

Ce fut le dernier exploit de Lambert. Il périt quelque tems après, par la trahifon de Hugues, fils de Magnifred comte de Milan. Ce comte s'étoit révolté conwe l'empereur, qui l'avoit fait décapiter & avoit donné à fon fils Hugues le gouvernement de Milan. Charmé des rares qualités, qu'il découvroit dans ce icune hontme, il n'avoit épargné ni careffes ni bienfaits pour lui faire oublier qu'il étoit le meurtrier de son pere; &, proyant y avoir reuffi, il l'admit à tous ses. plaifirs, & se comporta, à son égard, plutôt en ami qu'en roi. Se trouvant un jour seul à chasser avec lui, ce prince, après avoir attendu long-tems un fanglier au passage, accablé de fatigue, se livra au formireil, confirme la garde de la personne

à son plus cruel ennemi. Hugues, voyant une si belle occasion de venger la mort de son pere, oublia dans un moment tous les biensaits de Lambert, & su affez barbare pour assommer à coups de bâton un prince, auquel il devoit tant de reconnoissance. Lorsqu'il sut de retour, il sit accroire au peuple que l'empereur s'étoit tué en tombant de cheval.

### ~~ [899.] A

La mort enleve l'empereur Arnoul, le 29 de Novembre de cette année. Par ce moyen, le thrône impérial demeure vacant; & Bérenger, se voyant fans concurrens, conçoit quelque espérance d'y monter. Mais, à peine délivré de deux puissans adversaires, il est attaqué par un troisieme, qui semble arriver exprès d'au-delà des Alpes, pour lui ravir la couronne impériale. C'étoit Louis, roi d'Arles, ou de Provence, fils de Boson & d'Ermengarde, petit-fils, par sa mere, de l'empereur Louis II. Ce prince sut couronné empereur, en 901, par le pape Benoît IV.





#### LOUIS III, Empereur.

## **\*\***[901.]\*\*

CANS se donner le tems d'affermir son autorité, Louis étoit parti pour la Provence; démarche imprudente dont Bérenger sçut bien profiter. Lorsque l'empereur voulut retourner en Italie, il apprit que Bérenger, pendant son absence, s'étoit emparé de toute la Lombardie; &, comme il étoit naturellement timide, cette nouvelle lui fit juger qu'il étoit beaucoup plus sûr pour lui de rester en Provence. Jamais en effet il n'eût ofé reparoître en Italie, si plusieurs seigneurs des plus puissans, entr'autres, Adalbert, duc de Toscane, jaloux des succès de Bérenger, n'eussent assuré l'empereur qu'ils l'aideroient à réparer les pertes qu'il avoit faites. Louis, sur leur parole, revint en Italie; &, Bérenger, alors malade, n'étant pas en état de lui réfister, il recouvra facilement, avec le secours des seigneurs qui l'avoient rappellé, les différentes places de la Lombardie, dont son rival s'étoit rendu maître. Mais une seconde imprudence, plus suneste que la premiere, ruina totalement les affaires de

l'empereur Louis. Ce prince étant allé rendre visite au duc Adalbert, auquel il avoit tant d'obligation, & qui faisoit sa réfidence à Lucques, il en fut reçu avec une pompe & une magnificence si extraordinaires, qu'il en fut plus choqué que flatté. Les princes foibles sont toujours défians. Louis ne put se désendre d'un secret mouvement de jalousie, en voyant l'éclat & la splendeur de la cour d'Adalbert. Il lui échappa même de dire qu'un tel faste conviendroit mieux à un roi, qu'à un marquis; & que si Adalbert n'avoit pas le titre d'Empereur, il en avoit les richefses & la puissance. Ce propos imprudent parvint aux oreilles d'Adalbert qui, jugeant qu'il n'avoit point de tems à perdre, s'il vouloit prévenir les mauvais desseins de l'empereur, se ligua secrettement avec Bérenger, pour détruire le même prince qu'il avoit contribué lui-même à rétablir quelque tems auparavant. Bérenger sçut habilement profiter du reffentiment d'Adalbert, & conduisit son intrigue avec tant de secret & de bonheur, qu'il entra dans Vérone, tandis que Louis, qui réfidoit dans cette ville, n'avoit encore aucun soup-- con de ce qui se tramoit contre lui. Son arrivée fut un coup de foudre pour ce foible empereur: ses troupes, aussi consternées que leur chef, n'oserent se montrer à l'enmemi. Louis chercha un afyle dans une église; mais les soldats de Bérenger déconvrirent sa retraite. Ce malheureux monarque, après avoir été quelque tems prisonnier, eut les yeux crevés par l'ordre de
Bérenger, & fut hontensement renvoyé
en Provence. Cependant, malgré sa difgrace, il s'obstina toujours à conserver le
vain titre d'Empereur, quoiqu'il n'y est
personne en Italie, qui le reconnût pour tel.

## → [904.] A

Sergius, cardinal-diacre & comte de Tusculum, élu pape, en 898, mais forcé de ceder la place à Jean IX, son compétiteur, remonte, cette année, sur la chaire de S. Pierre, sous le nom de Sergius III. Ce pape est le premier à qui l'histoire reproche un commerce illégitime avec une femme. Il se laissa surprendre aux charmes de la célébre Marosie . dame Romaine, qui, par le fecours de son efprit & de sa beauté, régnoit dans Rome en souveraine, & qui, comme une autre Flora, disposoit à son gré de tous les seigneurs Romains. Sergius, aveuglé par sa paffion, n'eut point honte de souiller le thrône pontifical d'un infâme adultere; & Marofie, qui sçavoit régler ses plaisirs au gré de son ambition, n'eut rien à refuser à un amant ceint de la thiare. De

leur commerce naquit un fils, nommé Jean, qui, dans la suite, devint pape.

# **\*\***[914.]

Théodora, soeur de la sameuse Marosie, ne lui cédoit point en beauté ni en crédit, & la surpassoit encore par ses dérèglemens. Etant deverme amoureuse d'un jeune clerc, nommé Jean, que l'archevêque de Ravenne envoyoit souvent à Rome vers le pape, elle le féduisit & l'engagea à un commerce criminel. Elle songea ensuite à élever son amant aux dignités eccléfiastiques. Elle le pourvut d'abord de l'évêché de Bologne. Peu de tems après, elle le fit élire archevêque de Ravenne. Enfin, le siège de Rome étant devenu vacant par la mort de Landon, Théodora fit tant par fes intrigues, que son amant sut élu pape, sous le nom de Jean X. Mais ce pontife, dit Baronius, qui s'étoit élevé au slége apostolique par le moyen d'une courtifane en fut déposséde par une autre courtisane.

En 926, Marosie, mécontente de ce pape, résolut de s'en désaire. Un jour qu'il étoit dans le palais de Latran, peu accompagné, elle envoya des soldats qui se saifirent de sa personne, & le mirent en prifon. Jean y mourut, deux ans après, étoussé sous un coussin, à ce qu'on prétend.

## ₩[915.] /#

Les Africains exerçoient depuis longtems de fréquens ravages dans la principauté de Bénevent, & fur les terres de l'Eglise, lorsqu'un jeune Africain, mécontent de ses compatriotes, vint trouver le pape, & lui dit: « Je sçais un moyen facile pour » vous délivrer des incurfions des Afri-» cains; donnez-moi seulement une poi-» gnée de jeunes gens les plus agiles qui » se pourront trouver: qu'ils n'ayent pas » d'autres armes que l'épée, le javelot & » un léger bouclier, avec une petite pro-» vision de vivres. Mettez-moi à leur tête. » & je vous réponds du succès. » Le pape ajoûta foi aux discours de l'Africain. Il lui donna soixante jeunes gens d'élite, avec lesquels il alla se mettre en embuscade dans des défilés par où il sçavoit que les Africains devoient passer. Lorsqu'il vit ces brigands revenir en désordre, chargés de butin, il ordonna aux jeunes gens de sa suite de lancer contr'eux leurs javelots, sans se découvrir. Les Africains se sentant blessés, sans voir la main d'où partoient les coups, furent saissi d'épouvante : alors les jeunes gens, fortant de leur embuscade, fondirent fur eux, & en firent un grand carnage.



### BERENGER, Empereur.

## ₹ [916.] K

Es Romains ne se pressoient pas d'é-Lire un empereur. Ils avoient dessein de se rendre indépendans, & de sormer une république. Les papes, qui aspiroient touiours à la souveraineté absolue, songeoient encore moins à se donner un maître. Bérenger lui-même sembloit avoir moins d'ardeur pour l'Empire, depuis qu'il ne voyoit plus personne qui le lui disputât : peutêtre, par un raffinement de vanité, attendoitil qu'on le lui offrit. Son attente en ce cas ne fut point trompée. Les ravages continuels des Sarafins forcerent les Romains & le pape à renoncer, pour un tems, à leurs projets particuliers. Ils n'étoient pas capables de repousser ces Barbares par leurs propres forces: il leur falloit un chef sur lequel ils pussent se reposer du soin de leur défense. Le pape Jean X envoie de riches présens à Bérenger; implore son secours, & l'invite à venir à Rome recevoir la couronne impériale.

Le famedi faint, 23 de Mars, Bérenger se rend à Rome. Son entrée sut accompagnée des mêmes cérémonies déja décrèes dans cet ouvrage. On n'y remar-

qua rien de particulier, que des têtes de bêtes féroces, que les Romains portoient au bout de leurs bâtons & de leurs piques. On n'oublia pas de lui faire confirmer les donations faites à l'Eglife par fes prédecesseurs. Bérenger se distingua, dans cette occasion, par une libéralité vraiment digne d'un grand prince. Outre les présens magnisiques, qu'il sit aux églises, & à tous les ordres de l'Etat, il sit jetter une grande quantité d'argent dans les rues &

dans les places publiques.

Le vicaire d'un Dieu de paix marche, le fer en main, à la tête des troupes qu'il avoit levées dans Rome & dans ses autres Etats. Il attaque les Sarafins, & les presse si vivement, qu'il les contraint de se retrancher dans leur camp, & les y tient bloqués. Les Barbares, à qui la famine commençoit à se faire sentir, mettent euxmêmes le feu à leurs retranchemens. Animés par le désespoir, ils s'ouvrent un passage, le sabre à la main, à travers l'armée des Chrétiens; gagnent une montagne voifine, & en occupent les défilés. Le pape ne les laisse pas respirer : il les harcele sans cesse par de petits combats; & parvient enfin à les exterminer, de maniere qu'il n'en reste pas un seul. Le pape retourné triomphant à Rome, & y fait une entrée plus convenable à un héros profane qu'à un pontife de l'Eglise Romaine.

### **→** [921.] ✓

Bérenger ne put jouir tranquillement de l'Empire qu'il avoit acheté au prix de tant de combats & de travaux. Il se forma contre lui une conspirationi d'autant plus dangereule qu'elle avoit pour chess les principaux officiers de son palais, & son gendre même. Oldéric, comte du facré palais, le comte Gilbert, Adalbert, marquis d'Yvrée & gendre de Bérenger: tels étoient ceux qui en vouloient à la vie de ce prince. Le complot ne put être si secret, qu'il n'en transpirât quelque chose. Sur le premier soupçon qu'il en eut, Bérenger s'assura d'abord de la personne d'Oldéric; & ne voulant pas faire fabir à ce seigneur l'ignominie de la prison, avant que son crime sût avéré, il le moit entre les mains de Lambert, archevêque de Milan, qu'il regardoit comme un de ses plus fideles fujets. Il fe trompoit. Lambert avoit tonjours conservé un secret ressentiment contre l'empereur, qui n'avoit pas voulu confirmer son élection, à moins qu'il ne lui donnât une somme d'argent exorbitante. Le prélat vindicatif saisit cette occasion de lui en faire payer les intérêts. Ainfi, lorsque Bérenger, après avoir fait les informations nécessaires, demanda à Lambert qu'il lui remît le prisonnier qu'il lui avoit confié; de prélat

répondit qu'il n'étoit pas permis à un eccléfiastique de livrer à la mort un malheureux qui étoit sous sa protection. Cependant les autres conjurés, qui avoient pris l'allarme, du moment qu'Oldéric avoit été arrêté, avoient assemblé une armée, & demandé du secours à Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane. Mdéric, relâché par Lambert, se joignit à eux. Mais, avant que Rodolphe eût pu les joindre, , ils furent attaqués & vaincle! par Bérenger. Oldéric, qui croyoit avel échappé à la vengeance de l'empereur l'it t le feul des seigneurs conjurés, qui le ans le combat. Adalbert se tira d'affaire par son adresse. Voyant qu'il ne pour t éviter d'être pris par les foldats de l fe déguisa sous l'habit d'un since de la constant d'un since de la con & dit aux ennemis, qui se sail oin de le personne, qu'il étoit un archeiss d'un homme d'armes. Il le château où il demanda d'e 🗀 assurant que ceux qui habito :-- ce château payeroient sa rançon. Les soldats le crurent sur sa parole, & 4 menerent dans l'endroit qu'il leur avoit désigné. C'étoit un château appartenant à un de ses vassaux, qui, pour une somme d'argent assez modique, acheta la liberté du marquis.

Le comte Gilbert ne fut pas à beaucoup près

près si heureux; il s'en fallut peu qu'il ne perdît la vie sous les coups de bâton qu'il reçut. Pour comble d'ignominie, on le mena devant l'empereur, tout nud, & couvert de blessures. Bérenger, voyant son ennemi dans un si triste équipage, se crut assez vengé: il le sit habiller, & lui rendit la liberté. Gilpert ne s'en servit que pour se rendre auprès de Rodolphe & le presser d'entrer en l die. Ce prince s'y rendit ensin au moir de Septembre. Il s'empara de Pavie; se proclamer roi d'Italie, & sut couror d'Italie, & sut couror l'archevêque Lambert.

# **\***[924.]

appelle les Hongrois à fon faire il ne tarde pas à s'en repentir. Gnégerent Pavie; l'empor- & réduisirent en cendres cette vilia plus riche de l'Italie. Un peuple innombrable périt dans cet embrafement. Des cens personnes, échappées aux slammes & au carnage, surent obligées de racheter leur vie & les murailles de leur patrie, en donnant à leurs ennemis huit boisseaux de pièces d'argent; soible reste de tant de richesses qu'ils avoient eu bien de la peine à recueillir au milieu des ruines de leur ville.

An. It. Partie I.

Pendant que la ville la plus florissante de son Empire étoit en proie à la fureur des Hongrois, il se formoit contre Bérenger une nouvelle conspiration à Vérone. dont il fut enfin la victime. Les auteurs de ce complot étoient quelques habitans de cette ville, qui avoient à leur tête un nommé Flambert. Bérenger, ayant appris ce qui se trâmoit contre lui, sut d'autant plus surpris de la perfidie de Flambert, qu'il avoit comblé ce traître de bienfaits, & lui avoit même fait l'honneur d'être le parrein de son fils. La prudence demandoit que Bérenger s'affurât de Flambert, & le mît hors d'état de rien entreprendre; mais ce prince, jugeant du cœur des autres par le fien, se contenta de faire à ce perfide quelques reproches tendres; &, lon de le punir, comme il le méritoit, il lui donna un nouveau gage de son amitié, en lui faisant présent d'une coupe d'or. Les bienfaits, qui gagnent les bons, endurcissent les méchans, & ne produisent dans leurs ames qu'un redoublement de haine contre le bienfaiteur. Flambert prit ses mesures pour assassiner le généreux empereur, dès la nuit suivante. Rien n'étoit plus aisé. Bérenger avoit coutume d'assister, toutes les nuits, à matines, dans une certaine églife; &, pour être plus à portée de satisfaire sa dévotion, il couchoit dans une maison voisine de l'église. Flambert & ses complices l'attendirent dans cette église. Bérenger, sans désinance, s'y rendit à minuit, comme à son ordinaire, & tomba sous les coups de ses ennemis, victime de sa clémence & de sa générosité.

Quoique les déréglemens de la célèbre Marofie eussent éclaté publiquement dans Rome, cependant Albéric, duc & marquis de Spolete, seigneur plus ambitieux que délicat, ne fit aucune difficulté d'épouser une prostituée, se promettant de dominer dans Rome, par son moyen. Ses espérances ne surent point trompées. Il acquit en effet une autorité presque souveraine dans Rome; mais elle lui fut fatale. Le pape Jean X, ne pouvant souffrir que, dans ses propres Etats, Albéric osat lui faire la loi, fit assassiner cet ambitieux seigneur. Cependant, loin de recouvrer son autorité par la mort d'Albéric, le pontife ne fit que changer de maître : il eut même la honte de se voir soumis à une semme. Marofie, aussi ferme & aussi courageuse dans les affaires, qu'elle étoit foible & tendre dans les plaisirs, arma tous les adorateurs qui composoient sa cour; &, marchant à leur tête, se rendit maîtresse du Mole d'Adrien, connu aujourd'hui sous le nom de Château-Saint-Ange; &, en dépit

#### 118 ANECDOTES

du pape, continua de donner des loix aux Romains, du haut de cette forteresse.

# **\*\***[925.]

Ermengarde, femme d'Adalbert, marquis d'Yvrée, avoit acquis un grand crédit dans toute l'Italie, par les mêmes movens que Marofie avoit employés pour fe rendre maîtresse dans Rome. Elle vendoit publiquement son honneur à tous les princes & seigneurs d'Italie, & ne dédaignoit pas même de se livrer aux hommes les plus vils, dès qu'ils pouvoient servir à ses desseins. Rodolphe, roi d'Italie, s'étoit laissé séduire par les charmes de cette princesse artificieuse. Il ne faisoit rien que par son avis : elle étoit, en quelque sorte, son premier ministre; mais cette femme perfide ne se servit de la confiance du roi, que pour lui ravir la couronne qu'elle résolut de faire passer sur la tête de Hugues, marquis de Provence, fils de Thibaut, comte d'Arles. Après avoir disposé par ses intrigues tout ce qui étoit nécessaire pour faire réussir ce projet, elle leva le masque & s'enferma dans Pavie, soutenue d'une nombreuse troupe de ses partisans. Rodolphe n'en fut pas plutôt informé, qu'il partit avec toutes ses forces, & vint camper à

ting milles de Pavie, au confluent du Pô &du Téfin. Alors Ermengarde, ayant recours à ses artifices ordinaires, envoya, pendant la nuit, un messager secret à Rodolphe, avec une lettre conçue en ces termes: «Si je voulois vous perdre, il y a » long-tems que vous ne seriez plus. Tou-» tes les troupes, qui vous environnent, » n'attendent que mon consentement pour » vous abandonner, & pour passer dans » mon parti; & si je disois seulement un » mot, vos foldats se saisiroient de votre » personne, & vous feroient prisonnier dans » votre camp. Profitez de cet avis qu'un » reste d'amitié pour vous m'arrache. » Le foible & crédule Rodolphe fut saisi de la plus vive frayeur à la lecture de cette lettre : il fit répondre à Ermengarde qu'il s'abandonnoit entièrement à ses conseils. La nuit suivante, à l'insçu de tous ses gens, il se déroba de sa tente; monta dans une barque, & se rendit auprès d'Ermengarde, Le lendemain, les troupes, rassemblées autour de la tente du roi, attendoient ses ordres en filence. Les principaux officiers, furpris que le roi s'éveillât si tard, contre sa coutume, entrerent dans sa tente; &, ne le voyant point, resterent fort étonnés. Les uns croyoient qu'on l'avoit enlevé; les autres, qu'il avoit été tué. Pendant qu'ils flottoient dans cette incertitude, un cou-

Ріij

rier, envoyé par Ermengarde, vint leuf annoncer que Rodolphe étoit passé du côté des ennemis. A cette nouvelle, les soldats épouvantes se débanderent, & s'enfuirent en désordre à Milan. Alors Lambert, archevêque de cette ville, & partisan de Hugues, lui manda qu'il étoit tems de se rendre en Italie. Rodolphe méprisé par les uns, abandonné par les autres, n'attendit pas l'arrivée de son compétiteur. & repassa dans son royaume de Boutgogne. Burkard, duc de Souabe, son beau-pere, dont il avoit imploré le secours, entra en Italie, à la tête d'une puissante armée, pour soutenir les droits de son gendre, pendant son absence. Ermengarde & ses freres, ne · fe trouvant pas en état d'éclater, avant l'arrivée de Hugues, reçurent le duc de Souabe à Yvrée, & l'accompagnerent à Milan. Mais Burkard, par son imprudence, acheva d'irriter les esprits déja si mal disposés en faveur de Rodolphe. Il lui échappa des propos fort injurieux contre les Italiens; &, pour marquer la défiance qu'il avoit de cette nation, il voulut élever aux environs de Milan une forteresse qui pût contenir dans le devoir tous les peuples de la Lombardie. Lambert, archevêque de Milan, prélat zélé pour l'honneur de sa patrie, résolut de punir l'insolence de Burkard. Sçachant que ce prince aimoit beauZoup la chasse, il l'invita à venir prendre ce divertissement sur ses terres; mais, pendant que Burkard n'étoit occupé que de ses plaisirs, les seigneurs voisins, excités par le prélat, complottoient sa perte. Ils placerent une embuscade sur le chemin de Milan, par où ils prévoyoient que Burkard devoit passer. Ce prince ne sçachant rien de ce qui se passoit, donna en effet dans le piége que ses ennemis lui tendoient. Les troupes, qui l'accompagnoient, furent taillées en piéces; & lui-même n'échappa au carnage, que pour aller périr dans le fossé de Novare, où son cheval épouvanté le précipita. Les freres d'Ermengarde, qui survinrent au moment de sa chute, le percerent à coups de lance.

# **%**[926.]:

Hugues arrive en Italie, & débarque à Pise. Il trouve tout passible & disposé à le recevoir. Les nonces du pape, & la plûpart des princes d'Italie viennent lui offrir la couronne. Il est proclamé roi à Pavie, & couronné à Milan, des mains de l'archevêque.

**→** [927.] ✓

Liutprand, pere de l'historien qui porte ce nom, fut envoyé par le roi Hugues, en P iv

qualité d'ambassadeur à la cour de Cons tantinople. Liutprand fut très-bien reçu par l'empereur Romain Lécapene, & lui présenta deux grands chiens d'Italie, d'une espece inconnue dans le Levant. Il arriva à cet ambaffadeur le même accident qu'au chasseur, dont parle La Fontaine dans une de ses Fables, qui offrit au roi un faucon. Les chiens, accoutumés à voir des Italiens vêtus à la mode de leur pays, furent très-surpris de l'habillement étranger du prince Grec. Ils le prirent, sans doute, pour quelque monstre; & tout-à-coup entrant en fureur à sa vue, ils s'élancerent sur lui, sans aucun respect pour la majesté impériale, & l'auroient mis en piéces, fal'on ne s'étoit hâté de le seçourir à propos.

**₹** [928.] **₹** 

Les Grecs étant venus attaquer Landulf I, prince de Bénevent, Théobald, duc de Spolete, marche à son secours, avec une puissante armée, & taille en pièces les troupes Grecques. Il fait faire autant d'eunuques de tous les prisonniers qui tombent entre ses mains, & les renvoie ainsi mutilés au général des Grecs, les chargeant de lui dire que le duc de Spolete, sçachant combien l'empereur de Constantinople estimoit les eunuques, il prenoit la liberté de

lui faire présent de ceux-ci, & qu'il espéroit, dans peu de tems, lui en envoyer un plus grand nombre. Le traitement que Théobald faisoit aux prisonniers Grecs, donna lieu à une saillie très-plaisante de la semme d'un de ces captiss, que Liutprand raconte en ces termes:

» Théobald, ayant un jour fait plusieurs » prisonniers dans un combat contre les » Grecs, leur faisoit faire l'opération ordi-» naire, lorsque la femme d'un de ces mal-» heureux, inquiète du fort de son mari » qu'elle aimoit avec passion, accourut, les » cheveux épars, se déchirant la poitrine » avec ses ongles, & fit retentir ses cris plain-» tifs autour de la tente de Théobald ... » Femme, lui dit ce prince, quelle est la » cause de vos larmes?.... Il est bien » étrange, lui répondit-elle en sanglottant, » que des héros comme vous, s'abbaissent » à faire la guerre à de pauvres femmes. » Auçune de nous n'est issue du sang des » Amazones. Uniquement adonnées aux » paisibles travaux de Minerve, nous n'a-» vons jamais appris à manier les armes ... » Et quel est, lui répartit Théobald, le hé-» ros qui ait jamais été assez fou pour com-» battre contre des femmes, si ce n'est » dans le tems des Amazones?... Vous-» même, reprit vivement cette femme dé» solée, qui, par une cruauté injuste, nous » ravissez le plus grand bien que nous ait » accordé la nature, & le précieux instru-» ment de notre fécondité. Vous qui en-» levez à nos maris ce qui n'est pas à eux, » & ce qui nous appartient à fi juste titre. » Souvent vos foldats m'ont enlevé mes » brebis & mes génisses; j'ai supporté pa-» tiemment cette perte : je ne suis jamais » venue vous importuner par mes plain-» tes, & vous redemander mes troupeaux; » mais aujourd'hui qu'on veut m'enlever » le seul bien qui me console de toutes » mes pertes, je viens le réclamer à vos » pieds, & vous demander justice. Dieu tout-» puissant, détournez de moi ce funeste » malheur! » Un long éclat de rire suivit cette harangue. Théobald, charmé de la naiveté de cette femme, lui rendit son mari sain & entier. Elle s'en retournoit bien joyeuse, lorsque Théobald lui envoya demander, quel traitement elle vouloit qu'on fit à son mari, s'il étoit pris une seconde fois les armes à la main? «Mon mari, répon-» dit-elle, a des yeux, des oreilles, des » pieds & des mains; tous ces membres lui » appartiennent : que votre général les lui » fasse couper, s'il le mérite; mais qu'il » épargne ce qui appartient de droit à fa » très-humble servante. »

## **30.**] 930.]

Hugues, par sa prudence, dissipe une conjuration dangereuse, qui se tramoit contre lui à Pavie, & dont les chefs étoient Ewrard & Gualbert, deux magistrats de cette ville, également distingués par leur naissance & par leurs richesses. Les conjurés étoient en si grand nombre, qu'ils formoient une armée redoutable. Hugues ayant appris qu'ils se disposoient à l'attaquer, & ne se sentant pas en état de leur faire tête, eut recours à l'artifice. Il envoya des gens affidés faire de sa part aux conjurés des propositions de paix, & les assurer qu'il étoit prêt de les satisfaire sur tous les sujets de mécontentement, qu'ils pouvoient avoir. Ces promesses rallentirent la premiere ardeur des conjurés, qui fe disperserent insensiblement. Hugues, craignant qu'ils ne se ravisassent, ne perdit point de tems. Il leva des troupes, le plus secrettement qu'il lui fut possible; donna quelques ordres particuliers à l'évêque de Pavie, qui étoit dans sa confidence; &, lorsque tout sut disposé pour l'exécution de fon dessein, il fortit de la ville, sous quelque prétexte; rassembla ses troupes, & revint à leur tête vers Pavie. Tous les nobles, suivant l'usage ordinaire, apprenant que le roi approchoit, sortirent de la ville.

#### 536 ANECDOTES

& allerent au-devant du prince; mais ils n'eurent pas plutôt mis le pied hors de Pavie, que l'évêque en fit fermer les portes, comme il en étoit convenu avec le roi. Alors les deux magistrats, Ewrad & Gualbert, furent arrêtés avec tous les autres conjurés. Ewrard eut les yeux crevés, & la langue coupée: on trancha la tête à Gualbert. Pour les autres complices, ils furent tous précipités dans des cachots.

## **→**[932.] ✓

Marosie, après la mort d'Albéric, avoit épousé Gui, duc de Toscane, frere de Hugues; &, depuis quelque tems, elle étoit veuve de ce second époux. Malgré l'opprobre de ses mœurs, l'ambition lui donna un troisieme mari dans la personne de Hugues, son beau-frere. Ce prince, qui aspiroit à l'Empire, crut que le plus fûr moyen de parvenir à son but, étoit d'épouser Marosie, qui jouissoit toujours dans Rome d'une autorité absolue; mais il se trompa dans ses vues; & de ce mariage flétrissant & incestueux, Hugues ne recueillit que de la honte. Un jour, lorsqu'on étoit prêt à se mettre à table, Marosie ordonna au marquis Albéric, son sils, de donner à laver à son beau-pere. Le marquis, sans doute, peu flatté de cet office, s'en acquitta d'une maniere qui marquoit son dépit; peut-être y eut-il plus de mal-adresse que de méchanceté de sa part. Quoi qu'il en soit, Hugues irrité lui donna un soufflet: cet affront enflamma le reffentiment d'Albéric. Il sortit aussi-tôt de la maison, sans songer à se mettre à table, & alla porter ses plaintes aux chefs de la noblesse Romaine. Il leur fit entrevoir ce qu'ils avoient à craindre d'un prince aussi violent & aussi emporté. Le courroux dont Albéric étoit animé, passa dans tous les cœurs. On fit sonner les cloches. Le peuple courut aux armes, & ferma les portes de la ville. Hugues se réfugia dans le château Saint-Ange; mais, avant qu'il eût eu le tems d'y faire entrer des troupes, il s'y vit affiégé. Saisi de crainte, il ne trouva point d'autre moyen d'échapper au danger qui le menaçoit, que de se glisser, à l'aide d'une corde, le long des murs de la forteresse, à la faveur des ténèbres de la nuit, & de s'enfuir avec précipitation en Lombardie. Les Romains profiterent de cette circonstance, pour secouer le joug honteux qu'une infâme prostituée leur imposoit depuis long-tems. Ils déférerent au marquis Albéric la dignité de Conful & de Patrice, & reconnurent ce jeune seigneur pour leur souverain. Le premier usage que ce prince sit de son autorité, sut de confiner dans une prison sa mere Marosie.

### **\***[933.]

Le mariage deshonorant que Hugues avoit contracté avec Marosie, l'avoit rendu odieux à tous les princes d'Italie. Sa cruauté envers son frere Lambert, acheva d'irriter tous les esprits contre lui. Le roi, jaloux des grandes qualités de Lambert & de la gloire dont il se couvroit tous les jours, craignit que les princes d'Italie ne se liguassent pour lui donner une couronne dont il étoit digne par son mérite. Pour perdre ce rival dangereux, Hugues commença par le désavouer pour son frere, & fit répandre le bruit que Lambert étoit un enfant supposé. Ce prince, indigné de cette calomnie, demanda qu'il lui fût permis de faire voir la fausseté de cette imputation, par un combat particulier. La coutume générale, reçue alors, ne permit pas à Hugues de le lui refuser; & il eut le chagrin de voir son frere sortir victorieux du combat, après avoir fait mordre la poussiere au champion qu'on lui avoit mis en tête. Mais ce mauvais succès ne fit que rendre le roi plus ardent à chercher le moyen de perdre son frere; & l'occasion qu'il cherchoit, ne tarda pas à s'offrir. L'infortuné Lambert eut le malheur, quelque tems après, de tomber entre les mains de Hugues, qui lui fit impitoyablement crever les yeux.

# [936.] J.

Boson, duc de Toscane, autre frere de Hugues, éprouva aussi la cruauté de ce prince. Wille, femme de Boson, dominée par la passion des richesses, avoit amassé des thrésors immenses. Hugues, non moins avare, fut tenté de s'en emparer. Il fit semer le bruit que Boson & sa femme. aveuglés par leur ambition, cabaloient secrettement pour le déthrôner; & cette, feule accusation vague lui parut suffisante pour faire arrêser Boson, & le renfermer dans une étroite prison. Hugues envoya ensuite des gens de confiance, pour enlever les richesses de Wille. Il leur recommanda fur-tout de se saisir d'un grand baudrier d'or, enrichi d'un grand nombre de pierreries qu'il sçavoit appartenir à Boson; mais toutes les recherches furent inutiles : ce précieux baudrier ne se trouva point. Le roi, l'ayant appris, donna ordre qu'on le cherchât avec soin dans les hardes de Wille, dans tous ses coffres, & jusques dans le coussin qu'elle mettoit sous elle, quand elle alloit à cheval. «Si vous ne le trouvez pas encore, »ajoûta-t-il, voyez si cette princesse adroite " ne l'auroit pas caché sous ses habits, & ne

» craignez point de la dépouiller, même » toute nue. » L'ordre du roi fut ponctuellement exécuté. A près avoir inutilement cherché de tous côtés, on dépouilla la princesse qui resta exposée à la vue de tout le monde dans l'état le plus indécent. Tandis que ceux auxquels il restoit quelque sentiment de pudeur, détournoient les yeux en rougissant; un esclave essentiele, qui ne perdoit rien d'un si honteux spectacle, sit une découverte aussi humiliante pour la princesse, que fatisfaisante pour l'empereur, à qui l'on envoya sur le champ le baudrier, qu'on avoit jusqu'alors inutilement cherché.

## **\*\***[939.]

La plûpart des moines, engraissés des bienfaits des fideles, vivoient alors dans une licence effrénée. Hildebrand & Campon, deux moines de l'abbaye de Farfa, dans la Sabine, empoisonnerent Ratfred leur abbé, dans le dessein de partager entr'eux les biens de l'abbaye. Hildebrand se contenta, pour sa part, de quatre prieurés qui étoient de la dépendance de l'abbaye; & il sut arrêté entr'eux, que Campon auroit le reste des biens de l'abbaye, avec le titre d'abbé. Ce marché conclu, Hildebrand se chargea d'aller trouver le roi Hugues, dont l'avarice étoit connue, & de lui demander

mander l'abbaye de Farfa, pour son confrere Campon, moyennant une grosse somme d'argent. L'intérêt, qui unit pour un tems les scélérats, ne tarda pas à les diviser. Hildebrand, mécontent de son partage, envahit le monastere de Farfa avec une compagnie de soldats qu'il avoit soudoyés; mais Campon débaucha les troupes mercénaires de Hildebrand, en leur offrant une plus forte paye; &, par ce moyen, recouvra son abbaye, dont il chassa son rival. Campon, se voyant paisible possesfeur du monastere, se plongea dans les plaisirs & dans la débauche; & les fruits de ses criminels amours peuplerent bientôt l'abbaye. A l'exemple des rois, qui partageoient leurs Etats entre leurs enfans, Campon distribua aux siens tous les biens de son abbaye. Albéric, qui prétendoit être seigneur de la Sabine, entreprit en vain de réformer les désordres de l'abbé de Farfa. Quelques moines zélés, qu'il envoya dans ce dessein, futent si mal reçus qu'ils ne purent fauver leur vie, que par une prompte fuite. Albéric résolut enfin, cette année, d'y envoyer des troupes qui chasserent Campon de l'abbaye; il y établit ensuite pour abbé un homme d'une rare sainteté, nommé Dagilbert. Mais les moines, qui regrettoient la liberté dont ils avoient joui sous le gouvernement de Campon, se désirent, An. It. Partie I.

242 ANECDOTES cinq ans après, d'un abbé dont la vertu leur étoit odieuse.

## - [942.] A

Le pape Etienne VIII, ayant reçu dans une sédition quelques blessures qui le défiguroient, n'osa plus se montrer en public, & en conçut un si violent chagrin, qu'il en mourut.

### **\***[943.]\*\*

Hugues avoit cherché à faire périr Bérenger, marquis d'Yvrée, dont la puissance lui donnoit de l'ombrage. Ce prince s'étoit réfugié auprès d'Otton I, roi de Germanie, qui lui avoit donné un asyle à sa cour. Hugues avoit en vain fait offrir à Otton des présens considérables, pour qu'il lui livrât Bérenger. Ce monarque avoit répondu qu'il étoit trop riche pour recevoir des présens des autres, & trop généreux pour abandonner ceux qui se mettoient sous sa protection. Bérenger, ne refpirant que la vengeance, envoie, cette année, en Italie un de ses gentilshommes, nommé Amédée, dont il connoissoit l'attachement & la prudence, & le charge de sonder les dispositions du peuple & des seigneurs, qui gémissoient depuis longtems sous la domination tyrannique de Hugues. Amédée, pour n'être point re-

tonnu, se déguise sous les haillons d'un mendiant; prend un bourdon à la main, & tharge son dos d'une besace. Dans cet équipage, il s'affocie avec de pauvres pélerins qui alloient à Rome visiter les tombeaux des saints apôtres. Arrivé en Italie, il trouve aisément, à la faveur de son déguisement, les moyens de conférer secrettement avec plusieurs évêques & seigneurs. & de les disposer à favoriser le parti de son maître. Hugues entretenoit un si grand nombre d'espions, de tous les côtés, que, malgré son étrange métamorphose. Amédée fut soupçonné de n'être pas ce qu'il paroiffoit. On voulut même s'assurer de sa personne; mais il scut prendre à propos mille formes différentes. pour donner le change à ceux qui l'épioient: tantôt on le voyoit avec une tête chenue, & une barbe blanche; tantôt il paroissoit sous la figure d'un jeune homme. Quelquefois il marchoit à l'aide d'un bâton, & contrefaisoit l'estropié: un autre jour, il se faisoit conduire dans les rues comme un aveugle; par son adresse, il échappoit à toutes les poursuites. Il osa même paroître en présence du roi, confondu dans une multitude d'autres pauvres, & teçut comme eux les aumônes de ce prince. Après avoir arrangé en Italie les affaires de son maître, le fidele Amédée

retourna auprès de lui; &, pour n'être point suivi dans sa route, il se fraya un passage à travers des chemins escarpés & inconnus. Bérenger, sur son rapport, se hâte de passer en Italie. Il y est reçu par le plus grand nombre des seigneurs, comme un libérateur long-tems attendu. Vérone & Modène lui ouvrent leurs portes. Il se rend, ensuite à Milan. Hugues, allarmé des progrès de Bérenger, envoie à Milan son fils Lothaire. Ce jeune prince fait affembler le peuple & les feigneurs dans la grande église; & là, prosterné aux pieds de la croix, il les conjure d'avoir pitié de sa jeunesse; de ne pas le punir des fautes de son pere, en lui ravissant une couronne qu'il ne desire de conserver, que pour réparer les malheurs de l'Italie. Ce discours excite la pitié de l'assemblée qui lui confirme le titre de roi. Mais, dans cette proclamation, il ne fut point parlé de Hugues; ce qui fit croire à ce prince que l'assemblée l'avoit, en quelque maniere, deposé. Dans cette idée, il se disposoit à emporter ses thrésors, & à passer les Alpes, lorsque Bérenger lui envoya dire qu'il pouvoit conserver sa couronne. Cette démarche étoit un coup fort adroit de la politique de Bérenger. Il craignoit avec raison, que, s'il laissoit échapper Hugues avec toutes ses richesses, ce prince ne s'en servit pour affembler une armée au-delà des monts, & ne revînt ensuite l'accabler en Italie. Hugues consentit à un accommodement, dont le résultat sur que Bérenger auroit toute l'autorité, tandis que Hugues & son sils conserveroient le vain titre de rois.

## →N[947.]:A

Hugues, après avoir fait d'inutiles efforts pour relever son parti, voyant la puisfance de Bérenger s'accroître de jour en jour, avoit fait passer secrettement ses richesses en Provence, & s'étoit retiré dans son comté d'Arles, se consolant avec ses thrésors de la perte de sa couronne; mais, avant sa mort, cette derniere consolation lui fut encore ravie. Raimond, prince d'Aquitaine, conçut un violent desir de saire passer dans ses coffres les richesses que Hugues avoit emportées d'Italie; &, pour y réussir, il eut recours à un artifice digne d'un prince Gascon. Il sit à Hugues les plus belles offres de service. Il s'engagea de lui fournir des troupes affez confidérables, pour l'aider à le rétablir sur le thrône. Hugues, qui ne connoissoit pas sans doute le caractere des Gascons, crut cette proposition sincere. Il ouvrit ses thrésors à l'officieux Raymond, lequel, après y avoir puisé à pleines mains, ne fit aucune dé-

#### 246 ANECDOTES

marche en faveur de son trop crédule am? On rit beaucoup, à la cour de Bérenger, de la gasconnade de Raymond, & de la simplicité de Hugues. Ce malheureux prince ne survécut pas long-tems à la perte de ses richesses. Il mourut la même année.

## **\***[951.]\*\*

Lothaire, fils de Hugues, qui étoit resté en Italie, avec le titre de roi, étant allé rejoindre son pere, empoisonné, à ce qu'on prétend, par Bérenger; la couronne avoit été déférée en même tems à Bérenger & à son fils Adalbert. Bérenger ne se vit pas plutôt sur le thrône, qu'il s'assura de la personne de la reine Adélaide, veuve de Lothaire, princesse distinguée par sa beauté, ses richesses & ses vertus, & qui lui paroissoit redoutable avec tant de qualités réunies. Il voulut la contraindre à épouser fon fils Adalbert; mais cette généreuse femme ne voulut jamais consentir à prendre pour époux le fils de celui qu'on accusoit d'avoir empoisonné son premier mari, Bérenger, indigné de ce refus; fit éprouver à la princesse Adélaide les plus indignes traitemens; &, trouvant sa constance à l'épreuve de tous les outrages, il la confina dans une tour du château de Garde, au fond d'un sombre cachot, ne lui laissant

pour toute compagnie qu'une seule fille. Mais la fortune lui envoya un libérateur dans la personne d'un prêtre nommé Martin. Ce généreux eccléfiastique trouva le moyen de pratiquer au pied de la tour une ouverture par laquelle il la fit sortir. déguifée en homme, ainsi que la fille qui la servoit. Ils trouverent heureusement une barque de pêcheur, sur laquelle ils monterent. Ils vinrent aborder à l'entrée d'une forêt qui leur servit d'asyle, pendant quelques jours. Là, reduits à la derniere misere, & dénués des choses les plus nécesfaires à la vie, ils seroient morts de faim, sans un pêcheur charitable, dont ils reçurent quelques poissons. Adélaide sortit enfin de cette affreuse retraite, & se réfugia auprès d'Albert-Azzon, qui lui donna un asyle dans la sorteresse de Canozza, dont il étoit seigneur. Cette forteresse, bâtie sur la cime d'un rocher, qui s'élevoit jusque dans les nues, étoit environnée de murailles très-épaisses, flanquées de bonnes tours. Le seul sentier, par où l'on pût y parvenir, étoit escarpé, & presqu'impratica-- ble. La reine, se voyant en sûreté dans cette citadelle, députa le prêtre Martin vers Ote ton I, roi de Germanie, pour lui faire sçavoir la triste situation où elle se trouvoit, Otton, qui avoit entendu vanter le mérite de cette princesse, résolut d'aller l'épouser.

Il lui en fit faire la proposition par le prêtre Martin, & lui envoya, par la même voie, de magnisiques présens. Il se rendit lui-même en Italie, à la tête d'une puiffante armée; s'empara de Pavie; y sit amener Adélaïde; & son mariage y sut célébré avec la plus grande pompe.

# 952.]

Otton étoit le maître de s'emparer du royaume d'Italie; Bérenger n'étant pas en état de lui réfister. Mais voyant que, dans les circonftances où il se trouvoit, il lui seroit prefqu'impossible de conserver cette conquête, il aima mieux la laiffer entre les mains d'un prince, qui lui en feroit hommage, & le reconnoîtroit pour son seigneur suzerain. Il affembla donc une diète à Augsbourg à laquelle affisterent Bérenger & Adalbert. Il y fut arrêté que Bérenger & fon fils conserveroient le royaume d'Italie, à condition qu'ils se reconnoîtroient vassaux du roi de Germanie, & lui prêteroient, en cette qualité, le ferment ordinaire. En effet les deux princes rendirent publiquement hommage à Otton, & se reconnurent ses feudataires : ils recurent de sa main un sceptre d'or, en figne de l'investiture du royaume d'Italie; mais en leur rendant ce royaume, Otton leur ôta Aquilée & Vérone qu'il

donna à son frere Henri. Ainsi sut renouvellée & consirmée la suzeraineté des rois de Germanie sur le royaume d'Italie. Elle avoit commencé du tems de Bérenger I, qui avoit fait hommage de sa couronne à Arnoul; &, depuis, elle avoit été suspendue, sous sés successeurs, jusqu'à Bérenger II.

# **\***[956.]\*

Bérenger avoit mis le siège devant la forteresse de Canozza, pour se venger d'Albert-Azzon qui avoit donné retraite à la reine Adélaïde. Otton envoie à son se-cours le prince Liutuss, son sils, à la tête d'une armée nombreuse. Aux approches de Liutuss, se hâte prudemment de lever le siège. Adalbert, plus brave que son pere, livre bataille à Liutuss; mais il est vaincu, & tombe au pouvoir de l'ennemi. Le vainqueur, charmé de son courage, lui rend la liberté.

Bérenger s'étoit enfermé dans la forteresse de S. Jules, où il attendoit impatiemment quelle seroit sa destinée; mais le château imprenable, qui lui servoit d'asyle, ne put lui être d'aucun secours contre les traîtres qui l'environnoient. Ses propres domestiques, dont il s'étoit sait autant d'ennemis, le livrerent à Liutuls qui traita

le pere aussi généreusement que le fils, & renvoya Bérenger libre, sans vouloir abuser de son malheur.

# ₩[958.] **/**

Dominique, chapelain de la femme de Bérenger, homme que la nature n'avoit pas fait pour plaire, sçut, malgré sa difformité, gagner le cœur de cette princesse, qui soupçonnoit peut-être en lui des qualités plus solides que celles de la figure. Elle noua avec lui une intrigue galante, dont, pendant quelque tems, on n'eut aucun soupçon, mais qui fut enfin découverte par un accident fingulier. Dominique, allant une nuit dans la chambre de la reine. pour tenir la place de Bérenger alors absent, un gros chien, comme s'il eût presfenti l'outrage qu'on alloit faire à son maître, se jetta sur l'amoureux chapelain, qui, se voyant sur le point d'être dévoré, poussa des cris affreux. L'allarme se répandit dans le palais. Les domeffiques, accourus au bruit, trouverent Dominique aux prises avec le chien, & séparerent les combattans. Lorsque ce chapelain sut revenu de sa frayeur, on lui demanda par quelle étrange aventure il se trouvoit à cette heure dans les appartemens? La reine, présente à cet interrogatoire, jugeant que son amant

devoit être embarrassé de la réponse, prit la parole pour lui, & dit avec une préfence d'esprit, dont les femmes seules sont capables, qu'il ne falloit pas douter que le chapelain ne fût amoureux de quelqu'une de ses filles, à laquelle il rendoit ainsi des visites nocturnes. Dominique, tremblant d'être découvert, n'eut pas le courage de démentir la reine. On le confina dans une prison, où il eût payé de sa vie l'honneur dangereux d'avoir été l'amant chéri d'une reine, si cette princesse eût trouvé quelqu'un qui voulût la défaire du feul homme qui pût découvrir son infidélité, & sa fourberie. Bérenger, de retour, fut aussi-tôt régalé de cette anecdote, fort plaisante pour tout autre que pour lui; mais sa femme employa tant d'adresse à calmer ses soupcons, & scut donner un tour si favorable à la chose, que Bérenger resta convaincu que sa femme étoit innocente. & méritoit plus que jamais tout son amour. Le prêtre ne fut pas fi heureux: on lui retrancha impitoyablement l'instrument de son péché, de peur qu'il n'y retombât à l'avenir.

## ₩[961.] **/**

Bérenger, que ses disgraces précédentes n'avoient pas rendu plus sage, perd enfin une couronne dont il n'étoit pas di-

gne. Les prélats & les seigneurs d'Italie; ne pouvant plus supporter son gouvernement tyrannique, s'unissent avec le pape qui lui-même avoit sujet de se plaindre des usurpations de Bérenger; &, de concert, ils envoient des députés en Germanie supplier Otton de venir délivrer l'Italie de la domination d'un tyran. Otton se rend en Italie, à la tête de son armée : dès qu'il paroît, tous les évêques & les comtes. fe rangent auprès de lui, & le conduisent comme en triomphe à Pavie. De-là ils l'accompagnent à Milan, où la diète s'assemble. Bérenger & son fils y sont solemnellement déposés. Otton est proclamé roi, & couronné par l'archevêque Walpert. L'année suivante, il se rend à Rome, & y reçoit des mains du pape la couronne impériale.





### OTTON I, Empèreur.

# **→** [ 963. ] **✓**

E pape Jean XII, oubliant qu'il avoit lui-même appellé Otton en Italie, se révolte contre ce prince, & se ligue avec

Adalbert, fils de Bérenger.

Otton se rend à Rome, & y assemble un concile dans lequel Jean XII est accusé de plusieurs crimes, entrautres, d'avoir ordonné un diacre dans une écurie, d'avoir abusé de sa nièce, & d'avoir invoqué, en jouant aux dés, le secours de Jupiter, de Vénus & des autres faux dieux. Sur ces griess, il est solemnellement déposé; & Léon VIII est élu pape.

### ₩[964.] **/**

A peine Otton a-t-il quitté Rome, que Jean XII trouve le moyen de s'introduire dans cette ville, par le crédit de ses partisans qui étoient en grand nombre. Il assemble aussi-tôt un concile composé de ses créatures, devant lequel Léon est cité de comparoître. On l'accuse d'avoir usurpé le siège apostolique; & sur ce grief, on prononce sa déposition. Jean exerce en-

fuite sa vengeance sur plusieurs illustres Romains. Par son ordre, l'archiviste Azzon a la langue & deux doigts coupés. Le cardinal Jean & Othger, évêque de Spire, éprouvent aussi le ressentiment du pape. On coupe la main au premier : le second est ignominieusement battu des verges; outrage dont la honte rejaillit sur l'empereur lui-même, dont ce prélat étoit commissaire. Otton eût, sans doute, tiré une vengeance éclatante de cet affront; mais une mort prompte déroba le pape Jean à sa colere. Ce pontife, étant une nuit hors de Rome, dans une partie de débauche, reçut un coup si rude dans les temples, qu'il en mourut huit jours après, fans avoir reçu les sacremens de l'église.

Aussi-tôt après la mort de Jean, les Romains, sans en donner avis à l'empereur, élisent pape le cardinal Benoît, quoiqu'ils se sussemble pape, sans le consentement, de n'élire aucun pape, sans le consentement de l'empereur. Otton irrité marche promptement vers Rome, à la tête de ses troupes. Les habitans lui ferment les portes de la ville; & il est obligé d'en faire le siége. Les Romains, qui n'avoient pris aucune précaution, & qui étoient sort mal pourvus de vivres, ne tarderent pas à ressentir les incommodités de la disette. Malgré les menaces de Benoît, Otton ne cesse de

presset la ville; &, la famine augmentant tous les jours, les Romains sont enfin obligés de se rendre. Le vainqueur les traita avec une bonté à laquelle ils n'avoient pas droit de s'attendre. Son premier soin sut de rétablir dans sa dignité le pape Léon VIII. Ce pontife se hâta d'afsembler un concile devant lequel il fit citer son compétiteur Benoît; & l'anti-pape y comparut devant l'assemblée, avec tous les ornemens pontificaux. Alors Benoît, cardinal-archidiacre, lui fit les plus vifs reproches fur son usurpation: « De quelle auto-» rité, lui dit-il? de quel droit, ô usurpa-» teur! t'es-tu attribué ces ornemens ponti-» ficaux, pendant la vie du vénérable pape » Léon que nous voyons ici, & que tu as » choisi avec nous, après avoir rejetté Jean?» L'anti-pape répondit avec une soumission & une humilité qui toucherent tous les cœurs. Il s'avoua coupable; témoigna le plus vif regret de sa faute, & conjura les peres du concile d'avoir pitié de lui. Otton, attendri, pria lui-même l'affemblée d'avoir égard au repentir & à la résignation du coupable, & de lui pardonner sa faute. Benoît, pénétré de reconnoissance, se prosterne, la face contre terre, devant l'empereur; puis il quitte les habits pontificaux, dont il se reconnoissoit indigne, & met entre les mains de Léon le bâton pastoral dont les papes avoient alors coutume de se servir. Léon rompt ce bâton en plusieurs morceaux, qu'il montre au peuple. Il fait asseoir Benoît à terre; lui ôte la chasuble & l'étole, & dit aux évêques: « Nous » privons de tous honneurs du pontificat » & de la prêtrise Benoît usurpateur du » saint siège; mais, en considération de » l'empereur, nous lui permettons de garmer der l'ordre de diacre, à condition qu'il » ne demeurera plus à Rome; mais qu'il » ira en exil. »

C'est dans le même concile que sut rendu le fameux décret, par lequel le pape Léon, de concert avec tout le clergé & le peuple de Rome, accorde à Otton & à ses successeurs le droit de se choisir un successeur au royaume d'Italie; de nommer le pape, & de donner l'investiture aux évêques; ensorte qu'on ne pourra élire ni patrice, ni pape, ni évêques, sans son consentement. Telle est l'origine de la célébre querelle des investitures, qui divisa le facerdoce & l'empire, & remplit de troubles toute l'Italie. Un grand nombre d'auteurs graves, & dignes de foi, regardent ce décret comme véritable & authentique. Il est reconnu pour tel dans toutes les universités de France & d'Allemagne; mais tous

tous les écrivains Ultramontains foutiennent que c'est une fable inventée, dans les siécles suivans, par les partisans des empereurs, pendant la querelle des investitures entre les empereurs & les papes. Ils alleguent pour raison, que ce décret accorde aux empereurs des priviléges excessifs & exorbitans; mais cette raison est frivole. Le droit de confirmer l'élection des papes étoit inhérant à l'Empire: Charlemagne & ses successeurs en avoient joui. Il est vrai que les papes, qui aspiroient à se rendre souverains. avoient tenté plusieurs fois de les est dépouiller. La foiblesse des derniers empereurs leur avoit donné occasion d'abolir presqu'entièrement un droit qui leur étoit odieux; mais Léon, en le renouvellant, renversa un ouvrage qui avoit coûté à ses prédécesseurs plus d'un siècle & demi de travaux & d'intrigues. On ne sera point surpris du défintéressement & de la bonne foi de ce pape, si l'on considere que Léon étoit laic, avant d'être élevé au pontificat; qu'il n'étoit point encore imbu des maximes, qui avoient servi de règle à la conduite des autres papes, & qu'il suivoit tout fimplement les lumieres de la raison & de l'équité.

### **₹**[973.]

Otton I meurt à Miminleve ou Menleben, en Thuringe. On lui fit des obséques magnifiques dans l'église cathédrale de Magdebourg. Ce prince mérita par ses vertus le surnom de *Grand*. Son sits, qu'il avoit depuis long-tems associé au thrône, resta, par sa mort, seul empereur, roi d'Italie & de Germanie.



**\*** 

OTTON II, die LE ROUX, Empereur.

# 975.]

IFFÉRENTES séditions s'étoient élevées en Italie, & sur-tout à Rome. Otton irrité se rend dans cette ville. Le peuple se plaint à lui que son repos est sans cesse troublé par les factions des grands. & lui apprend quels sont les principaux chefs de ces discordes civiles. Après cet éclaircissement, Otton donne un festin magnifique, où il invite tous les princes & les grands de Rome, entre lesquels se trouvoient ceux qui avoient excité les troubles. Au milieu du repas, lorsque la gaieté commençoit à animer les convives. il fait prononcer publiquement une sentence de mort contre les coupables, & la fait exécuter sur le champ. Pendant qu'on tranchoit la tête à ces malheureux, les autres convives demeuroient immobiles d'étonnement & de crainte, n'ofant faire aucun mouvement, parce que les gardes de l'empereur environnoient la falle du festin. Après cette fanglante exécution, l'empereur, s'adressant aux convives, leur dit avec un fang froid barbare: "Il ne faut pas que » cette bagatelle vous empêche d'achever » gaiement le repas. »

### **→** [982.] ✓

Théophanie, fille de l'empereur Nicéphore, & femme de l'empereur Otton II, princesse ambitieuse, & d'un génie élevé, n'avoit cessé d'exciter son époux à ravir aux empereurs Grecs les pays qu'ils possédoient encore en Italie. Otton se dispossédonc, cette année, à chasser les Grecs de la Pouille & de la Calabre; mais cette entreprise est suivie du plus malheureux succès. Il est vaincu par les Grecs & les Sarasins, que ceux-là n'avoient pas eu honte d'appeller à leur secours.

### **\*\***[984.] **\*\***

Ce prince songeoit à réparer la difgrace qu'il avoit éprouvée contre les Grecs. lorsqu'il est emporté par une mort imprévue. Il laissoit un fils qui n'avoit pas encore quatre ans, & qui par lui-même ne pouvoit prétendre à la couronne impériale; mais l'adresse de sa mere Théophanie suppléa au droit qui lui manquoit. Cette princesse se rendit à Rome, aussi-tôt après la mort de son époux. Fille & semme d'empereur, elle se fit proclamer Auguste, felon la coutume établie à Constantinople. La régence de l'Empire lui fut confiée par les Romains; &, conjointement avec fon fils, elle commença d'exercer la puissance impériale.



### OTTON III, Empereur.

# **~**[ 996. ]

E gouverneur de Modène reçoit dans une maison, qu'il avoit auprès de cette ville, l'impératrice Marie, semme d'Otton III. Ce seigneur, spirituel & bienfait, gagne le cœur de la princesse, qui ne lui fait point un mystere de ses sentimens. Mais, plus honteux que fier d'une conquête si aisée, il veut, comme un autre Joseph, se dérober par la suite aux instances de son amante; Marie, aussi ardente dans sa passion que la fenime de Putiphar, s'efforce envain de le retenir par ses habits; elle ne peut avoir que son manteau, qui lui reste entre les mains. Indignée de voir son amour méprisé, elle va trouver l'empereur, & se plaint amèrement du gouverneur de Modène, qui, disoit-elle, avoit voulu employer la violence pour lui ravir l'honneur. Otton, sensiblement piqué d'un outrage de cette nature, ne se donne pas le tems d'examiner la vérité du fait; &, dans sa colere, il fait trancher la tête au vertueux gouverneur; mais la cruelle impératrice ne s'applaudit

pas long-tems de son injuste vengeance. La semme du gouverneur, instruite de l'aventure, alla se jetter aux pieds de l'empereur; lui sit un sidele récit de tout ce qui s'étoit passé entre l'impératrice & son mari, & s'ossrit à subir l'épreuve du seu, pour faire voir la vérité de ce qu'elle avançoit. L'empereur lui ayant permis de prouver par cette voie l'innocence de son époux, cette courageuse semme marcha sur des socs rougis au seu, sans en recevoir aucune atteinte. Otton, convaincu par cette preuve, de la calomnie de son épouse, la punit par le supplice du seu.

Otton reçoit, cette année, la couronne impériale des mains du pape Grégoire V, fon cousin, le 21 de Mai, jour de l'Afcension. Ce prince, de retour en Lombardie, est couronné roi d'Italie, à Milan,

vers la fin de l'automne.

## - 1 [ 998, ]eft

Jean Philagate, moine Grec, ayant été élu pape, par la faction de Crescentius, seigneur Romain, ennemi de Grégoire V, ne souit pas long-tenns d'une dignité qu'il n'avoit obtenue que par la violence. Ayant appris que l'empereur étoit près d'arriver à Rome, il prit la suite, déguisé; mais les Romains l'atteignirent; lui creverent les

yeux, & lui couperent le nez & la langue. Ils le firent ensuite monter sur un âne, le visage tourné vers la queue; &, dans cet équipage ridicule, ils le conduisirent par toutes les rues de Rome.

### **\*\***[999.]

Gilbert est élevé sur la chaire de saint Pierre, & prend le nom de Sylvestre. C'est le premier François qui soit parvenu au souverain pontificat. Il fit honneur à sa patrie, & fut un des plus grands papes que le saint siège eut eus depuis long-tems. Ses connoissances l'avoient mis si fort audessus de son siècle, que, dans ces tems d'ignorance, on attribua l'étendue de son fçavoir à quelque pacte avec le diable. Sylvestre avoit sait sa principale étude des mathématiques: peut-être que les lignes & les triangles, dont on le voyoit occupé, parurent aux yeux du vulgaire, une espece de grimoire, & contribuerent à faire passer le sçavant pontife, pour un négromant, & un magicien. Ce ne fut pas seulement le peuple grossier qui donna dans cette idée absurde. Platine, auteur des Vies des papes, dit sérieusement que Sylvestre, possedé du desir d'être pape, eut recours au diable, & consentit à lui appartenir après sa mort. R iv

pourvu qu'il lui sît obtenir cette dignité. Lorsque, par cette voie détestable, ajoûte le même auteur, il se vit élevé sur le thrône apostolique, il demanda au diable, combien de tems il jouiroit de sa dignité? Le diable lui répondit, par cette équivoque digne de l'ennemi du genre humain : «Tu en jouiras » tant que tu ne mettras pas le pied dans » Jérusalem,» La prédiction s'accomplit. Ce pape, après avoir occupé quatre ans le thrône apostolique, au commencement de la cinquieme année de son règne, célébra les divins Mysteres dans la basslique de fainte-Croix en Jérusalem, & se sentit attaqué, aussi-tôt après, d'un mal qu'il reconnut être mortel. Alors, déchiré de remors, il avoua aux affistans le commerce qu'il avoit eu avec le diable, & la prédiction qui lui avoit été faite, les avertissant de profiter de son exemple, & de ne pas se laisser féduire par les artifices de cet esprit malin. Puis il demanda qu'après sa mort son corps fût coupé en quartiers, mis fur un chariot à deux chevaux, & inhumé dans l'endroit que les chevaux défigneroient en s'arrêtant d'eux-mêmes. Ses dernieres volontés furent ponctuellement exécutées. Sylvestre sut inhumé dans la basilique de Latran, parce que ce fut devant cette église que les chevaux s'arrêterent.

### · [1000.]

Otton étant allé en Germanie, où ses affaires l'appelloient, se rend à Aix-la-Chapelle, pendant les sêtes de la Pentecôte. Ce jeune prince, qui avoit souvent entendu vanter les exploits du fameux Charlemagne, conçut un violent desir de voir le lieu où l'on avoit inhumé ce héros. Pour le satisfaire, on ouvrit le caveau dans lequel étoient rensermés les soibles restes d'un si grand monarque. On y trouva encore quelques morceaux de ses vêtemens, qui avoient échappé à la corruption. Otton les prit, comme des reliques, avec une petite croix d'or, que cet illustre désunt avoit à son col.

# [ 1002.]

Otton meurt le 23 de Janvier, âgé de vingt-quatre ans. Aussi-tôt que sa mort sut rendue publique, les évêques, les princes & les autres seigneurs Italiens s'assemblerent à Pavie, pour lui nommer un successeur. Soumis depuis long-tems à la domination étrangère des princes Allemands, ils crurent qu'ils seroient plus heureux sous le gouvernement d'un prince de leur nation. Dans cette idée, ils désérerent la couronne à Ardouin, marquis d'Yvrée; mais

ils ne tarderent pas à s'en repentir. Ardonin étoit violent & emporté. Peu de tems après son élection, il découvrit son caractère par un trait de brutalité, plus indigne du dernier des hommes, que d'un si grand prince. Mécontent de quelques discours que lui tint l'évêque de Brescia, il se jetta sur ce prélat, écumant de colere, & le terrassa. Les seigneurs Italiens, jugeant, par cette action, ce qu'ils devoient attendre des emportemens d'un tel prince, appellerent en Italie Henri, roi de Germanie.





HENRII, Roi d'Italie, puis Empereur.

### ~~[ 1004.] ·

E prince, sur l'invitation des princes & des seigneurs Italiens, passe en Italie, à la tête d'une armée. Ardouin marche à sa rencontre jusqu'à Vérone, dans le dessein de lui livrer bataille; mais, trahi par les principaux seigneurs de son armée, & voyant ses troupes déserter en foule, il est forcé de se retirer & de laisser le champ libre à son concurrent. Henri fait une entrée triomphante à Vérone. Il en part aussitôt pour se rendre à Bergame, & reçoit dans cette ville le serment de fidelité, que lui prête l'archevêque de Milan. Ensuite, accompagné de plusieurs princes & prélats, il prend la route de Pavie où il est couronné roi d'Italie.

## ~~ [1005.] A

Les Sarafins, enfermés dans Reggio, y font affiégés par les habitans de Pile, qui prennent cette ville d'affaut, & font un grand carnage de tous les Musulmans. Mais, pendant qu'ils s'occupoient à massacrez les insideles, ils ne songeoient pas

que leur propre ville, sans désense, & presque déserte, étoit à la merci du premier ennemi qui viendroit l'attaquer. En effet Muget, roi Sarasin, qui résidoit dans l'isle de Sardaigne, ayant appris que la ville de Pise étoit ainsi à l'abandon, accourut à la tête de ses troupes; entra dans la ville fans résistance, & en brûla une partie. Pise, dans cette extrémité, dut son falut à une femme, nommée Chinfica Gifmondi. Dès qu'elle apperçut le feu qui commençoit à s'étendre dans la ville, elle courut vers le palais des chefs de la république, & s'avisa de faire sonner la cloche: ce son répandit l'épouvante parmi les Barbares qui s'enfuirent avec précipitation. La ville de Pise témoigna sa reconnoissance pour cette femme, en lui érigeant une statue; &, pour conserver la mémoire de cet évènement, la partie de la ville, qui avoit été brûlée par les Sarafins, fut nommée Chinfica.

# **\***[1014.]\*

Henri est couronné empereur, cette année, dans le basilique de S. Pierre de Rome, par le pape Benoît VIII. Ce pontise, non moins attentif que ses prédécesseurs à étendre les droits de son siège, abusa de la piété simple de Henri, pour lui faire promettre par serment d'être à jamais «le

» défenseur & l'avoué de l'église Romaine, » & de conserver une sidelité inviolable » au pape & à ses successeurs. » Le crédule Henri no vit pas les conséquences qu'on pouvoit tirer d'un pareil serment; mais les papes, successeurs de Benoît, sçurent s'en serviravec avantage, pour prouver que l'Empire relevoit du siège de Rome, & que les empereurs n'étoient que les vassaux des pontises Romains.

## **\***[1016.]

Cette année est marquée par un exploit militaire du pape Benoît VIII, qui fait voir que son courage égaloit sa politique, Ayant appris que Luni, ville de Toscane, située à l'embouchure de la Magra, avoit été surprise par Muget, roi des Sarasins, il se hâta d'envoyer une nombreuse slotte destinée à investir le port de Luni, afin que les Sarafins, qu'il regardoit déja comme vaincus, ne pussent s'enfuir par mer. Malgré cette précaution, le roi Muget trouva le moyen de s'échapper, sur une barque, avec un petit nombre des siens. Le reste de l'armée, voyant qu'elle n'avoit plus d'autre ressource que dans son courage, se battit avec toute l'ardeur & l'animosité que donne le désespoir. Des milliers de Chrétiens tomberent sous le fer des Sara;

fins; & ce ne fut qu'après trois jours de combats, que les infideles, fatigués de carnage, & accablés par des troupes toujours fraîches, qui, dans ce commun danger, accouroient de tous les côtés de l'Italie. furent enfin taillés en piéces à leur tour. Leur défaite fut si complette, que l'histoire dit qu'il n'y eut pas un seul Sarasin qui échappât au carnage. La reine, que son époux, aussi peu soigneux qu'Enée, avoit laissée derriere lui, tomba entre les mains des vainqueurs. Le pape, en signe de sa victoire, envoya à l'empereur la coëffure de cette reine, toute éclatante de pierreries. & dont on faisoit monter le prix à mille livres. Quelque tems après, le toi Muget envoya au pape un grand sac rempli de châtaignes, peut-être pour lui faire entendre qu'il ne tarderoit pas à reparoître en Italie, avec un nombre de soldats égal à celui des châtaignes renfermées dans le fac. Ce pape, pour lui faire comprendre que l'Italie auroit encore un plus grand nombre de défenseurs, lui renvoya un sac rempli de grains de millet.

# ~~[ 1016, ] A

Le monastere de S. Michel du Mont-Gargan, étoit célébre par la dévotion des peuples. Les pélerins y accouroient de tous

korés. Cette année, une troupe de Normands y vint en pélerinage, comme les autres. Un seigneur Appulien, nommé Mêle ou Mêlon, illustre par sa noblesse & par son courage, qui depuis long-tems avoit formé le projet de délivrer sa patrie du joug odieux des Grecs, rencontra, par hazard, dans le monastere du mont Gargan, phiseurs de ces étrangers. Il fut frappé de leur bonne mine, & de l'air guerrier, qui éclatoit sur leur visage; & desira intérieurement d'avoir de pareils hommes pour compagnons de son entreprise. Dans cette idée, il lia conversation avec eux, & fit tomber l'entretien sur les agrémens & la fertilité du pays de la Pouille & de la Calabre. Il leur fit entendre que rien n'étoit plus aisé que de s'en emparer. Il leur exagéra la foiblesse & la lâcheté des Grecs, & parvint enfin à leur faire naître l'envie de s'établir dans la Pouille. Comme leur nombre n'étoit pas assez considérable pour qu'ils pussent alors rien entreprendre, ils prirent congé de lui, en l'affurant qu'ils ne tarderoient pas à revenir avec de plus grandes forces pour le seconder dans ses projets.

**→** [1017.] **↑** 

Les Normands montrerent, dans cette

occasion, une sidélité surprenante à remplire leur promesse. On les voit, cette année, se rendre en Italie par diverses routes, & déguisés en pélerins. Leur nombre étoit assez considérable pour former un corps de troupes; mais ils n'avoient point d'autres armes que leurs bourdons. Mêle eût soin de les en pourvoir; & conduisant au combat ces braves étrangers, il commença la guerre avec quelque succès. Telle est l'origine du nouveau royaume que la valeur des princes Normands va bientôt former en Italie.

# **₩**[1021.]**%**

Le brave Mêle ayant perdu une grande bataille contre les Grecs, se réfugie auprès de l'empereur. Datte, son beau-frere, s'enferme avec quelques Normands dans la tour du Garigliano, sorteresse dont le pape lui avoit consié la garde. Dans cet asyle, il se croyoit en sûreté contre les essorts de Bugien, général de l'armée des Grecs. Il comptoit d'ailleurs sur les secours d'Aténulf, abbé du Mont-Cassin, qui l'avoit pris sous sa protection avec toute sa famille. De plus, il falloit que Bugien, pour venir l'attaquer, passat par les Etats de Pandulf IV, prince de Capoue, & strere de l'abbé Aténuls. Datte pouvoit se promettre que

que ce prince, en considération de son frere, fermeroit le passage à ses ennemis; mais un malheureux ne trouve guères d'amis fideles, lorsque ses ennemis emploient contre lui l'appas invincible de l'or. Datte se vit abandonné par l'abbé Atémulf, auquel Bugien sit présent de la succession d'un riche citoyen de Bari, qui appartenoit de droit à l'empereur des Grecs. Pandulf, féduit par une grosse somme d'argent, laissa l'armée Grecque passer librement sur ses terres. La tour, qui servoit de retraite à l'infortuné Datte, fut si vivement assiégée, que la garnison, après trois jours de résistance, se rendit à discrétion. Bugien ne fit aucun al aux Normands. & les renvoya libres. Datte éprouva seul toute la colere du général Grec. Ce brave homme, chargé de chaînes, fut mis sur un âne, & conduit à Bari. Il fut ensuite cousu dans un sac, & précipité dans la mer, par ordre de Bugien.

### 1022.]

L'empereur ayant appris la déplorable mort de Datte, se dispose à punir l'infâme trahison de l'abbé Aténuls & de son frere Panduls. Aténuls, pour se dérober à la vengeance de Henri, s'embarque An. It. Partie I.

pour Constantinople; mais il fait nausrage & trouve dans les eaux le châtiment de son crime. Pandulf, qui connoissoit les dispositions des Capouans, à son égard, n'attend pas qu'ils le livrent à l'ennemi. Il va se remettre lui-même entre les mains de l'empereur, qui le sait charger de chaînes, & rensermer dans un obseur cachot. L'empereur met ensuite le siège devant Troia, ville appartenante aux empereurs Grecs, & sorce les habitans à se rendre.





### CONRAD, Empereur.

### **→** [ 1027. ] ♣

Conrad, dit le Salique, duc de Franconie, son parent, avoit remplacé ce prince au royaume de Gèrmanie; & malgré les brigues de plusieurs seigneurs Italiens, qui ne vouloient plus de rois Allemands, il s'étoit sait élire aussi roi d'Italie. Il se rend à Rome, cette année, & se fait couronner empereur par le pape Jean XIX.

Romuald, fondateur de l'ordre des Camaldules, meurt cette même année. Ce faint, né à Ravennes, de parens illustres, résolut d'embrasser la vie d'hermite, & se mit sous la conduite d'un pieux solitaire, nommé Marin. Cet homme ne comptoit pas la douceur parmi ses vertus; & sa dureté étoit capable de rebuter un éleve, moins affermi dans sa vocation que Romuald. Toutes les sois que son disciple faisoit quelque faute en lisant, l'impitoyable Marin lui donnoit un grand coup de baguette sur la tête, du côté gauche. Romuald soussirie long-tems ce traitement rigoureux avec

une patience héroique. Enfin il dit uti jour à Marin: « Mon maître, je suis presenu que devenu sourd du côté gauche; je » vous prie d'avoir la bonté de me frapper » désormais du côté droit. » Ces paroles adoucirent un peu la rigueur de Marin.

Romuald, accoutumé à être rudement traité, contracta quelque chose de la dureté de son maître. Il sit lui-même un acte de sévérité, qui alloit sans doute sort audelà des préceptes de la correction fraternelle. Ayant été informé que son pere Sergius, après avoir embrassé la vie monastique, songeoit à quitter le cloître pour retourner dans le monde, Romuald, enflammé d'un zèle qui n'étoit pas réglé par la prudence, courut à son couvent; lui mit les sers aux mains & aux pieds, & l'accabla ensuite de coups, jusqu'à ce qu'il lui est fait promettre de rester dans la religion.

1036.]

Boniface, duc & marquis de Toscane, comte de Mantoue, de Modene, de Reggio, de Crémone, de Ferrare & d'autres villes, venoit d'épouser Béatrix, sille aînée de Frédéric, duc de la haute Lorraine. Ce mariage, avec une des plus riches héritieres de l'Europe, rendit encore Boniface beaucoup plus puissant qu'il n'étoit. On a peine

à concevoir le luxe qu'il étala pendant trois mois que durerent ses nôces. Elles furent célébrées à Marégo, ville du Mantouan. Les moulins construits sur les rivieres voisines broy oient, dit on, au lieu de bled, des graines aromatiques, qui parfumoient l'air aux environs. Le vin le plus exquis se puisoit comme l'eau dans les puits. Les sceaux, dont on se servoit, étoient attachés à des chaînes d'argent, & ces chaînes pendoient à des cordes tissues d'or & d'argent; toute la vaisselle qui couvroit les tables, étoit des mêmes métaux. La musique & les spectacles concouroient à l'agrément de ces fêtes; & toutes les personnes, qui s'y trouverent, éprouverent la libéralité du duc, qui les renvoya chargés de riches présens.

### 1038.]

Abutafar & Abucab, deux freres, chefs des Sarasins, qui gouvernoient conjointement la Sicile, ayant eu quelque dissérend, & s'étant déclaré la guerre, l'empereur de Constantinople songe à prositer de leur discorde pour recouvrer cette belle province que ces Barbares lui avoient enlevée. Par son ordre, George Maniacès, un de ses plus braves capitaines, se rend en Sicile à la tête d'une armée qui ne tarde pas à s'accroître considérablement par une multitude de

Lombards & de Normands qui s'y joignent. Parmi ces derniers, on distinguoit Guillaume, fils de Tancrede de Hauteville, qui s'immortalisa par des actes héroiques de valeur, aux sièges de Messiné & de Syracuse, & contribua beaucoup à la prise de ces deux places importantes. Ses exploits lui mériterent le surnom de Brasde-fer. Cependant Maniacès, maître des deux villes principales de la Sicile, préfenta la bataille aux Sarafins dont l'armée étoit composée de cinquante mille hommes. Un vent impétueux, qui s'éleva au commencement de l'action, & qui leur donnoit dans le visage, contribua beaucoup à la victoire que les Grecs remporterent. Les Sarasins, battus & enfoncés de toutes parts, prirent la fuite. Pour empêcher les ennemis de les poursuivre, ils avoient répandu dans la campagne des chausses-trapes fort aigues; mais ces machines ne furent pas d'un grand secours aux Sarasins. Elles ne firent aucun mal aux chevaux des Grecs, qui étoient ferrés de façon à ne pas craindre ces fortes d'instrumens. Ainfi les infideles, malgré leur stratageme, furent taillés en pièces par la cavalerie des Grecs.



HENRI II, Roi d'Italie, puis Empereur.

## 1039.]

EMPEREUR Conrad, célébrant, dans la ville d'Utrecht, la fête de la Pentecôte, est subitement sais de douleurs aigues, & meurt le lendemain. Henri le Noir, fon fils, d'autres disent son gendre, est reconnu pour son successeur.

### 1043.

Henri II épouse, en secondes nâces, Agnès, fille de Guillaume IV, duc d'Aquitaine, & comte de Poitions. Les bouffons, les joueurs de gobelets, les charlatans accoururent de toutes parts pour se trouver à la célébration de ce mariage. Ils espéroient que leurs farces seroient payées par de riches présens, selon l'usage de ce tems-là: « Mais, dit Muratori \* Henri ne voulut point s'affervir à cet usage méprilable; & tous ces vils histrions s'en retournerent triftement comme ils étoient venus. maudiffant le roi. & chantant son épithalame fur un ton nouveau. »

<sup>&</sup>quot; Annal. d'Ital. Tome VI, p. 132.

### **♣**[1046.]♣

La puissance & les richesses du duc & marquis Boniface éclatent, cette année. aux yeux de Henri, d'une maniere capable d'exciter la jalousie de ce prince. Etant à Pavie, où il avoit assemblé une diète; un jour qu'il étoit à table avec les principaux seigneurs de la cour, il lui arriva de se plaindre de la difficulté de trouver en-Italie d'excellent vinaigre. Boniface fut instruit de ce discours, ou peut-être l'entendit. Il fit aussi-tôt construire un chariot donttoutes les parties, & jusqu'aux roues même, étoient d'argent. Il fit charger dessus. plufieurs vases de même métal, pleins d'un vinaigre exquis. Pour tirer ce chariot, ikemploya deux chevaux véritables, & deuxchevaux d'argent, qui, attelés chacun à côté du cheval véritable, sembloient, comme lui, traîner la voiture. Ce magnifique présent sut envoyé au roi Henri.

Henri marche à Rome, pour appaiser les troubles que causoient dans cette ville trois papes qui se disputoient la tiare. It reçoit en chemin un billet en vers, qui lui étoit adressé par un hermite, & dont voici la traduction: « Une Sunamite a épousé » trois hommes. Roi Henri, qui représentes » le Tout-puissant sur la terre, romps ces » trois mariages illégitimes. » La Sunamite,

t'est l'église Romaine; les trois maris sont les trois papes, Benoît IX, Sylvestre III & Grégoire VI, élus par des voies illicites. Henri se conforma à l'avis qu'il recevoit. Etant arrivé à Rome, il sit élire canoniquement Suidger, évêque de Bamberg, qui prit le nom de Clément II, & reçut des mains de ce nouveau pontise la couronne impériale.

# · • [ 1047....]

Un nouveau trait de la puissance du marquis Boniface réveille la jalousie de l'empereur. Ce prince étant à Mantoue, Albert, vicomte de cette ville, c'est-à-dire y commandant au nom du marquis, lui offrit un magnifique présent qui confistoit en deux cens vautours & cent chevaux. Rien n'étoit plus capable de faire éclater l'opulence de Boniface, que celle de ses officiers, qui pouvoient faire de tels préfens. Henri, par reconnoissance, ayant invité Albert à manger à sa table, ce seigneur lui témoigna qu'il n'ofoit accepter cet honneur, sans la permission de Boniface, à la table duquel il n'avoit jamais mangé. Albert ayant obtenu le consentement de son seigneur, dîna avec l'empereur, dont il recut en présent plusieurs fourrures d'un trèsgrand prix.

Henri, redoutant la puissance de Boniface, & craignant que ce vassal dangereux ne lui ravisse la couronne d'Italie, veut lui persuader de passer en Allemagne, & d'établir sa résidence à sa cour, où il lui offre les dignités les plus flatteuses; mais Boniface, pénétrant le motif de ces offres, trouvé toujours des prétextes pour se dispenser de les accepter. L'empereur prend donc la résolution de s'assurer de sa personne: pour exécuter un tel projet, il falloit avoir recours à la ruse. Boniface étoit plus puisfant que Henri dans Mantoue. L'empereur envoie prier ce seigneur de vouloir bien se rendre dans son palais, sous prétexte qu'il veut conférer avec lui sur quelques matieres d'Etat, où sa prudence lui fera d'un grand fecours. tems, il fait défense à tous les gardes du palais de laisser entrer avec Boniface aucune personne de sa suite. Il leur enjoint d'escorter eux-mêmes ce seigneur jusqu'à son appartement, & de se tenir prets pour lui fermer le passage, au cas qu'il veuille en sortir. On distribue aussi, dans l'intérieur du palais & des appartemens, plusieurs soldats; & toutes choses sont disposées de maniere que l'on puisse partir, dès que l'on tiendra le marquis. Quoique Boniface ne scût rien de ces préparatifs, qui se faisoient avec le plus grand secret, il

n'en étoit pas plus tranquille, & se donnoit, de son côté, tous les mouvemens nécessaires pour assurer sa liberté & sa vie, contre les tentatives de l'empereur, dont il n'ignoroit pas le mécontentement & la jalousie. Il ne voulut point manquer d'aller au palais, de peur de se rendre suspect; mais il y alla si bien accompagné, qu'il étoit impossible de le surprendre. Ses plus fideles officiers, ayant des armes cachées sous leurs habits, marchoient à ses côtés: plusieurs autres, prenant dissérentes routes, firent ensorte qu'ils arriverent en même tems que lui aux portes du palais. Boniface entra. Ses gens se présenterent pour le suivre; mais les gardes, selon l'ordre qu'ils avoient reçu, leur refuferent l'entrée. Sur ce refus, la suite de Boniface donna quelques soupçons à ses gens. Ils passerent sur le ventre aux gardes, & suivirent leur maître jusqu'à l'appartement de l'empereur. Ce prince, qui s'attendoit à voir entrer Boniface seul , demeura bien surpris. Il prit le parti de la dissimulation, & reçut ce seigneur de l'air le plus gracieux. Boniface, dissimulant à son tour, affecta de se plaindre de l'infolence des gardes qui avoient refusé l'entrée du palais à sa suite; ce qui lui avoit paru une nouveauté odieuse & surprenante. L'empereur en rejetta la faute tur les ministres; &, pour que Boniface ne

foupçonnât pas la véritable raison pour laquelle il avoit été mandé, il le prit en particulier, lui fit une fausse confidence, le pria d'avoir toujours le même zèle pour la gloire & les intérêts de l'Empire, & le renvoya, en l'accablant de marques d'honneur & d'estime, dont le motif n'échappa

pas à Boniface.

Honteux d'avoir manqué son coup, & craignant tout du ressentiment de Boniface. Henri veut faire une seconde tentative contre ce seigneur. Il lui fait dire qu'ayant befoin d'employer ses gardes dans un autre endroit, il le prie de venir lui-même avec les gens de sa suite, veiller, pendant la nuit, à la sûreté du palais. Le projet de l'empereur étoit de faire cacher les gardes en différens endroits des environs, & de se saisir ainsi du marquis, à la saveur des ténébres. Boniface, persuadé que c'étoit une nouvelle ruse pour le perdre, ne voulut cependant point refuser la commission; mais la maniere dont il s'en acquitta, fit voir qu'il n'étoit pas sans défiance. Outre les gens armés qui devoient monter la garde au palais avec lui, il en posta secrettement un grand nombre d'autres en différens endroits voisins du palais, d'où ils seroient à portée de lui donner un prompt fecours au besoin. Lorsque l'heure fut venue, Boniface prit le chemin du palais; mais, craignant plus que tout l'obscurité, il sit marcher devant lui un très-gros sanal : outre cela, chaque soldat avoit sur la pointe de sa pique un grand nombre de lumieres, dont la clarté étoit suffisante pour faire appercevoir toutes les embûches qu'on eût pu tendre pendant la nuit. L'empereur vit bien, par les précautions de Bonisace, qu'il avoit pénétré son intention. Il n'osa rien entreprendre contre lui, & perdit dès-lors l'espérance de pouvoir jamais opprimer un vassal si puissant & si redoutable.

#### ₩[ 1052.] A

L'empereur est ensin délivré, cette année, des craintes continuelles que lui causoit la présence de Bonisace. Un des ennemis de ce seigneur s'étant mis en embuscade
dans un bois épais, qui se trouvoit sur le
chemin de Mantoue à Crémone, Bonisace,
en traversant ce bois, se sentit percé d'une
sléche, sans sçavoir d'où elle étoit venue;
& cette blessure le conduisit au tombeau
deux jours après.

#### **→** [1053.] . K

Les Normands faisoient de grands progrès en Italie, & travailloient tous les jours à s'aggrandir. Le pape Léon IX résolut de chasser de l'Italie ces étrangers. Il demanda pour cet esset quelques troupes à l'empereur. Divers princes d'Allemagne lui en

envoyerent. Avec ce secours, il composa une armée, qui se trouva sort augmentée par un grand nombre de volontaires, de bandits & de scélérats qui s'y joignirent. Le pontife la conduifit lui-même contre les Normands, qui n'avoient que trois mille hommes de cavalerie, avec très-peu d'infanterie; mais, s'ils étoient inférieurs en nombre, ils l'emportoient de beaucoup fur les troupes du pape, par leur courage & leur discipline. Avant que d'en venir aux mains, ils députerent au souverain pontise, pour le prier de leur permettre d'employer leurs armes à son service, plutôt que de les obliger à les tourner contre lui ; de recevoir l'hommage qu'ils faisoient de toutes leurs conquêtes à l'églife Romaine, & de les regarder comme ses vassaux & ses seudataires. Léon eût écouté volontiers cette proposition; mais il en sut détourné par les Allemands. Ces peuples, fiers de leur taille gigantesque, méprisoient les Normands qui paroissoient petits auprès d'eux, & se flatoient d'écraser aisément cette armée d'avortons. Ils forcerent donc le pape à répondre aux Normands, qu'ils seroient tous passés au fil de l'épée, s'ils ne mettoient bas les armes. La conduite des Normands fit bien voir que c'étoit par prudence, & non par lâcheté, qu'ils avoient fait des propositions de paix. Ils ne répliquerent à la

réponse du pape, qu'en attaquant vivement son armée. Les Italiens furent renversés du premier choc, par l'impétuosité de Richard, comte d'Averse, qui commandoit l'avant-garde. Les Allemands firent plus de réfistance; mais Humfroi, comte de Pouille, secondé par Robert-Guiscard, son frere, les tailla en piéces. Tous ces aventuriers, dont l'armée du pape étoit remplie, oserent à peine envisager l'ennemi, & se disperserent par la fuite. Pendant qu'on se battoit, Léon étoit en prieres, à l'écart. La déroute de ses gens l'obligea de s'enfuir vers Civitella, ville voisine du champ de bataille; mais les habitans lui en refuserent l'entrée; & le seul parti qui lui resta, fut de se livrer lui-même aux Normands. A la vue du vicaire de J. C. les armes tomberent des mains de ces pieux vainqueurs. Ils baiserent humblement ses pieds, & lui demanderent sa bénédiction. Le pape demanda d'être mené à Bénevent. Les Normands l'escorterent jusqu'à cette ville, lui rendant toujours tous les hommages dûs au chef de l'Eglise. Herman Contract. moine Allemand, dit que « cette disgrace du pape doit être attribuée à un secret jugement de Dieu, qui voulut avertir par-là le pontife qu'il ne devoit connoître que les combats spirituels, & laisser aux princes féculiers les guerres qui n'avoient pour objet que des avantages temporels. »

## ₹.[1055.].

Plusieurs historiens, entr'autres Muratori, rapportent qu'un sous-diacre, enmemi du pape Victor II, forma le projet de l'empoisonner, dans le tems qu'il célébreroit la messe, & mit à cet effet du poison dans le calice, mais que le ciel découvrit par un prodige ce crime atroce. Le pontife vous lant, selon la coutume, élever le calice après la consécration, il lui fut impossible seulement de le remuer : une force invisible retenoit le calice attaché sur l'autel. Victor, étonné de cette merveille, eut recours à la priere, & invita tout le peuple à s'unir avec lui. Aussi-tôt le diable passa dans le corps du malheureux fous-diacre. & le força de confesser son crime. Victor fit conserver ce calice tel qu'il étoit, pour perpétuer le souvenir de cet évènement, & commença de nouveau à prier Dieu, pour lui demander la délivrance du fousdiacre, qui lui fut accordée.

#### **→** [1056.] ✓

L'empereur Henri II meurt le 5 d'Octobre, laissant un fils, âgé de six ans, qui fut reconnu roi d'Italie, & futur empereur. L'impératrice Agnès, sa mere, sut déclarée régente & tutrice du jeune prince, & gouverna pendant sa minorité.

HENRI



#### HENRI III, Roi d'Italie.

## **₹**[1058.]

E pape Etienne IX, ayant besoin d'ar-Jent, résolut de se servir des immenses thrésors que possédoient les moines du Mont-Cassin, & leur envoya ordre de les transporter à Rome, avec promesse de les leur restituer dans peu de tems avec usure. Cet ordre répandit la consternation & l'allarme parmi les moines. Il fallut cependant obéir; mais, pendant qu'ils se disposoient tristement à porter, dans des mains étrangeres, leur cher thrésor, il arriva, le plus heureusement du monde, qu'un d'entre eux eut une vision qu'ils résolurent de raconter au pape, dont l'esprit simple & crédule ajoûtoit foi à ces chimères, ne doutant pas que cette vision ne fut très-propre à le détourner du dessein funeste qu'il paroissoit avoir. Ils allerent donc avec confiance porter au pape leurs richesses; mais, en les lui présentant, ils n'oublierent pas de lui raconter la vision que leur confrere avoit eue. Ce récit produisit sur l'esprit d'Etienne l'effet qu'ils en avoient attendu. Le pontife, pour soulager sa conscience, se hâta An. It. Partie I.

## 196 Anecdotes

de rendre aux moines les thrésors auxquels ils étoient si fort attachés.

Les désordres les plus honteux, dit un historien Milanois\*, s'étoient introduits dans le clergé de Milan. Les ecclésiastiques ne se distinguoient des séculiers, que par une vie plus licentieuse encore, & des mœurs plus corrompus. Les uns, déterminés chasseurs, ne s'occupoient que de leurs chiens, & passoient leur vie dans les forêts. Les autres, pour s'enrichir, tenoient des hôtelleries, où ils rançonnoient les étrangers. Plusieurs prêtoient à usure; tous entretenoient un commerce public & scandaleux avec les femmes : tous faisoient un trafic honteux & criminel des bénéfices. Il n'y avoit aucune charge dans l'église, quelque peu confidérable, qui ne se vendît comme une denrée au marché. Ariald & Landulf, diacres de Milan, célébres par leur naissance & par leur piété, furent enflammés d'un saint zèle à la vue de ces désordres. Ils commencerent à déclamer contre les vices du clergé dans les rues de Milan. Le peuple, avide de nouveautés, s'affembla en foule autour de ces réformateurs; & leurs prédications firent une impression si vive sur

<sup>\*</sup> André, abbé de Vallombreuse, Vie d'A-eield, Chap. 3.

les esprits, que les bourgeois de Milan, ne voyant plus dans ces ecclésiastiques, autrefois l'objet de leurs respects, que d'infàmes scélérats qui deshonoroient la religion. prirent les armes, & résolurent de les exterminer comme des ennemis du bien public. Mais le zèle amer & imprudent des deux diacres pensa leur être funeste. Les clercs maltraités, outrés de dépit & de rage, résolurent de sacrisser à leur vengeance Landulf, qui étoit le plus confidérable par sa naissance & par son crédit. Le plus hardi d'entre eux se chargea de l'assafsiner. Pour exécuter son dessein, il se munit d'un grand sabre de bourreau, selon l'expression de l'historien, & l'empoisonna avec une certaine liqueur. Il s'appliqua enfuite à chercher un moment favorable pour l'exécution de son dessein; & trouva enfin, le lundi de pâques, Landulf qui prioit seul dans son église. Il faisit cette occasion pour le frapper avec son sabre empoisonné, & voulut s'enfuir aussi tôt ; mais il fut arrêté à la porte par un mandiant boiteux, qui feul avoit vu commettre le crime. Le peuple accourut, & se saisit du meurtrier, qui fut conduit à la maison de Landulf. Ce faint diacre lui accorda généreusement le pardon de son crime, & le renvoya libre. Soit que la liqueur dont le clerc avoit frotté son sabre ne sût pas véritablement empoisonnée, soit que le ciel voulût faire un miracle en faveur du pieux Landulf, il guérit parfaitement quelques jours après. Ariald, instruit par le malheur de son confrere, prit si bien ses mesures, que ses ennemis ne purent lui faire aucun mal. Ils continuerent cependant tous les deux à prêcher avec une nouvelle ardeur & un succès pro-

digieux.

Un prêtre ayant obtenu, par simonie, un bénéfice confidérable, Ariald plein de zèle, court chez le simoniaque, lui représente vivement l'horreur de son crime, & le presse de renoncer à un bénésice acquis par une voie si injuste. Le prêtre allègue qu'il s'est ruiné pour l'obtenir, & que sans doute on ne voudra pas lui rendre son argent. Ariald, ne trouvant point de réponse à une raison si forte, pousse le zèle jusqu'à offrir de lui rembourser la somme que le bénéfice lui a coûté, qu'il s'en démette; & le prêtre accepte la proposition. De pareils exemples étoient plus capables de réformer les àbus que les déclamations & les invectives.

# **\*\***[ 1059. ]\*\*

Le pape Nicolas II tient cette année un concile à Rome, dans la basilique de Latran. Il y sut rendu un décret touchant l'élection des papes, qui mérite d'être remarqué, comme une entreprise des plus hardies de la cour de Rome, contre l'autorité des empereurs. Dans ce décret, Nicolas, après avoir réglé la maniere dont on doit procéder à l'élection d'un pape, ajoûte ces paroles: « Sauf l'honneur & le respect dû » à notre cher fils Henri, qui maintenant » est roi, que l'on espere, Dieu aidant, do » voir bientôt empereur, à qui nous avons » accordé le droit de consirmer l'élection » d'un nouveau pape par son consentement, » droit que non seulement lui, mais encore » ses successeurs doivent avoir à perpétuité.»

» On fait ici passer, dit l'abbé Fleury, » pour un privilége personnel, le droit de » l'empereur, pour approuver l'élection du » pape, quoique dans la suite de cette his-» toire, nous avons vu ce droit établi de-» puis plusieurs siécles. Il semble que la » cour de Rome vouloit se prévaloir de » la minorité du roi Henri. »

On remarque une autre clause de ce décret, qui y établit, qu'en certain cas les cardinaux-évêques, avec quelques clercs & quelques laics, pourront élire le pape, en quelque lieu qu'ils soient assemblés, & que leur élection sera légitime. Le but de cette clause paroit être de priver le clergé du second ordre, & le peuple, du droit de parti-

#### T<sub>9</sub>‡ Anecdotes

ciper à l'élection des papes, ce que l'one peut regarder comme un des moyens que la cour de Rome mettoit en œuvre, pour parvenir au pouvoir despotique.

## 1062.]

L'impératrice Agnès, chargée de l'administration des affaires du royaume d'Italie, pendant la minorité de son fils, ne faisoit rien que par le conseil de Henri, évêque d'Augsbourg. Les autres prélats & seigneurs, jaloux de l'autorité dont Henri jouissoit à leur préjudice, accuserent hautement la reine d'un commerce criminel avec cet évêque. Ils ne s'en tinrent pas à de simples discours. L'archevêque de Cologne, par le conseil d'Otton, duc de Baviere, & du comte Robert, cousin germain du roi, se rendit à l'isle de S. Suibert, sur le Rhin, où le jeune Henri tenoit alors sa cour. Ce prélat, faisissant un jour le monarque dans un moment de gaieté & de belle humeur, l'invita de venir voir une barque magnifique, & d'un travail curieux & recherché, qu'il avoit fait construire nouvellement. Le roi, qui avoit encore la fimplicité de l'enfance, accepte la proposition: à peine a-t-il mis le pied dans la barque, que les rameurs fendent les eaux, avec leurs rames; la barque vole avec la

Tapidité d'un trait, & se trouve dans un clin d'œil au milieu du fleuve. Le jeune roi, se voyant ainsi emporté, loin du rivage, craignit qu'on n'en voulut à fa vie; &, dans le premier mouvement de sa peur, se précipita dans les eaux, qui l'eussent bientôt étouffés si le comte Erbert ne lui eût donné un prompt secours. Ce seigneur se jetta aussi-tôt à la nage; arracha le roi du • fond de l'eau, au péril de sa propre vie, & le remit dans la barque. On essaya de rassurer ce jeune prince par toutes sortes de caresses, & on le débarqua à Cologne. L'impératrice, dégoutée du gouvernement par cet événement, renonça au monde, & se retira à Rome, où elle cacha son chagrin dans une maison religieuse.

Robert Guiscard, prince Normand, avoit promis de céder à son frere la moitié de la Calabre; mais, peu sidele à ses engagemens, il n'avoit point voulu se désaire de sa conquête. Roger possédoit seulement la ville de Mélito. Après avoir long-tems pressé Robert de satisfaire à sa parole, il le menaça de l'y contraindre par les armes. Robert ne répondit à sa menace qu'en assiégeant Mélito. Les habitans de cette ville sirent une vigoureuse désense, qui sit traîner le siège en longueur. Il falloit que Roger sût bien sûr de la ville & des habitans, puisque, pendant une nuit, il eut

Tiv

la hardiesse de sortir de Mélito, de traverser le camp de Robert, pour aller s'emparer de Giérace, ville où il entretenoit des intelligences depuis quelque tems. Robert l'y suivit aussi-tôt. Un des principaux citoyens, nommé Basile, le fit entrer secrettement dans la ville. Malgré le capuce, qui lui couvroit la tête & le visage, quelques habitans le reconnurent & l'arrêterent. Cette nouvelle se répandit bientôt dans toute la ville, le traître Basile & sa femme surent les premieres victimes de la fureur du peuple : peu s'en fallut que Robert lui-même ne fût mis en piéces; mais il sçut appaiser le peuple, de maniere qu'il en fut quitte pour la prison. Il obtint depuis la liberté, à la priere de son frere; &, pour reconnoître ce bienfait, il consentit enfin à lui céder la moitié de la Calabre.

## **\*\***[ 1063.]

Ariprand, chancelier de l'église métropolitaine de Milan, ayant obtenu, à prix d'argent, l'abbaye de S. Ambroise, le fameux diacre Ariald va le trouver, escorté d'une foule de clercs, imitateurs de son zèle, & représente vivement au nouvel abbé, que sa conduite est contraire aux loix les plus sacrées de l'église. L'abbé, qui avoit déja pris possession de l'abbaye, ré-

pond froidement: «Vous venez un peu » tard: il est impossible présentement de » revenir sur ce qui est fait... Vous êtes » toujours libre, réplique le diacre, de » quitter un bénéfice que vous possédez » par une voie injuste, & je vous conjure » de ne pas balancer à le faire... Et moi, » reprend l'abbé, je vous conjure aussi de » vous donner la discipline devant moi... » Volontiers, répond Ariald, » & à l'instant même, il met dans la main d'un de ses disciples une poignée de verges, & lui ordonne de le fouetter sans ménagement, ce qu'il exécute; mais cette pieuse flagellation ne produisit pas l'effet qu'Ariald attendoit. L'abbé, homme dur, ne fut point touché du zèle généreux de ce diacre, qui se faisoit fouetter pour le salut de son prochain, & se retira, résolu de garder l'abbaye.

## ₩[ 1065.]

Le cardinal Hildebrand, prélat ambitieux & intriguant, qui fut depuis pape, sous le nom de Grégoire VII, régnoit à Rome, avec un pouvoir absolu: rien ne s'y faisoit que par son ordre, & il étoit plus maître dans cette ville, que le pape même. Pierre Damien, son intime ami, composa à ce sujet, deux discours assez mordans. Voici le sens: «Je respecte le

#### 398 ANECDOTES

» pape, comme je le dois; mais, prosterné » contre terre, je vous adore: vous le sai-» tes seigneur, il vous sait dieu. Voulez-» vous vivre à Rome, dites à haute voix, » j'obéis plus au seigneur du pape, qu'au » seigneur pape.»

Papam rite colo, sed te prostratus adoro, Tu facis hune dominum, te facit ille deum 1 Vivere vis Roma, clara depromito-voce, Plus domino papa, quam Jomno pareo papa.

## →**\*** [ 1067.] ✓•

Landulf, fameux diacre de l'église de Milan, étant mort au milieu de ses travaux apostoliques, Ariald, son digne compagnon, continuoit toujours d'invectiver contre les déreglemens des clercs. Il étoit secondé par Herlembald, noble Milanois, qui, par un zèle plus qu'évangélique, avoit osé entreprendre de réformer les ecclésiastiques, quoiqu'il ne fût que séculier. On ne pouvoit pas dire qu'il prêchoit sans mission. Le pape avoit approuvé son entreprise; il lui avoit mis entre les mains l'étendard de S. Pierre, & l'avoit armé chevalier de l'église Romaine, le chargeant de redresser les torts du clergé de Milan. Ariald, soutenu du pieux Herlembald, prêchoit dans la ville de Milan, avec une ardeur incroyable. Il avoit à combattre

un puissant adversaire, dans la personne de Gui de Velate, archevêque de Milan, qui donnoit lui-même à son clergé l'exemple de l'incontinence & de la fimonie. Le diacre, emporté par un zèle indiscret, oublia que ce prélat, malgré l'irrégularité de sa conduite, étoit toujours un supérieur qu'il devoit respecter; il le fit excommunier par le 'pape, & lui envoya insolemment signifier l'excommunication, par son compagnon Herlembald. Il ne s'en tint pas là : il anima la populace contre son archevêque; & peu s'en fallut que ce prélat, au milieu de son église cathédrale, ne succombât sous les coups d'une troupe de fanatiques. La témérité d'Ariald ne demeura pas impunie. Il n'avoit pour soutien que le petit peuple, aussi inconstant que furieux dans ses caprices: quelques libéralités, répandues à propos, parmi des gens de cette sorte, leur firent aisément abandonner le parti d'Ariald, qui demeura presque seul exposé au juste ressentiment de l'archevêque. Celui qui s'étoit dechaîné, avec tant de fureur, contre le clergé, fut trahi par un curé chez lequel il s'étoit réfugié, & mis à mort par deux clercs, dans une isle déserte du lac Majeur. Son supplice sut long & douloureux: ses assassins lui couperent tous les membres, l'un après l'autre. A chaque membre ils lui demandoient, s'il re-

#### ANECDOTES

connoissoit leur maître pour l'archevêque, & le diacre répondoit toujours que non.

## **₹**.[1076.].**₹**

Pierre, fils de Theuzon-Mezza-Barba, d'une famille distinguée dans Pavie, ayant été placé sur le siège épiscopal de Florence, fut violemment soupçonné d'avoir obtenu cette dignité par simonie. Il s'éleva contre lui une foule de gens zèlés & jaloux de s'ériger en réformateurs; mais les principaux moteurs de cette cabale, furent l'abbé de Vallombreuse & ses moines. Ils ne s'en tinrent pas aux déclamations & aux invectives : ils offrirent de prouver, par le jugement de Dieu, c'està-dire, par l'épreuve du feu, que l'évêque de Florence étoit simoniaque. On alluma deux bûchers, hauts de cinq pieds & demi, longs de dix pieds, & larges de cinq, à une brasse de distance l'un de l'autre: lorsqu'ils furent embrasés, & que l'espace entre deux fût couvert de charbons, un moine, choisi pour cette action importante, s'avança le crucifix à la main; prononça à haute voix une priere pathétique; &, après avoir embrassé tous ses freres, entra pieds nuds dans le feu. & marcha lentement entre les deux bûchers. La flamme le déroba pendant quelque tems aux yeux des spectateurs; mais on le vit hientôt

reparoître à l'autre bout sain & sauf, sans qu'aucun de ses vêtemens, ni même le poil de ses pieds, eût reçu la moindre atteinte du seu. Une preuve de cette nature ne laissa plus dans les esprits aucun doute sur le crime de l'évêque de Florence, & le pape, instruit de ce qui s'étoit passé, le déposa.

A. [1076.]

Grégoire VII, dit très-bien un auteur moderne, 'avoit conçu une fausse idée de l'autorité pontificale. Il prétendoit avoir le droit de disposer à son gré des couronnes, & s'étoit fait un point de religion & de conscience de dominer les empereurs & les rois. Henri III, prince livré à tous les égaremens d'une bouillante jeunesse, & enyvré par la prospérité, faisoit très-peu de cas des décrets du pontife. Il étoit déja indisposé contre lui, parce qu'il s'étoit opposé au divorce qu'il vouloit faire avec la reine Berthe. Il communiquoit sans scrupule avec les excommuniés; nommoit les évêques & les abbés, & remplissoit les siéges vacans, sans la participation du pape. Il favorisoit la simonie & le concubinage des clercs. Tous ces griefs avoient engagé Grégoire VII dans une démarche hardie & téméraire. Il avoit osé, l'année précédente, citer son souverain à.

comparoitre à Rome, pour répondre aux acculations intentées contre lui, sous peine Pêtre excommunié & retranché du corps de l'églife. Henri, justement irrité de l'audace du pontife, avoit fait afsembler une diette à Worms, dans laquelle Grégoire avoit été déposé. Un clerc de Parme, nommé Roland, est chargé, cette année, d'aller fignifier à Grégoire sa déposition. Roland arrive à Rome, la veille de l'ouverture du concile, auquel le roi avoit été sommé de comparoitre. Le lendemain, il paroît fièrement dans l'affemblée, & présente au pape les lettres du roi & du concile de Worms. "Le roi mon maître, dit-il, » & tous les évêques Ultramontains & Ita-» liens, vous ordonnent de quitter pré-» sentement le saint-siège, que vous avez » usurpé. » Alors Jean, évêque de Porto, se leve, & s'écrie : Qu'on arrête cet insolent! Aussi-tôt le préset de Rome, avec la milice, se jettent sur Roland, l'épée à la main, & l'eussent mis à mort, si le pape, le couvrant de son corps, ne lui eût sauvé la vie. Grégoire, après avoir fait une exhortation pathétique aux peres du concile, leur montre un œuf de poulle, trouvé près de l'église de S. Pierre, autour duquel on voyoit en relief un serpent, armé d'une épée & d'un écu, qui, voulant s'élever au haut de l'œuf, étoit forcé de se replier en

bas. « Voici, leur dit-il, un figne que Dieu » nous a donné la victoire de son église. » Il faut maintenant employer le glaive de » la parole, pour frapper le serpent à la tête, » & vanger l'honneur de la religion : nous » n'avons eu que trop de patience. » Tout le concile approuve cetavis, & l'on conclut qu'Henri mérite d'être privé de la dignité royale, & anathématisé avec tous ses complices. Grégoire prononce alors ces paroles foudroyantes, qui n'étoient jamais sorties de la bouche d'aucun pontife : « De la » part de Dieu tout-puissant, je défends à » Henri, lequel a eu l'audace d'insulter l'E-» glise sa mere, de gouverner le royaume » Teutonique & l'Italie. J'absous tous ses » sujets du serment de sidélité qu'ils lui ont » prêté, & je défends à toute personne de » lui obéir comme à un roi, parce qu'il a » méprifé les avis que je lui avois donnés » pour son salut; je le charge d'anathême. » C'est la premiere fois qu'une telle sentence aété prononcée contre un souverain.

# **\***[1077.]

L'excommunication du roi Henri avoit fait une grande impression sur l'esprit des princes Allemands. Ils s'étoient assemblés à Tribur, résolus de déposer leur souverain. Ce prince avoit oublié tout-à-coup

304 sa fierté naturelle; & le desir de conserver son thrône l'avoit rendu si foible & si lâche, qu'il avoit offert aux seigneurs assemblés de renoncer absolument à l'administration des affaires, pourvu qu'ils lui laiffassent seulement le nom & les marques de la royauté; mais ils avoient rejetté cette proposition. Ils avoient seulement consenti de s'en rapporter au jugement du pape, qu'ils engagerent de venir à Ausbourg. Sur leur invitation, Grégoire se met en chemin pour l'Allemagne, accompagné de la comtesse Mathilde. Henri, ne jugeant pas à propos d'attendre l'arrivée du pape, dont le jugement ne pouvoit guères lui être favorable, part de son côté pour se rendre en Italie, dans le dessein de prévenir le pape, & d'en obtenir son absolution, à quelque prix que ce soit. Malgré la rigueur de l'hyver, il fait une diligence incroyable. Le pape, qui étoit en chemin pour l'Allemagne, apprend avec surprise que le roi est déja en Italie. Ne sçachant si ce prince vient en pénitent contrit, ou bien en monarque irrité, il demeure quelque tems incertain de ce qu'il doit faire, & cede enfin aux conseils prudens de Mathilde, avec laquelle il va se renfermer dans la forteresse de Canossa. Henri obtient une conférence de la comtesse Mathilde, & la supplie d'employer en sa faveur son crédit auprès

du

du pape. Grégoire, après avoir résisté long-tems, se laisse enfin fléchir, & dit qu'il vienne, & qu'il répare, par sa soumission, l'injure faite au saint siège. Le roi se rend en effet à Canossa; & , laissant dehors toute sa suite, il entre dans la forteresse qui avoit trois enceintes de murailles. On le fait demeurer dans la seconde, sans aucune marque de sa dignité, pieds nuds. & n'ayant sur le corps qu'une tunique de laine. Il passe tout le jour sans manger jusqu'au foir, attendant l'ordre du pape; le fecond & le troisieme jour s'écoulent de même. Enfin, le quatrieme jour, le pape permet qu'il vienne en sa présence; & après plusieurs discours de part & d'autre, il consent de lui donner l'absolution, aux conditions suivantes: que Henri se préfentera à la diette générale des seigneurs Allemands, au jour & lieu qui seront marqués par le pape, & y répondra aux différens griefs qui seront proposés contre lui; qu'il gardera le royaume, ou y renoncera, selon qu'il paroîtra innocent ou coupable; que, jusqu'au jugement définitif de la cause, il ne pourra se parer d'aucuns des ornemens royaux, & ne prendra aucune part au gouvernement de l'Etat; que, s'il se justifie & demeure roi, il sera toujours soumis & obéisfant au pape. Enfin que l'absolution sera An. It. Partie I.

nulle, s'il manque à quelqu'une de ces conditions. Henri les accepte, quelque dures. qu'elles lui paroissent. Grégoire lui donne l'absolution, & célébre ensuite les divins mysteres. Avant de communier, il prend en main la sainte Hostie, & se tourne vers le peuple, qui s'approche en foule de l'autel; puis, adressant la parole à Henri, qui s'étoit approché comme les autres : « Vous » m'avez accusé, lui dit-il, d'avoir usurpé » le saint siège, & d'avoir commis plusieurs n'crimes qui me rendoient indigne des or-» dres facrés. Dans ce moment, que Jesus-» Christ soit mon juge. Que ce Corps » facré, dont je vais me nourrir avec cone manifeste à vos yeux mon inno-» cence ou mon crime; &, si je suis cou-» pable, qu'une prompte mort punisse à » l'instant ma témérité sacrilége. » En achevant ces paroles, il avale une portion de l'hostie. Le peuple en suspens, attend quelle doit être l'issue de cette terrible épreuve. Son filence est suivi d'applaudissemens & de cris de joie, lorsqu'il voit le pontife en sortir à son avantage. Alors Grégoire, présentant au roi l'autre portion de l'hostie: » Imitez mon exemple, lui dit-il, & justi-» fiez-vous, par la même voie, des crimes » dont les princes Allemands vous accu-» sent. » Henri, moins sûr de son innocence, ou peut-être moins téméraire &

moins hardi que Grégoire, est surpris & embarrassé de cette proposition, & répond au pape qu'il ne veut se justifier qu'en préfence de fes accufateurs.

Henri ne se hâte pas d'accomplir les conditions auxquelles il avoit été absous. Sa conduite équivoque allarme les princes Allemands, qui, d'ailleurs, haissoient ce prince.

Ils s'affemblent à Forcheim; & , fans égard pour l'absolution accordée à Henri par le pape, ils élisent pour roi, Rodolfe. duc de Souabe. Le pape n'eut aucune part à cette élection.

## \* [ 1080.] A

Gregoire, voyant que Henri ne tenoit aucune de ses promesses, lance contre ce prince une nouvelle excommunication. Lorsqu'on en apprit la nouvelle à fa cour, les évêques & les seigneurs de son parti s'assemblerent. & déposerent Hildebrand, & élurent en sa place, Guibert, archevêque de Ravenne. Cet antipape prit le nom de Clément III. & marcha en Italie, revêtu des marques de fa nouvelle dignité.

#### 1084.

Le roi étoit venu, avec l'antipape Guibert, mettre le siège devant Rome, & s'étoit emparé de la partie de la ville où

le vatican est situé. Pendant ce siège, ce prince alloit tous les jours dans une église, où il avoit choisi un endroit retiré, pour prier avec plus d'attention. Un de ses ennemis ayant observé ce lieu, mit une grosse pierre sur la poutre qui soutenoit le lambris auquel il fit une ouverture, & prit bien ses mesures avec un corde, pour saire tomber la pierre précisément sur la tête du roi. S'étant donc caché la nuit sur le lambris. quand il vit le roi en priere, il poussa la pierre; mais elle l'entraîna par son poids. Il tomba; & Henri, qui s'étoit heureusement retiré. n'eut aucun mal. Le bruit de cet accident s'étant bientôt répandu dans toute la ville, le peuple se saisit du coupable : & malgré le roi, le mit en piéces.

Quelque tems après, les Romains, fatiqués de la durée du siège, livrerent à Henri la porte de Latran. Le pape se résugia dans le château Saint-Ange. Le premier soin du roi sut de faire installer sur le thrône Apostolique l'antipape Guibert; or le peuple, cédant à la sorce, lui rendit les mêmes hommages qu'à un pontise légitime. Le premier usage que Guibert sit de son autorité, sut de couronner empereur

le roi Henri.

Grégoire demande du secours à Robert Guiscard, qui vient, avec une armée, le dé-

309

livrer de l'espece de captivité; où il étoit retenu dans le château Saint-Ange.

# € [ 1085.]

Le pape Grégoire tombe malade à Salerne, &, dans peu de tems, est réduit à l'extrémité. Les évêques & les cardinaux qui étoient auprès de lui, le voyant proche de sa sin, lui demanderent s'il vouloit user de quelque indulgence envers ceux qu'il avoit excommuniés. Il répondit: « Ex-» cepté le prétendu roi Henri, l'antipape » Guibert, & leurs principaux partisans, » l'absous & je bénistous ceux qui croyent » que j'en ai le pouvoir.» Il expira en prononçant ces dernieres paroles: « l'ai aimé » la justice & hai l'iniquité; c'est pourquoi » je meurs en exil.»

Ce pape eut toutes les vertus qui font les grands hommes. On ne lui reproche qu'une ambition effrénée, plus digne d'un conquérant profâne, que d'un pontife Chrétien, Grégoire, comme un autre Alexandre, prétendoit affervir toute la terre. Il ne faut que parcourir fes lettres, pour voir qu'il croyoit avoir des droits réels sur tous les royaumes de l'Europe.

## **\***[ 1093.]

Le pape Urbain II adopta les maximes de Grégoire VII, & déclara, dès son avè-

nement au pontificat, qu'il vouloit suivré le plan que cet illustre pontife avoit tracé. Henri, de son côté, toujours ferme dans la résolution de ne rien relâcher de ses droits. étoit un grand obstacle à l'ambition de la cour de Rome. Pour abbaisser ce puissant adversaire, les partisans du pape eurent recours à un moyen réprouvé par la nature & par la religion, & capable de décréditer la cause qu'ils soutenoient. Ils séduisirent l'esprit du jeune Conrad, fils de Henri, prince qui joignoit à une ambition démésurée un esprit très-borné, & une dévotion crédule. Ils allarmerent sa conscience, en lui faisant entendre qu'il encourroit l'excommunication, en communiquant avec son pere. Par leurs artifices, ils vinrent à bout de lui inspirer une pieuse haine contre l'auteur de ses jours, & lui persuaderent qu'en se soulevant contre son pere, il faisoit une action méritoire devant Dieu. L'empereur, ayant appris que son fils entretenoit des liaisons avec ses ennemis, le fit arrêter & mettre en prison; mais les partisans du pape lui procurerent la liberté, & le menerent à la cour de la comtesse Mathilde, qui, par ses intrigues, le fit cour ronner roi d'Italie à Milan.

→N[1099.] A

L'empereur Henri, irrité de la révolte

de son sils Conrad, assemble une diette à Aix-la-Chapelle, dans laquelle ce jeune prince est déclaré coupable de sésonie, & en conséquence, déchu de tous ses droits à la succession de son pere. Henri, second sils de l'empereur, est désigné son successeur, & nommé dès ce moment son collégue à l'Empire. On donne à ce jeune prince le titre de Roi des Romains, & il est le premier qu'il l'ait porté. La diette lui sit prêter serment de demeurer toujours soumis à son pere. On va voir comment il sut sidele à cet engagement.

## **M**[1105.]**M**

Le jeune Henri, aveuglé par son ambition, entreprend de se soustraire à l'autorité paternelle. Voulant couvrir sa révolte du spécieux prétexte de la religion, il envoie des députés à Rome, au pape Pascal, pour l'assure qu'il se soumet à l'Eglise, & qu'il abjure le schisme introduit par son pere. Il lui fait demander par la même voie, si, dans une pareille occasion, où il s'agit de la gloire de Dieu, il est tenu d'observer le serment qu'il a fait de rester soumis à son pere. Le pape lui répond d'une maniere équivoque, selon la coutume de la cour de Rome, & l'exhorte à tenir une conduite digne d'un roi Chrétien & d'un

#### ANECDOTES

véritable fils de l'Eglise. Henri interprete cette réponse au gré de son ambition, & se révolte ouvertement contre son pere. L'empereur, à la tête d'une armée, marche promptement contre les rebelles, & arrive sur les bords de la riviere de Regen, près de Ratisbonne; son fils, campé de l'autre côté de la riviere, s'abstient pendant trois jour de livrer bataille, comme n'osant attaquer, son pere; mais il emploie ce tems à débaucher les principaux seigneurs de son armée, entr'autres le duc de Bohême, & le marquis Léopold. Lorsque l'empereur veut en venir à une action, ces deux seigneurs lui déclarent que tous les princes qui sont dans son armée refusent de combattre. Il reçoit, pendant la nuit, un avis secret, que son fils lui fait donner, par lequel il apprend qu'il est trahi par son armée entière. Allarmé de ses nouvelles, il prend la fuite à l'inscu de ses troupes, accompagné d'une poignée de monde.

Quelque tems après, son sils l'attire à une consérence; se jette à ses piets; lui demande pardon, & lui promet de le conduire à Mayence, où les seigneurs doivent s'assembler; pour terminer leurs dissérends. Henri, sur la soi de cette promesse, s'abandonne à la conduite de son sils; mais, lorsqu'ils approchent de Bingen,

le jeune Henri conseille à son pere de se retirer dans un château voisin, parce que l'archevêque de Mayence ne voudra pas le recevoir dans sa ville, tant qu'il sera excommunié. L'empereur y consent; mais à peine est-il entré dans ce château, qu'il est arrêté avec quatre de ses gens qui l'avoient suivi, & constitué prisonnièr. On lui fait mille outrages, & on lui déclare, de la part de son fils, que s'il veut sauver sa vie, il faut qu'il renonce à l'empire. Le malheureux prince envoie donc à Mayence la couronne, le sceptre, la croix, la lance & l'épée, pour marque de son abdication. Ce récit est tiré d'une lettre que l'empereur écrivit au roi de France, pour se : plaindre de la violence qu'on lui avoit faite.

## **→%**[1106.] **→**

L'empereur Henri faisoit des préparatifs pour recouvrir la puissance, à laquelle on l'avoit contraint de renoncer, lorsqu'il est attaqué d'une maladie dangereuse, cau-fée par la fatigue & le chagrin. Prévoyant que sa mort n'étoit pas éloignée, il s'y prépare de la maniere la plus édifiante, & s'accuse publiquement de ses péchés, avec toutes les marques d'une sincere douleur. Il accorde à son sils le pardon de sa ré-volte, & meurt âgé de cinquante-six ans,

#### A NECDOTES

après avoir reçu, avec la plus grande piété, les sacremens de l'église. Des guerres continuelles occuperent presque tout le règne de ce prince, & l'on remarque qu'il livra foixante-fix batailles. Malgré les calomnies que les partisans du pape ont debitées, pour noircir la mémoire, on est forcé de convenir qu'il méloit à ses vices de grandes vertus. Il étoit bienfaisant & charitable envers les pauvres. Il faisoit rendre exactement la justice à ses sujets; &, quoique ses démêlés avec le pape l'ayent fait accuser d'impiété & d'irréligion, il fit de grandes libéralités à plusieurs églises, qui dans ce fiécle devoient le faire regarder comme dévôt. Il fut enterré dans un monastere de Liége; mais la cour de Rome, le poursuivant jusqu'après sa mort, força fon fils à le faire exhumer, & lui fit acheter, par cette action barbare & dénaturée. la réconciliation avec l'Eglise.





## HENRIIV, Empereur.

## **%**[1111.]**%**

ENRI s'étant rendu en Italie, envoie-L des députés à Rome, pour régler avec ceux du pape, les conditions de son couronnement. Le pape propose, tant de sa part que de celle de tous les autres évêques & prélats, de renoncer à toutes les terres, & à tous les droits que les empereurs, depuis Charlemagne, avoient accordés à l'Eglise, pourvu que Henri IV veuille renoncer, par écrit, au droit dont avoient joui ses prédécesseurs, de donner l'investiture des évêchés & des abbayes. C'étoit là le point important que tous les papes, depuis Grégoire VII, ne perdoient point de vue. Mais il n'étoit pas probable que, pour parvenir à ce but, ils consentissent à perdre tous les dons qu'ils avoient reçus de la dévotion libérale. Henri avoit lieu de soupçonner quelque détour dans cette proposition; cependant il l'accepta, bien résolu de se tenir sur ses gardes, de peur d'être surpris. Il s'approcha ensuite de Rome avec son armée. Le pape envoya au-devant de lui divers officiers de sa cour, avec

#### 316 ANECDOTES

plusieurs sortes d'enseignes, des croix, des aigles, des lions, des loups & des dragons. Il y avoit cens religieuses, portant des flambeaux. & une multitude infinie de peuple tenant en main des palmes, des rameaux & des fleurs. Après les cérémonies ordinaires, le pape somma Henri d'accomplir les conventions. Alors le roi se retira à l'écart vers la sacristie, pour conférer avec les seigneurs de sa suite, sur un point de cette importance. Les seigneurs laïcs conseilloient au roi d'exécuter ce qu'il avoit promis; mais les prélats, qui perdoient à ce marché leurs plus beaux droits, se récrierent contre l'injustice d'un tel accord. Comme le tems se passoit, le pape envoya demander au roi l'exécution de la convention. Alors un des gens de sa suite s'avança vers le pape, & lui dit: » A quoi bon tant de discours? Scachez que » L'empereur notre maître veut recevoir la » couronne, comme l'ont reçue Charles, » Louis & Pépin. » Le pape ayant déclaré qu'il ne pouvoit la donner ainfi ; le roi, toujours perfuadé que le pape ne cherchoit qu'à le tromper, se mit en colere, &, par le conseil de quelques évêques, fit arrêter le pontife par ses foldats. On se saisit aussi de plusieurs clercs & laics, qui avoient été au-devant de l'empereur : les uns furent tués, les autres maltraités & emprisonmés. Dans le tumulte, les Allemands pilles sent tous les ornemens précieux, qu'on avoit exposés pour honorer l'entrée du roi. Cependant les Romains, ayant appris qu'on avoit arrêté le pape, firent main basse sur tous les Allemands qu'ils rencontrerent. Ils fortirent ensuite du la ville; attaquerent les gens du roi; & après un furieux combat, les mirent en déroute. Henri, huimême, fut renversé de dessus son cheval, & blessé dans la mêlée. Ce prince, ne voulant pas s'exposer à une seconde défaite, s'enfuit avec précipitation, content d'avoir le pape dans sa puissance, & se promettant de tirer parti d'un tel prisonnier. Le pontife réfista long-tems à tous les outrages qu'on bui fit, pour le forcer à accorder ce que le roi défroit; mais il se rendit enfin & consenuir que le roi jouit du droit des invessitures. L'empereur rendit la liberté au pontife, & à tous ceux qu'il retenoit prisonniers avec lui. Il fut ensuite couronné dans l'église de S. Pierre.

# ~~ [ 1122.] A.

Le pape Calixte II, voulant réparer le tort que Paschal avoit fait au saint siége par son traité avec Henri, avoit vivement pressé l'empereur de renoncer aux investitures, &, sur son resus, l'avoit excommunié.

#### 318 ANECDOTES

Henri, sevoyant sur les bras une guerre faischeuse en Allemagne, & soupçonnant que la cour de Rome semoit la division dans ses Etats, pour trouver une occasion de le dethrôner, songea sérieusement à se réconcilier avec le pape. Il se souvenoit que la cour de Rome l'avoit aidé à déthrôner son pere; & il jugeoit par-là de ce qu'il avoit à craindre lui-même. Il résolut donc de céder au tems & à la nécessité: dans une diète générale, assemblée à Worms, il renonça solemnellement au droit des investitures, par un acte authentique.

# ₩[ 1125.] **%**

L'empereur Henri ne survécut pas longtems au traité honteux, qu'il avoit conclu avec le pape, & mourut à Utrecht le 23 de Mai de cette année, sans laisser d'ensans. Lothaire, duc de Saxe, sut élu pour lui succéder, par le crédit d'Adalbert, archevêque de Mayence.





#### LOTHAIRE III, Roi des Romains.

# **~**[ 1130.] **~**

E pape Honorius II étant mort, quel-ques cardinaux, assemblés secrettement, & comme à la dérobée, élurent pour son successeur, le cardinal Grégoire, qui prit le nom d'Innocent II. Les autres cardinaux, qui formoient la plus grande partie du facré collège, voulurent à plus juste. titre, faire aussi leur élection. Leur choix tomba fur le cardinal Pierre, gui se fit appeller Anaclet. Ces deux élections étoient illégitimes, parce qu'elles avoient été faites, avant les obseques du pape désunt, ce qui étoit contraire aux canons; mais celle d'Innocent étoit la plus défectueuse, parce qu'elle avoit été faite furtivement, par un petit nombre de cardinaux. Cependant le parti de ce pape prévalut en France, par l'autorité de Hugues, évêque de Grenoble, qui reconnut Innocent pour légitime pape, dans le concile du Pui. Son sentiment n'eut cependant pas du paroître d'un grand poids. Hugues étoit alors agé de soixante-dix-huit ans, & ses infirmités avoient tellement altéré son esprit, que, peu de tems après, il tomba

dans une espece d'imbécillité & d'enfance. Quoiqu'il en soit, le jugement qu'il perta en faveur d'Innocent engagea ce pontise à mettre au nombre des saints l'évêque de Grenoble, deux ans après sa mort.

#### **₩**[1131.]**%**

Innocent se rend à Liège, où Lothaire tenoit alors sa cour. Lorsque le pontife approche de la Cathédrale, le roi vient à pied à sa rencontre; écarte la foule du peuple avec une verge, & conduit par la bride le cheval du pape, jufqu'à la porte de l'église. Il aide le pontife à descendre; le prend sous les bras, & le soutient jusqu'à pe qu'il se mette à genoux. Tous ces soins étoient intéresses. Lothaire espéroit que le pontife lui rendroit le droit des investitures, auquel son prédécesseur avoit été contraint de renoncer. La circonstance étoit favorable. Lothaire pouvoit se venger des refus du pontife, en reconnoissant pour pape son adversaire Anaclet. Ces motifs l'engagerent à demander à Innocent la restitution d'un si beau droit; & peut-être que ce pape la lui eut accordée, si le fameux S. Bernard n'eut représenté vivement à Lothaire l'indécence d'une telle demande, dans la conjoncture présente, & ne l'eût engagé à s'en désister. Quel triomphe pour l'éloquence de S. Bernard!

# ~~[11137.] A

n'est with

Lothaire avoit reçu la couronne impériale des mains du pape Innocent II, eni 133; il ne jouit que quatre ans de cette nouvelle dignité. Etant en chemin pour retourner en Allemagne, iltomba malade, & fut constaint de s'arrêter dans une vile chaumiere où il mourut le 31 de Décembre, Conrad, duc de Franconie, neveu de l'empereur Henri IV, qui, du vivant même de Lothaire, s'étoit fait couronner roi d'Italie, slui succède aux royaumes de Germanie & d'Italie.

Henri de Welf-Este, prince aussi puisfant en Allemagne qu'en Italie 2 & genre du feu empereur, paroissoit avoir des droits bien fondés à la couronne de Germanies mais le pape, redoutant la puissance d'un prince qui possédoit en Italie le duché de Toscane, toutes les terres de la comtesse Mathilde, avec une partie des biens de la maison d'Este, en Allemagne les grands duchés de Saxe & de Baviere, lui fit donner l'exclusion, & fit élire Conrad. Cette présérence ne servit qu'à rallumer la haine qui régnoit, depuis long-tems, entre la maison de Conrad héritière des empereurs Henri du sang Ghibellin, & celle du duc Henri issue du sang Italien des princes d'Este, héritiere en Allemagne de la maison des Welfs. Cette remarque généalogique An. It. Partie I.

n'est point inutile, puisqu'elle sert à déconvrir la véritable origine des factions Guelse & Ghibeline, qui déchirerent l'Italie pendant si long-tems. A la bataille de Vinsbergs qui se donna après la mort du duc Henri, entre son frere, le duc Welf & Conrad. les Bavarois se servirent pour cri de guerre, du nom de leur général Welf, & les impériaux firent entendre le nom de Wiblingen, chef lieu du patrimoine des empereurs de la maison de Franconie. Ces deux noms furent ensuite appliqués au parti de Conrad, & à celui de Welf. L'usage s'en répandit insensiblement en Italie, où, dans un Tens plus étendu, l'on appella Ghibellins, le parti des empereurs, & Guelfes, celui des papes.





#### CONRAD IV, Roi des Romains.

# \*\* [ 1139. ]

N condamne, dans le concile de Latran, un hérétique d'une espece nouvelle. Arnaud, surnomme de Bresse, du lieu de sa patrie, après avoir long-tems étudié en France, sous le fameux Abailard, étoit revenu en Italie, dans le dessein de se distinguer par quelque opinion nouvelle. Il commença par déclamer contre le faste des évêques & des abbés, contre les déréglemens & la vie licencieuse des clercs & des momes; il n'epargna pas même le pape. Après avoir irrité les esprits contre le clergé, par ses invectives, il alla plus avant, & soutint que les cleres ne devoient point Woir de biens en propriété; que les difffes & les offrandes du peuple devoient effe leur unique richesse. Ces discours surent reçus avidement du public, qui ne voyoit qu'avec indignation le luxe insultant des ecclésiastiques. Encourage par le fuccès de cette premiere tentative, Arnaud se rendit à Rome, & osa attaquer le souverain pontife lui-même. Il disoit par-tout hautement que le pape

#### 324 ANECDOTES

n'avoit reçu de Dieu qu'une autorité spirituelle, & que c'étoit injustement qu'il s'arrogeoit un pouvoir temporel. Il exhortoit les Romains à rebâtir le capitole, à rétablir le sénat, l'ordre des chevaliers & toute la forme de l'ancienne république. On conçoit bien qu'on se hatad'imposer silence à un hérétique si dangereux, qui, sans blesser en rien la soi de l'Eglise, faisoit tant de tort à ses ministres; mais Arnaud, protégé par des seigneurs puissans, & qui goutoient ses opinions, continua de les débiter dans toute l'Italie avec un grand succès, se mocquant des excommunications lancées contre lui.

# 1145.]

Animés par les discours d'Arnaud de Bresse, les Romains s'étoient révoltés contre le pape; & , s'étant assemblés au capitole, ils avoient rétabli le sénat, dont il n'étoit plus question, depuis long-tems. Le pape Luce II, parquie témérité qui lai devint sunesse, supprise au capitole, suivi de quelques soldats; & veut chafter les sénateurs de cette forteresse; mais le peuple prend les armes pour soutenir son ouvrage, & fait reculer les troupes du pape; lui-même est blessé dangereu-sement dans la mêlée, & meurt quelques jours après. Eugène III, son successeur,

fut obligé de sortir de Rome, parce que les Romains ne vouloient pas qu'il fût consacré, à moins qu'il ne confirmat l'érection de leur nouveau sénat. Pendant son absence, Arnaud de Bresse vint, par ses discours, allumer encore le feu de la révolte; il exhorta vivement les Romains à n'obeir au pape, que dans les choses spirituelles, & les anima si bien, par ses déclamations séditieuses, que les rebelles renverserent les palais des cardinaux, &, pour tenir lieu du préfet de Rome, dont ils abolirent la dignité, créérent un patrice nommé Jourdain, auquel ils contraignirent tous les seigneurs Romains de prêter serment d'obéissance. Eugène, après avoir inutilement essayé les voies de la douceur, pour ramener les Romains, excommunia Jourdain; mais se défiant avec raison du succès de ces armes spirituels, il rassembla des troupes, & pressa fi vivement les Romains, qu'ils furent contraints de se soumettre. Eugène rétablit la dignité de préfet de Rome, & abolit celle de patrice, qui étoit l'ouvrage des séditieux; mais il permit que le sénat subsistat tel qu'il avoit été dans les siécles précédens.

### **\*\***[1146.]**\***

Roger II, premier roi de Sicile, ayant envoyé faire des propositions de paix à

Manuel, empereur de Constantinople; ce prince, sans respect pour le droit des gens, avoit fait arrêter & mettre en phison les ambassadeurs du roi de Sicile. Roger, irrité de cet affront, fait équiper une puissante flotte, qui sous la conduite de ses généraux, va faccager plusieurs villes & contrées de l'Empire Grec. On fit prisonniers dans ces villes un grand nombre d'ouvriers en soie, qui furent transportés en Sicile. Roger, uniquement occupé des moyens de rendre son nouveau royaume florissant, donna des établissemens à ces ouvriers, & favorisa leur talent. Jusqu'alors on avoit ignoré en Italie l'art de fabriquer des étoffes de soie; elles y étoient d'un prix excessif. La Sicile sut la premiere qui reçut, cette année, la connoissance d'un art si utile. qui se répandit bientôt dans le reste de l'Italie, & dans toute l'Europe,

# 1152,]

Le roi Conrad, se préparant à passer en Italie, pour y recevoir la couronne impériale, tombe malade & meurt à Bambèrg le 15 de Février. Dans une diète assemblée à Francsort, Frédéric, duc de Souabe & neveu de Conrad, surnommé Barberousse, à cause de la couleur de sa barbe, est élu roi de Germanie & des Romains.

## - [ 1155.] A.

Frédéric marche à Rome, pour s'y faire facrer empereur. Le pape Adrien IV s'avance à sa rencontre: arrivé près de la tente du roi, le pontife attend, pour descendre de cheval, que ce prince vienne lui tenir l'étrier. Plusieurs empereurs avoient donné cette marque de respect au souverain pontise; mais Frédéric ne jugea pas que l'exemple de ses prédécesseurs fût une loi pour lui; le pape attendit envain. Les cardinaux qui l'accompagnoient, n'augurant rien de bon de la fierté de Frédéric, prirent la fuite, & laisserent le pontise avec quelques-uns de ses domestiques. Adrien descendit enfin de cheval, & s'assit dans un fauteuil préparé pour lui. Alors Frédéric vint lui baiser les pieds, & s'approcha ensuite pour recevoir le baiser de paix; mais le fier pontise le lui réfusa, & n'eut pas honte de lui reprocher qu'il n'avoit pas suivi l'usage de ses prédécesseurs. Frédéric prétendit qu'il n'étoit point obligé d'obferver une pareille cérémonie; & cette contestation scandaleuse dura quelque tems entre le pape & le roi; mais enfin Frédéric voulut bien se laisser persuader, & se remit en marche. Le lendemain, Adrien vint à cheval au-devant de lui: dès que le roi

#### 328 ANECDOTES

l'apperçut, il descendit & alla tenir l'étries de Sa Sainteté, qui l'admit alors au baiser de paix; puis ils s'avancerent ensemble vers Rome, où Frédéric fut sacré & cou-

ronné empereur.

Cette même année, Frédéric ayant livré le fameux Arnaud de Bresse au pape Adrien, ce pontife le remit au préfet de Rome, son procès lui fut bientôt fait. De l'avis du clergé, il fut pendu & brûlé; ses cendres furent jettées dans le Tibre.





## FRÉDÉRIC, Empereur.

## **\***[ 1157.]

N avoit fait peindre à Rome l'empereur Lothaire II, prosterné devant le pape. Au bas de ce tableau, étoient deux vers, plus injurieux encore que la peinture, dont le sens était, que l'empereur étoit l'homme ou le vassal du pape, & ne tenoit que de lui fa couronne. Frédéric s'étant plaint au pape Adrien de ce qu'il permettoit qu'une telle peinture fût exposée dans Rome, le pontife avoit promis de la faire effacer; mais il n'avoit pas encore songé à tenir sa promesse. Dans une assemblée de seigneurs, qui se tint à Besancon cette année, le discours tomba sur ce fujet. Deux légats du pape, qui étoient venus apporter une lettre de sa part à l'empereur, entendant la maniere dont on parloit de leur maître, défendirent sa cause avec beaucoup de châleur; & l'un d'eux, échauffé par la dispute, eut l'insolence de dire hautement : « De qui donc l'empe-» reur tient-il sa couronne, si ce n'est pas-» du seigneur pape? » Otton, comte Palatin de Baviere, irrité de l'impudence du légat,

#### ANECDOTES

430

mit aussi-tôt l'epée à la main, & sondit sur ce téméraire; mais Frédéric s'opposa à son ressentiment, & sit échapper le légat.

## ₹ [1162.]./\*

Cette année est célébre par la destruction de la plus slorissante ville de l'Italie. Milan, qui, depuis long-tems, accabloit ses voisins du poids de sa puissance, sut ensin détruite elle-même par les mains de ceux qu'elle avoit tyrannisés. Crémone, Lodi. Pavie, Novare, Côme, & quelques autres villes ennemies des Milanois, s'étoient liguées contre eux avec l'empereur Frédéric. Ce prince, quelques années auparavant, avoit envoyé un officier à Milan, chargé d'avertir les habitans de traiter avec moins de rigueur les peuples voisins. Les Milanois, fiers de leur prospérité, avoient insulté l'officier de l'empereur; & Frédéric, outré de cet affront, avoit juré d'en tirer vengeance. Milan, après avoir été long-tems bloquée par les troupes des confédérés, & se voyant réduite à l'extrémité, envoya faire des propositions de paix à l'empereur, & lui sit offrir d'abbattre ses murs, & de combler ses terres en six endroits; mais l'implacable Frédéric exigea que les Milanois se rendissent à discrétion. De peur d'un plus grand mal, ils accepterent cette condition, quelque dure qu'elle leur parût.

Frédéric laissa la vie & la liberté aux habitans, avec ce qu'ils purent emporter de meubles sur leurs épaules; mais il sit abbatre les murs, les édifices publics, & toutes les maisons de Milan. Toutes les villes de la Lombardie, essrayées de cette exécution, s'empresserent d'envoyer des deputés à ce prince, pour l'assurer de leur soumission.

### ₹ [1168.]A

Les officiers, appellés Podesta, que Frédéric avoit laissés dans les villes d'Italie, s'y comporterent comme dans des places prises d'assaut. Ils vexerent par leurs rapines, & par leurs extorsions, les malheureux habitans, & les réduifirent au désespoir. Les villes mêmes qui s'étoient unies avec l'empereur, n'étant plus animées par leur haine contre les Milanois, commencerent à avoir pitié du fort de leurs compatriotes. & en craignirent un pareil pour elles-mêmes. Toutes ensembles résolurent de secouer le joug insupportable des officiers de l'empereur, & de recouvrer leur liberté, au prix de leur sang. Elles commencerent par ramener les Milanois dans leur ville déserte & ruinée. Elles les aiderent à la rebâtir, &, par leurs soins, elle se trouva bien-tôt en état de défence. L'empereur étant cette année, à Pavie, & apprenant

que l'armée des villes confédérées s'assern3 bloit pour marcher contre lui, résolut de fortir de l'Italie. Il emmena avec lui un grand nombre d'ôtages, que ces villes lui avoient donnés pour garans de leurs soumissions, & se rendit à Suze. Etant près d'arriver dans cette ville, il fit périr un citoyen distingué de Brescia, qui étoit au nombre des ôtages, sous prétexte qu'il étoit l'auteur de la ligue des villes confédérées; mais cette cruauté pensa lui devenir funeste: étant entré dans Suze avec les autres ôtages, les habitans à son arrivée, coururent aux armes, & lui enleverent ces ôtages. Frédéric jugea qu'il n'étoit pas fûr pour lui de rester dans cette ville : son hôte lui donna même avis que les habitans conspiroient contre ses jours. Allarmé de cette nouvelle, il fit coucher dans son lit un de ses gens, qui avoit beaucoup de ressemblance avec lui; puis, s'étant revêtu d'un habit de domestique, il partit secrettement au milieu de la nuit. A la faveur de ce travestissement, il sortit heureusement d'Italie. Voilà une de ces scènes surprenantes qui changent si souvent la face du théâtre : du monde. Cet empereur, qui, n'a guères, remplissoit toute l'Italie de la terreur de fon nom, qui, sur la foi d'un jurisconsulte \*

<sup>\*</sup> Martin, docteur de Boulogne,

flateur, se croyoit maître du monde entier, s'échappe survivement de l'Italie, dans l'é-

quipage le plus vil des hommes.

Pour tenir en respect la ville de Pavie, qui étoit toujours restée sidèle à l'empereur, quelques-unes des villes consédérées bâtirent, dans son voissnage, une nouvelle ville; &, pour braver Frédéric, qui avoit été excommunié par Alexandre III, ils donnerent à leur ville le nom de ce pape, & l'appellerent Alexandrie. La précipitation & le désaut de matériaux surent cause que les maisons de cette nouvelle ville ne surent d'abord couvertes que de paille, ce qui donna lieu aux sailleries des ennemis des consédérés, qui appellerent cette ville Alexandrie de la Paille, nom qu'elle a conservé jusqu'à-présent.

# [1175] A

L'empereur continue cette année le siège qu'il avoit mis, l'année précédente, devant Alexandrie, résolu d'exterminer cette ville, dont le nom seul étoit une insulte pour luis Les habitans lui opposent usse vigoureuse résistance; mais rien ne peut le rebuter. Malgré la rigueur d'un hyver trèstude, il n'interrompt pas ses travaux un seul instant. Il sondoit le principal succès de son entreprise sur une mine qu'il avoit

### **→** [1176.] **/**

Le dessein de Frédéric, en traitant de la paix, avoit été de gagner du tems. Ayant reçu des renforts d'Allemagne, il recommence les hostilités. Les villes confédérées, irritées de la mauvaise foi de l'empereur, rassemblent une puissante armée. On en vient aux mains. On se bât de part & d'autre, avec un acharnement opiniâtre; mais là victoire se déclare en faveur de ceux qui défendent leur liberté. combattit dans cette journée comme un fimple soldat, & s'exposa aux plus grands dangers; mais, voyant que toute sa valeur étoit inutile, il tourna le dos, & -disparut. Les vainqueurs, furieux, firent un :horrible carnage des ennemis; pillerent tous leurs bagages, & remporterent un immense butin. Ils s'emparerent même de la caisse impériale, qui contenoit des sommes immenses, que Frédéric avoit tirées d'Allemagne, pour subvenir aux frais de la guerre d'Italie. On crut, pendant quelque tems, que l'empereur étoit mort, parce qu'on ignoroit ce qu'il étoit devenu. On chercha même son corps sur le champ de bataille, & l'impératrice prit le deuil; mais la joie des confédérées ne fut pas de longue durée. Frédéric reparut tout-à-coup

à Pavie, au moment qu'on l'attendoit le moins. Ce prince, humilié par sa désaire, renonce ensin au projet d'asservir les villes d'Italie, & recherche sincèrement la paix.

## **→** [ 1190.] →

L'empereur Frédéric, enslammé d'un faint zéle; avoit pris la croix, & étoit partipour la Terre-Sainte, à la tête d'une armée de quatre-vingt-dix mille hommes. Au printems de cette année, ayant passé le détroit de Gallipoli, il se rend en Arménie. Etant arrivé sur le bord du sleuve Sales; que quelques-uns croyent être le sleuve Cydnus, dans lequel Alexandre se baigna, Frédéric, invité par la pureté des eaux de ce sleuve, & par la châleur extes sive du jour, veut aussi s'y baigner; mais la fraîcheur de l'eau le saist tout-à-coup, &, plus malheureux qu'Alexandre, se meurt quelques heures après.

# - N[1191.] A

Henri V, fils aîné de Frédéric, qui, du vivant de son pere, avoit été couronné roi d'Italie, se hâte de se rendre à Rome, pour yrecevoir la couronne impériale. Le pape, Célestin III, le reçut avec les formalités ordinaires; mais il introdussit dans la cérémonie de son couronnement une nou-

An. It. Partie I.

#### ANECDOTES

veauté qui dût paroître bien injurieuse au nouvel empereur. Roger de Hoveden historien Anglois, rapporte que le pape Célestin s'assit dans la chaire pontificale, tenant entre ses pieds la couronne d'or qui servoit au couronnement des empereurs; que Henri & Constance son épouse, à genoux devant le pape, baisserent humblement la tête, & que le pontife leur plaça la couronne avec ses pieds. Il ajoûte qu'au moment que la couronne fut mise sur la tête de l'empereur, le pape la renversa par terre d'un coup de pied, voulant, par cette action, faire comprendre au nouvel empereur, qu'il étoit le maître de le précipiter du thrône, s'il s'en rendoit indigne. Les cardinaux s'empresserent de relever la couronne, & la remirent avec respect sur la tête de l'empereur. Ce récit, qu'on ne peut lire qu'avec indignation, pourroit paroitre suspect, n'étant rapporté que par un seul historien, si les entreprises continuelles des papes sur le temporel des rois, ne le rendoient plus que vraisemblable.





HENRI, V du nom en Italie, & VI en Allemagne, Empereur.

## **\***[1194.]\*

E prince avoit époulé Constance, fille de Roger, roi de Sicile; &, selon les conventions stipulées dans le contrat, la Sicile devoit appartenir à cette princesse, si Guillaume, son neveu, qui régnoit en Sicile, lorsque son mariage sut célébré, ne laissoit point d'héritiers. Guillaume étant mort sans enfans, Henri avoit voulu faire valoir les droits de sa femme; mais les Siciliens, qui redoutoient la domination d'un prince Allemand, avoient élu Tancrède, cousin germain du roi défunt. Ce brave prince s'étoit défendu avec succès contre toutes les forces de l'empire, & avoit conservé son royaume. Mais étant mort, sans autre héritier qu'un prince encore enfant sous la tutelle de sa mere, Henri faifit habilement cette occasion favorable: il assembla une puissante armée, & se rendit maître des villes principales de la Sicile. La veuve de Tancrède se tenoit renfermée dans le château de Palerme, qui étoit très-fort, & avoit envoyé son fils dans le château de Catabellota. Henri, jugeant

340 qu'il lui seroit trop difficile de s'emparer de ces deux forteresses, eut recours à l'artifice. Il envoya proposer à la reine de lui céder le royaume de Sicile, offrant de laisser à son fils Guillaume la principauté de Tarente, & le comté de Lécée. La reine, qui n'espéroit pas pouvoir se soutenir long tems, accepta cette offre; elle se livra elle même à l'empereur avec son fils. Henri, après s'être fait couronner roi de Sicile, ne songea qu'à trouver un prétexte pour dégager sa parole, & s'assurer le thrône par la mort de ses ennemis. Dans ce dessein, il supposa des lettres dans lesquelles il étoit parlé d'une conspiration tramée contre lui par les barons du royaume. Il fit lire ces lettres dans un parlement général, assemblé exprès: cette conspiration imaginaire lui donna lieu de satisfaire sa cruauté & sa défiance. Il fit entrer dans un affreux cachot la reine Sibille & fon fils Guillaume: par fon ordre, un grand nombre de prélats & de seigneurs Siciliens périrent par divers supplices. Il étendit sa haine & sa vengeance jusques sur les morts, & fit ouvrir le tombeau du roi Tancrède, pour lui arracher de dessus la tête la couronne royale : par une cruauté plus injuste encore, & plus inouie, il fit brûler tous les évêques qui avoient assisté au couronnement de Tancréde.

#### **\***[1196.]\*

L'empereur Henri fignale son arrivée à Capoue par un nouvel acte de cruauté. Richard, comte d'Acerra, un des plus fameux généraux du roi Tancrède, languissoit dans les prisons de cette ville. Ce seigneur, redoutant avec raison la cruauté de Henri, avoit tenté de s'enfuir quelque tems avant son arrivée; mais, trahi par un moine auquel il s'étoit confié, il fut arrêté & commis à la garde du comte Diopol. un des officiers de l'empereur. Henri fit faire le procès au brave Richard, dont le feul crime étoit d'avoir bien fervi son maître. Ce seigneur fut condamné à être attaché à la queue d'un cheval, & traîné dans les ruisseaux de toutes les places de la ville : il fut ensuite pendu par les pieds; & on le laissa expirer dans cet état. Son cadavre resta exposé sur la potence comme un monument de la cruauté de Henri, & il n'en fut ôté que l'année suivante, après la mort de ce prince barbare.

### \* [ 1197.] A.

Henri laissoit un sels nommé Frédéric, agé de deux ans & quelques mois. Sa mere Constance envoya demander au pape Célestin III l'investiture du royaume de Sicile pour ce jeune prince. Célestin, qui avoit Y iii

#### 344 ANECDOTES

autrefois excommunié Henri, refusa d'abord de permettre que son fils fût couronné; mais dix mille marcs d'argent applanirent toutes les difficultés que le pontife eut pu faire; & Frédéric fut couronné solenmellement roi de Sicile. Constance, étant morte l'année suivante, laissa la tutelle de son fils, & la régence du royaume au pape Innocent III, successeur de Célestin: cette démarche étoit un coup de la plus fine politique. Innocent III, entêté des prérogatives de son siège, n'eut pas manqué de se prévaloir de la minorité de Frédéric. & de l'excommunication lancée contre son pere, pour s'emparer de la Sicile, sur laquelle il prétendoit avoir le droit de suzeraineté; mais, malgré toute son ambition, il ne put se résoudre à dépouiller son pupille: il le secourut dans les troubles qui déchirerent la Sicile pendant sa minorité, & repoussa heureusement les efforts de Gauthier, comte de Brienne, qui avoit épouse une fille de Tancréde, & prétendoit, par ce mariage, avoir droit à la couronne de Sicile.



#### FREDERIC II, Empercur.

### M[ 1220.]M

Allemagne, d'abord en concurrence d'Otton IV, élu pour succéder à l'empereur Henri VI, puis seul, par la renonciation de ce prince à l'Empire. Il avoit été créé roi des Romains, en 1196, du vivant de son pere; & il ne lui restoit plus qu'à s'aller faire couronner empereur à Rome. Cette année, après avoir pacisié l'Allemagne, & fait élire roi des Romains, son fils Henri, Frédéric passe les Alpes, & se rend à Rome. Il y reçoit la couronne impériale d'Italie, des mains du pape Honorius III, successeur d'Innocent III.

## ₩[ 1229.] //

Il y avoit déja long-tems que Frédéric avoit pris la croix, & s'étoit engagé, par un vœu, à passer à la Terre-sainte; mais il avoit toujours disséré de l'accomplir sous divers prétextes, malgré les pressantes sollicitations du pape Honorius. Il résolut ensin de partir, craignant d'être excommunié, s'il disséroit davantage. Il s'embarqua à Brindes, & se rendit à Otrante;

mais une maladie, dont il fut attaqué dans cette ville, l'empêcha de continuer son voyage. Grégoire IX, successeur d'Honorius, pontife dont le zéle impétueux n'étoit pas toujours réglé par la prudence, n'eut aucun égard aux raisons solides qui retardoient Frédéric : il eût voulu que ce prince s'exposât, malade comme il étoit, à passer de la Pouille en Syrie; en conséquence, il l'excommunia solemnellement. Cette conduite bizarre eut, sans doute, rebuté un prince moins sensé que Frédéric, & lui eût fait renoncer entiérement au voyage de la Terre-sainte; mais l'empereur, sans s'embarrasser beaucoup d'une excommunication qu'il n'avoit pas méritée, s'embarqua pour la Palestine, dès qu'il fut rétabli. Grégoire, indigné que ce prince sût parti sans avoir reçu l'absolution, n'écouta plus que les caprices de son zéle fougueux, & scandalisa toute l'Europe par l'injuste guerre qu'il fit au malheureux Frédéric. Il commença par faire publier l'excommunication, qu'il avoit lancée contre ce prince, dans toutes les églifes latines du Levant. Il leva ensuite des troupes dont il donna la conduite à Jean, roi de Jerufalem, & qu'il envoya dans la Pouille faire le dégât sur les terres de Frédéric, prendre & faccager ses villes & ses châteaux. On vit alors combien, dans les tems de troubles.

la fidélité des moines doit être suspecte dans un Etat. Les freres mineurs, répandus dans les dissérentes villes de la Pouille, étoient autant d'émissaires du pape, qui portoient ses lettres aux prélats qu'il vouloit attirer à son parti : ils firent même courir le bruit que Frédéric étoit mort. Les moines du Mont Cassin se dissinguoient aussi par leurs cabales contre leur souverain. Renaud de Spolete, qui commandoit en l'absence de Frédéric, chassa les uns & les autres du royaume.

L'implacable Grégoire faisoit à Frédéric une autre espece de guerre dans l'Orient. Ce prince avoit été reçu par-tout comme un excommunié: le patriarche de Jérufalem, le clergé, le peuple, tous refufoient de communiquer avec lui : lorsqu'il donna ordre de marcher contre les Infideles, les chevaliers des ordres militaires firent difficulté de lui obéir : on en vint à des explications mortifiantes pour lui, & à des accommodemens odieux. Enfin les chevaliers consentirent de marcher, à condition que l'expédition ne se feroit point au nom de Frédéric, mais au nom de Dieu & de la république Chrétienne. L'empereur, malgré les chagrins qu'il avoit à essuyer, poussoit la guerre avec succès, lorsqu'il apprit que le pape étoit entré dans la Pouille les armes à la main, & ravageoit

#### 46 ANECDOTES

son royaume. Allarmé de cette nouvelle il se hâte de conclure avec le Soudan un accommodement par lequel le Sarafin lui cédoit les villes de Jérusalem, thléem, de Nazareth & de Sidon. Réservant seulement pour lui le temple de Jerusalem, & le saint sepulchre, Frédéric marche ensuite vers Jérusalem, pour en prendre possession. Il visite le saint sepulchre; &, voyant que tout le monde le fuyoit comme un excommunié, que personne n'ofoit le couronner, il prend lui-même la couronne, après l'avoir mise sur l'autel, & se couronne de ses propres mains : il s'embarque ensuite promptement, & revient dans ses Etats. Il ne tarde pas à reprendre les places qu'on lui avoit enlevées, & force les troupes du pape à sortir de la Pouille. Le pontife, sans considérer qu'il étoit lui-même la cause du retour de Frédéric, lui prodigue les noms de lâche & de traître, pour avoir laissé le vénérable sepulcre de J. C. entre les mains des chiens.

## **~~**[1236.] **~~**

Frédéric ajoûtoit foi aux chimeres de l'astrologie judiciaire; il avoit coutume de mener avec lui une troupe d'astrologues, qu'il ne manquoit pas de consulter dans les occasions importantes. Ce prince ayant résolu de quitter Vicenze, ville de la Lom-

bardie, qui s'étoit révoltée, & qu'il avoit prise d'assaut, demanda à un de ses astrologues si, par le secours de son art, il pourroit bien lui dire par quelle porte de la ville il devoit passer le lendemain. L'astrologue, homme fubtil & ruse, donna an roi un billet bien cacheté, lui recommandant de ne l'ouvrir qu'après qu'il seroit forti de la ville. Frédéric, pour mettre à l'épreuve la science de l'astrologue, fit abbatre, pendant la nuit, une partie du mur de la ville, & sortit par l'ouverture qu'il y avoit fait faire. Il s'empressa ensuite d'ouvrir le billet de l'astrologue, & sut bien surpris, lorsqu'il lut ces mots: Le roi doie fortir par la porte neuve. Il admira le profond fçavoir du devin, & lui témoigna toujours depuis une grande essime.

### **M**[1248.]

La discorde, qui régnoit entre le pape & l'empereur, répandoit la désolation dans l'Italie. Frédéric, furieux, pilloit & saccageoit les villes de l'état ecclésiastique: ses soldats laissoient dans tous les endroits de leur passage des traces de leur fureur. La ville de Parme sut la seule qui pût arrêter sa course: elle étoit une des plus considérables de l'Etat de l'Eglise. Le pape & ses alliés s'empressert de la secourir. De son côté l'empereur se sit un point d'honneur de ne point

#### 348 ANECDOTES

se retirer qu'il ne l'est prise. Il avoit dix mille hommes de cavalerie, & une infanterie très-nombreuse; cependant, prévoyant que le siége seroit long, il sit détruire toutes les maisons du territoire; en fit transporter les matériaux à son camp, & s'en servit pour faire bâtir une petite ville à l'opposite de Parme, à laquelle il donna le nom de Vittoria, & qui fut pour lui comme une espece de camp fortifié. Il poussa enfuite avec vigueur le siège de Parme; mais les attaques furent toujours repoussées. Le siége traînant en longueur, l'hyver arriva, sans qu'il eût fait aucun progrès. La rigueur de la saison ne lui permettant pas de presser le siège avec la même ardeur, il se livra aux plaisirs dans sa ville de Vittoria, pour charmer l'ennui qui commençoit à le gagner. Un soldat Milanois, nommé Basalupo, ayant reconnu que la garnison de Vittoria étoit considérablement diminuée, & que l'empereur avoit coutume d'enfortir, lorsqu'il faisoit beau, pour aller à la chasse du faucon. exercice qu'il aimoit passionnément, conseilla aux principaux officiers d'attaquer la ville de Vittoria. Son avis fut goûté. On choisit un jour où l'empereur étoit à la chasse; & les troupes, qui étoient dans Parme, vinrent donner un furieux assaut à la ville de Vittoria. Les Impériaux, quoique supérieurs en nombre, furent si épouvantés de cette attaque, à laquelle ils ne s'attendoient pas, qu'ils ne firent qu'une foible réfissance, & se laisserent tailler en piéces. Les Parmesans mirent le seu à la ville de Vittoria, & la rédussirent en cendres. L'empereur, qui chassoit alors à trois mille de l'endroit, étant averti de ce qui se passoit, s'ensuit à Crémone, plein de rage & de douleur.

### ₩[1250.] A

Frédéric ne survécut que deux ans à la honte que lui causa l'échec reçu devant Parme. Etant au château de Fiorentino dans la Pouille, il sut attaqué d'une dyssenterie dont il mourut le 13 de Décembre. Quel ques historiens rapportent que Mansred, ou Mainsroi, son sils naturel, l'étoussa par le moyen d'un oreiller qu'il lui mit sur la bouche.

Il ne faut pas juger de ce prince par le portrait qu'en ont fait les partifans des papes. Frédéric eut, sans doute, de grandes vertus. Courageux & prudent, modéré dans la prospérité, serme dans les disgraces, il n'eut d'autre désaut que sa dureté pour les peuples, qu'il accabla d'impôts. Ce prince sçavoit plusieurs langues. Il avoit une connoissance assez étendue des sciences, & composa même quelques ouvrages sur l'histoire naturelle; mais son principal

mérite est d'avoir bien connu & sçu faire, valoir les droits imprescriptibles du diadême, dans un tems où, contre toutes les loix, les

papes aspiroient à cette science,

Conrad, fils & successeur de Frédéric. étoit en Allemagne, lorsque son pere mourut. Mainfroi, fils naturel de Frédéric, se chargea, pendant son absence, de l'administration du royaume. Le pape Innocent IV, qui prétendoit que la Sicile lui étoit dévolue par l'excommunication de Frédéric, défendit aux villes du royaume de reconnoître d'autre souverain que le saint siège. Mainfroi paroissant disposé à combattre les prétentions du pontife, un frere Précheur, nommé Guillaume Elka. fut chargé par le pape de publier une croisade contre ce prince; de promettre aux fideles qui combatteroient contre lui, les graces spirituelles, accordées pour la guerre de la Terre-sainte : ceux qui assistoient aux prédications séditienses de ce moine, devoient jouir, en outre, de quarante jours d'indulgence.

Conrad se rend en Italie à la tête d'une puissante armée. Il met le siége devant la ville de Naples qui s'étoit soumise au pape, & l'emporte d'assaut. Dans le premier mouvement de sa colere, il la livre au pillage, & sait abbatre ses murailles. Ces marques de cruauté le rendirent odieux. Mainsroi,

par une conduite toute opposée, s'efforçoit de gagner les cœurs des peuples, &t marquoit dans ses actions beaucoup de douceur &t de clémence. Contad, naturellement défiant, en conçut de la jalousie, &t le priva d'une partie des biens que Frédéric lui avoit laissés. Mainsroi dissimula son reftentiment. La mort de Contad, qui arriva deux ans après, lui donna lieu de faire éclater ses desseins ambitieux.

#### ₹ [ 1262.] K.

Sous prétexte de conferver le royaume à . Conradin, fils de Conrad, jeune prince . âgé de deux ans, qui étoit en Allemagne. auprès de sa mere, Mainfroi continue de travailler pour lui même. Il se rend maître de Capoue; foumet la Pouille & la Calabre. Le bruit s'étant répandu que le jeune Conradin étoit mort, il profite de cette fausse nouvelle, pour s'approprier ses conquêtes, & se fait folemnellement proclamer roi à Palerme. Elizabeth de Baviere, mere de Conradin, lui fait représenter qu'il dépouille injustement son fils d'une couronne qui lui appartient. Mainfroi répond que le royaume doit lur appartenir à bien plus juste titre, puisqu'il a sçu l'arracher des mains de deux papes, Innocent IV, & Alexandre IV.

Mainfroi, n'ayant point d'enfans mâles,

#### 352 Anecdotes Italiennes.

veut appuyer son usurpation par une alliance puissante; il traite du mariage de sa sille Constance avec Pierre, sils-aîné de Jacques I, roi d'Aragon. Le pape Urbain IV veut en vain s'opposer à ce mariage. L'espérance d'une couronne rend le roi d'Aragon sourd aux représentations du pontise. Cette alliance est la source des droits de la maissen

d'Aragon sur la couronne de Sicile.

La révolution, qui arriva dans le gouvernement politique de l'Italie, vers le milieu du treizieme fiécle, prescrit à cet ou vrage une forme nouvelle. Les papes, enfin parvenus au but où tendoit leur ambition depuis tant d'années, règnent dans Rome en fouverains indépendans. Les empereurs, trop foibles pour foutenir leur autorité contre les efforts de presque toutes les villes d'Italie, qui aspirent à la liberté, vendent à prix d'argent les plus beaux droits de la dignité impériale. Florence obtient le titre de république; Naples & la Sicile, la seule portion de l'Italie que les Grecs eussent conservée, forment une monarchie particuliere; Milan & la Savoye font gouvernées par leurs ducs. Nous allons donner un article séparé de chacune de ces puissances élevées sur les débris de l'autorité impériale.

Fin de la premiere Partie.



# ANECDOTES ITALIENNES,

## DEPUIS LA DESTRUCTION de l'Empire Romain en Occident, jusqu'à nos jours.

:

NI.

L'ITALIE, considérée comme un assemblage de dissérens Etats, sous la domination des Papes, des Ducs, des Marquis, & autres petits Souverains.

#### SECONDE PARTIE.

#### ROME.

ES papes, parvenus enfin par leurs intrigues à se rendre souverains indépendans de la ville de Rome & des autres villes qu'ils tenoient de la libéralité de quelques empereurs, surent cependant toujours les princes les moins puissans de l'Italie, eu égard aux sorces particulières de leur Etat; mais leur titre de Chef de l'Eglise, dont ils sçavoient étendre sort loin les pré-An. It. Partie II.

rogatives, la politique raffinée dont ils faisoient profession, les soudres sacrés dont ils étoient dépositaires ; les égaloient, en esset, aux Souverains les plus redoutables. On trouve dans l'histoire peu de guerres intéressantes, peu d'évênemens remarquables, auxquels ils n'ayent pris part, soit comme alliés, soit comme médiateurs. Un coup d'œil rapide, sur les principales actions des pontises Romains, sera voir au Lecteur avec quelle adresse ils sçurent toujours, quoique très-soibles, conserver une autorité si grande, & saire souvent trembler des monarques beaucoup plus puissans qu'eux.

### ₩[ 1265.] **/**

Pendant que Mainfroi s'efforçoit de se maintenir, malgré la cour de Rome, dans le royaume de Naples, qu'il avoit usurpé, le pape Urbain V mourut, & le cardinal Gui Fuleodi, évêque de Sabine, sut élu pour lui succéder. Ce nouveau pontise, qui prit le nom de Clément IV, quelque tems après son élection, écrivit à son neveu une Lettre admirable, où l'on trouve des sentimens bien dissérens de ceux de plusieurs pontises de l'église Romaine.

» Nous ne voulons point, lui dit-il, que » ni vous ni aucun de nos parens vienne vers » nous, sans notre ordre; autrement ils au-» ront la honte de s'en retourner. Que la »dignité, dont nous venons d'être revêtus, » ne vous engage pas à vouloir marier votre » fœut au-dessus de son état: nous ne vous » aiderons point dans ce projet ambitieux. » Nous consentons seulement qu'elle épouse » le fils d'un simple chevalier; &, dans ce » cas, nous lui donnerons trois cens tour-» nois d'argent, (ce qui revient à cin-» quante ácus de notre monnoie.) En un » mot, nous ne prétendons pas que notre » élévation serve de prétexte à aucun de » nos parens, pour s'élever au-dessus de la » médiocrité de sa condition. »

Depuis que les princes Normands avoient fait hommage à l'église de leurs conquêtes, les papes prétendoient être seigneurs suzerains du royaume de Naples & de Sicile. Conrad étant mort excommunié, ils regardoient ce royaume comme dévolu au faint siège, & cherchoient tous les moyens d'en chasser l'usurpateur Mainfroi. ment vint à bout de cette entreprise, dans laquelle quelques-uns de ses prédécesseurs avoient échoué. Il donna l'investiture de ce royaume à Charles, comte d'Anjou & de Provence, à des conditions très-avantagéuses au saint siège. Charles vainquit l'usurpateur, se sit couronner roi de Naples; & Clément eut l'honneur d'avoir placé sur le thrône un prince illustre, dont la famille régna long-tems avec gloire dans ce

A N E C D O T E S royaume. Voilà ce que son pontificat offre de plus remarquable.

## **₹** [ 1268. ] **₹**

Clément meurt à Viterbe, le 29 de Novembre. Ce pontise ne se distingua pas moins par sa piété que par sa science. Il ne dédaigna pas d'annoncer lui-même aux sideles la parole de Dieu; & son austérité sut si grande, que, pendant un très-long espace de tems, il s'abstint de manger de la viande; coucha sur la dure, & ne porta point de linge. Sous son pontificat, sut érigée la premiere consrérie, qui servit de modèle à toutes les autres: elle prit son nom de la banniere qu'elle portoit aux processions, qu'on appelloit le gonfanon. Elle avoit pour but d'honorer particulièrement la sainte Vierge.

## **→**[1271.] ✓

Le saint siège, long-tems vacant par les intrigues des cardinaux, est ensin rempli par l'élection de l'archidiacre Théalde, de l'illustre famille des Visconti, qui prend le nom de Grégoire X. Ce pontise s'occupa beaucoup de la délivrance de la Terre sainte. Il donna ses soins à la réunion de l'église grecque avec l'église latine. Il s'efforça aussi d'appaiser les dissensions qui déchiroient l'Italie; mais ses pieuses intentions ne surent point secondées par le succès.

#### ITALIENNES.

### **→**[1273. ♣

Grégoire étend fort loin sa vigilance pastorale; & son zèle ne craint point de s'élever contre les têtes couronnées. Le roi de Portugal en ressentit les essess. On voit, par une Lettre du pontise, pleine de reproches amers, qu'il n'approuve pas que le monarque fasse usage du pouvoir souverain envers les ecclésiastiques, les Juiss, les Sarasins de son royaume, ni même envers ses autres sujets laïques.

Henri, évêque de Liége, prélat scandaleux & corrompu, reçoit aussi du pape une Lettre très-vive: «Nous avons appris avec » la plus vive douleur, lui dit Grégoire, que » vous avez eu plusieurs enfans devant & »après votre promotion à l'épiscopat : une » abbesse de l'ordre de S. Benoît est votre » concubine publique, & vous vous êtes » vanté dans un festin d'avoir eu quatorze » enfans en vingt-deux mois. Vous avez » établi un ferrail dans une de vos maisons » nommée le Parc, & vous y retenez une » religieuse avec plusieurs autres semmes. »Lorsque vous allez à cette maison, tous »les gens de votre suite restent dehors, & » vous y entréz feul. »

# \*\* [ 1275. ]

Jacques, roi d'Aragon, quoique fort A iij avancé en âge & proche de sa sin, entretenoit publiquement une semme qu'il avoit enlevée à son mari. Le pape lui en sait des reproches, & lui dit, entr'autres chofes: « Ne devriez-vous pas, à votre âge, » quirter cette malheureuse passion avant » qu'elle vous quitte? Considérez que la » sidélité doit être réciproque intre le sei-» gneur & le vassal, & que vous la violez » indignement, en lui ravissant sa semme. » Qu'on imagine de quel air un roi recevroit aujourd'hui de la part du pape une pareille réprimande.

Grégoire, étant en voyage, & passant auprès de Florence, ne vouloit point entrer dans cette ville, parce qu'elle étoit en interdit. Cependant la riviere d'Arne étant ensiée par les pluies, & ne pouvant être traversée à gué, il su obligé de passer sur pont de la ville. Alors il leva les censures, & donna des bénédictions au peuple sur son passage. Mais à peine sut-il dehors, qu'il excommunia de nouveau la

ville & fee habitans.

# 1176.]

Le pape étant mort dans la ville d'A-rezzo, Ottobon de Fielque, Génois, est élu pour lui succéder, sous le nom d'Adrien V. Les infirmités dont il étoit accablé, ne lui promettoient pas un long règne.

Ses parens étant venus le complimenter sur sa nouvelle dignité. « J'aimerois mieux, » leur répondit-il, que vous sussiez venus » voir un cardinal en bonne santé, qu'un » pape moribond. » Il mourut, en esset, » un mois & neus jours après son élection.

# **\***[1277.]

Pierre Julien, Portugais, lui succéde, & se fait appeller Jean XXI. Sous le règne de ce pontife, Marguerite de Cortone édifia l'Italie par un exemple illustre de pénitence. Cette fille, née à Laviane dans la Toscane, avoit long-tems proftitué la rare beauté qu'elle avoit reçue de la nature. Elle vivoit. depuis neuf ans, avec un gentilhomme qui l'entretenoit. Un jour son amant, étant forti de la maison avec une petite chienne qui le suivoit ordinairement, demeura plusieurs jours absent. Marguerite étoit en proie à la plus vive inquiétude, lorsque la petite chienne revint feule, abboyant triftement, & tirant Marguerite par ses habits pour la faire sortir de la maison. Cette fille fuivit-la chienne, qui la conduilit vers un amas de bois, sous lequel le gentilhomme étoit étendu mort, à demi rongé par les vers. Cet affreux spectacle produisit dans le cœur de Marguerite une révolution surprenante. Pénétrée de honte & de douleur, elle retourna vers la maison paternelle; A iv

ð

mais elle en sut chassée de ses parens. Ainsi rebutée, elle alla demander aux Freres Mineurs de Cortone l'habit du tiers-ordre de S. François. Ces bons religieux, surpris de la jeunesse & de la beauté de Marguerite, voulurent éprouver la sincérité de sa conversion, & disséerement à lui accorder sa demande. Dans cet intervalle, elle revint à Laviane, lieu de sa naissance; & , un dimanche, pendant la messe, ayant mis sa ceinture autour de son col, elle sit à genoux un aveu public de ses crimes, en présence de tout le peuple. Ensin les Freres Mineurs, touchés de sa persévérance, lui donnerent l'habit qu'elle ayoit desiré.

Le pape Jean jouissoit d'une santé parfaite, & se promettoit une longue vie, lorsqu'un accident imprévu le conduisit au tombeau. Etant dans une chambre neuve qu'il avoit fait faire auprès du palais de Viterbe, le bâtiment s'écroula tout-à-coup; -& les débris le blesserent si dangereusement, aqu'il en mourut fix jours après. Ce pontife cétoit scavant, & on l'appelloit, en style du tems, Clerc universel, parce qu'il avoit étudié dans toutes les facultés. Il se distingua particulièrement dans la médecine. Il a même laissé sur cette science un Traité qui est imprimé sous le titre de Trésor des pauvres. On lui reproche cependant d'avoir été peu discret & inconsidéré dans ses paroles.

### ₩[1278.] **/**

Jean Gaetan des Ursins est élevé sur la chaire de S. Pierre. C'étoit un homme d'une prudence & d'une inaturité admirables, très-bien fait de sa personne, & si modeste, qu'on l'appelloit le Composé. Il

prit le nom de Nicalas III.

Abaka, Khan des Tartares, avoit envoyé, l'année précédente, une célèbre ambaffade au pape Jean XXI. Ces ambaffadeurs avoient paffé par la France, où on les avoit pris pour des espions: le pape Nicolas regarda cette ambaffade comme très-sérieuse. Il écrivit au prince Tartare, pour l'exhorter à se faire Chrétien, & lui envoya même cinq Freres Mineurs chargés de travailler à sa conversion & à celle de son peuple; mais il ne paroit pas que cette mission ait été sort utile.

Nicolas eur grand soin d'affermir & d'étendre la puissance temporelle du faint siège. Il obtint de Charles, roi de Sicile, plusieurs concessions avantageuses, & sit consirmer à Rodolphe, roi des Romains, toutes les donations faites à l'église par les empereurs. Rodolphe en passa un acte authentique. On dit que, pour l'engager à lui céder Rologne & la Romagne, le pape le dispensa de son vœu de la Terre sainte.

peuple, déférent au nouveau pape le gouvernement du sénat de Rome & de son territoire, pendant tout le temps de sa vie, avec un pouvoir très-étendu. On a lieu d'être surpris que Martin ait consenti à cette élection. Il est rare qu'un prince souverain reçoive de ses sujets une simple magistrature dans sa ville capitale.

Martin se rendit redoutable aux monarques de son tems. Il excommunia l'empereur Paléologue qui favorisoit le schisme des Grecs. Il accabla d'anathêmes Pierre d'Aragon, parce qu'il faisoit la guerre à Charles, roi de Sicile. Il osa même le déposer & le priver du thrône; mais l'Aragonnois se moqua des soudres du pontise, & poursuivit ses desseins.

#### **1285.**] **\*\***

Le 25 de Mars, jour de Pâques, le pape, après avoir célébré la messe, & mangé, selon la coutume, avec ses chapelains, se trouva mal, sans qu'on pût sçavoir la cause de son indisposition. Quoiqu'il se plaignit heaucoup, les médecins ne lui trouvoient aucun symptome de maladie; ce qui n'empêcha pas qu'il ne mourût à Pérouse, trois jours après.

[1286.]

Honorius IV, successeur de Martin, tourne toutes ses vues du côté de la Sicile,

tui étoit alors en Italie la pomme de discorde. Sous fon pontificat, il se tint un concile à Forli, dans lequel on condamna les jongleurs, espece de boufsons, qui chantoient & jouoient des instrumens, accompagnant leurs chansons de danses & de gestes ridicules. C'étoit un usage en Italie que, lorsqu'un seigneur se marioit, ou se faisoit armer chevalier, il faisoit venir des jongleurs & des bouffons, pour rendre la fête plus amusante. Il envoyoit ensuite ces bouffons auprès de ses parens ecclésiastiques, afin qu'ils pourvussent à leur subsistance. Le concile s'éleva contre cet abus, & défendit que les biens de l'église sussent employés à nourrir ces sortes de gens.

**→**[ 1288.] ✓

Honorius étant mort l'année précédente, le cardinal Jérôme d'Ascoli est élevé sur le saint siège, & se fait appeller Nicolas IV, après avoir renoncé deux sois à son élection. C'est le premier pape de l'ordre des Freres Mineurs. Il leur accorda des priviléges excessis; entr'autres, il les déclara immédiatement soumis au saint siège, & absolument exempts de toute autre jurisdiction.

#### **\***[ 1290.]

Le pape condamne certains prétendus religieux qui prenoient le nom d'Aposto-

liques. Le chef de cette secte étoit un nommé Gérard Ségarelle, natif de Parme, homme d'une naissance obscure, esprit très-borné, fort ignorant, & sans aucune éducation. Vers l'an 1246, étant encore fort jeune, il se présenta pour être recu dans l'ordre des Freres Mineurs. Ayant été refusé, il s'obstinoit à demeurer dans leur église, & s'occupoit à confidérer attentivement une peinture où les apôtres étoient représentés enveloppés de manteaux avec des sandales au pied, ainsi qu'on a coutume de les peindre. Ce tableau fit naître à Ségarelle un dessein bizarre : il résolut d'imiter la vie des apôtres. Il laissa croître sa barbe & ses cheveux; se fit faire un habit groffier; s'enveloppa d'un manteau blanc; prit une corde pour ceinture, & marcha avec des sandales. Il vendit ensuite une petite maison qu'il avoit; &. lorsqu'il en eut reçu l'argent, il monta sur une pierre qui servoit autresois de tribune au podestat de Parme, lorsqu'il haranguoit le peuple. Il jetta son argent dans la place, en criant : "Prenne qui voudra, "c'est pour lui. » Quelques gueux, qui s'amusoient à jouer près de-là, accoururent, & ramasserent promptement les especes. Ils retournerent ensuite à leur jeu, en blasphémant le nom de Dieu. Après cet exploit, Ségarelle fit quelques prosélytes dont

le nombre s'accrut beaucoup par la licence qu'il leur donnoit.

### ₩[ 1292.] Æ

Nicolas reçoit la triste nouvelle de la prise d'Acre, & de la perte de la Terre sainte. Son zèle se réveille. Il écrit à tous les princes de l'Europé, pour les engager à marcher contre les insideles; mais tous ses projets de croisades sont arrêtés par la mort, qui le surprend le 4 d'Avril.

### 1293.]

Pendant la vacance du saint siège, il s'éleva dans Rome une fédition violente au sujet des sénateurs qu'il fallut renouveller au commencement de cette année. Rome sut, près de six mois, en proie à tous les désordres d'une guerre civile. Il n'y avoit dans la ville ni sénateurs ni magistrats dont l'autorité pût réprimer les séditieux. On enfonçoit les portes; on brûloit & l'on pilloit impunément les maisons des riches. Les citoyens s'égorgeoient les uns les autres. L'unique remede à tant de maux étoit l'élection d'un pape; mais les cardinaux, divisés en plusieurs factions, facrifioient le repos public à leur ambition particuliere, & différoient toujours de donner un chef à l'église.

### **\***[1294.]\*\*

Les cardinaux s'accordent enfin, & choifissent, comme par inspiration du ciel, le cardinal Pierre de Mouron. Ce faint homme étoit alors retiré dans une petite cellule située sur une montagne escarpée. près de Sulmone. Il y vivoit dans la pratique de la plus austere pénitence, lorsque les honneurs le vinrent chercher dans cette humble retraite. Les cardinaux lui envoverent cinq députés pour lui apprendre son élection. Ces députés étant arrivés avec beaucoup de peine à la cellule du pieux folitaire, il ouvrit une petite fenêtre grillée au travers de laquelle il leur donna audience. Ils virent un vieillard de soixantedouze ans, plus affoibli par les austérités que par les années, & qui répandit un torrent de larmes lorsqu'ils lui annoncerent qu'il étoit élu pape. Il prit par sa fenêtre le décret d'élection, & se prosterna ensuite pour consulter Dieu sur ce qu'il avoit à faire. S'étant relevé, il déclara aux députés qu'il acceptoit la charge qui lui étoit imposée. Il fe rendit ensuite dans la ville d'Aquila. Il y fit son entrée, monté sur un âne; deux rois en tenoient la bride à droite & à gauche. Les spectateurs, en le voyant, se rappelloient l'entrée de Jesus-Christ dans Jérufalem.

falem. Les plus sensés blâmerent cette oftentation d'humilité, & jugerent qu'il eût mieux fait de suivre l'usage de ses prédécesseurs.

Le nouveau pape, qui avoit pris le nom de Célestin V, étoit un homme doué de toutes les vertus qui font les saints, mais fans éducation, fans lettres, & fans aucune connoissance des ffaires. Il craignoit toujours qu'on n'abusât de son ignorance, pour le tromper : & cette défiance même lui faisoit commettre une infinité de fautes. Il consultoit peu les cardinaux, & se livroit à des jurisconsultes laïques, qui n'avoient qu'une très-légere connoissance des affaires eccléfiastiques. Sa conduite faisoit murmurer tout le sacré collège. Célestin, instruit de leurs plaintes, & voyant que, malgré ses bonnes intentions, il n'étoit pas capable de remplir les obligations que lui imposoit sa dignité, résolut de s'en démettre, après avoir consulté des gens habiles, pour sçavoir s'il pouvoit le faire en conscience. Les moines dont il étoit fondateur, connus dans la suite sous le nom de Célestins, firent tous leurs efforts pour le détourner de ce dessein; mais ils ne purent y réussir. Le 13 de Décembre, il assembla les cardinaux, & parut dans le consistoire. revêtu de tous les ornemens pontificaux. Lorsque chacun eut pris sa place, il tira, An. It. Partie II.

un papier qu'il lut à haute voix, & qu'i étoit conçu en ces termes. « Moi Célestin, » pape, cinquieme du nom, considérant » mon incapacité & mes infirmités corpo-» relles: desirant retrouver dans la solitude » le repos & la consolation de ma vie » passée, je quitte librement & volontai-»rement la papauté, donnant dès à pré-» sent au sacré collège la pleine & libre »faculté d'élire canoniquement un pasteur » à l'église universelle. » Il sortit ensuite du confistoire; se dépouilla promptement de toutes les marques de la papauté, & reprit son habit de moine. Les cardinaux, dix jours après, élurent en sa place le cardinal Benoît Caietan, qui fut nommé Boniface VIII.

### 1295.]

Le nouveau pape, craignant qu'on n'abusât de la simplicité de son prédécesseur, pour lui persuader de reprendre la dignité qu'il avoit quittée, veilloit particulièrement sur sa conduite; mais le bon vieillard, voulant retourner à sa cellule de Susmone, trouva le moyen de s'échapper. Le pape sit courir après lui. Il sut reconnu, malgré son déguisement, & ramené à Bonisace, qui le sit rensermer dans un château de la Campanie.

## ~~ [ 1297.] **/**

Deux cardinaux de l'illustre famille des Colonnes cabaloient sourdement contre Boniface. Ils soutenoient que le pape Célestin n'avoit pas pu tenoncer à sa dignité, & demandoient que cette difficulté fût Eclaircie dans un concile. Boniface, en étant instruit, cita les deux cardinaux à comparoître devant lui; mais ils se garderent bien d'obélt. Le pape, sur leur refus, les excommunia, & les déclara déchus du cardinalat. Il fit abbatte les palais & les mailous qu'ils avoient dans Rome. Il fit precher contreux la croilade, & leva des troupes pour les chaffet de Palestrine & des autres places dont îls étoient maîtres. Les Colonnes, se voyant incapables de téfister aux forces du pape, allerent se jetter à ses pieds, & implorerent sa clémence. Le pontife leur pardonna, & leur donna l'absolution des censures; mais il exigea qu'ils lui remissent la ville de Palestrine; &. lorsqu'il en fut le maître, il la fit abbatre & ruiner entièrement.

### **₹** [1300.] **4**

C'étoit une opinion commune parmi le peuple de Rome, que, chaque centieme année, ceux qui visitoient l'église de saint Pierre, gagnoient une indulgence pléniere

de leurs péchés. On ne trouvoit cependant rien dans les anciens livres, qui pût l'autorifer. Boniface fit venir en sa présence un vieillard, âgé de cent sept ans, qui dit devant plusieurs témoins : « Je me souviens qu'à »l'autre centieme année, mon pere, qui Ȏtoit laboureur, vint à Rome, & y de-» meura, pour gagner l'indulgence, jusqu'à » ce qu'il eût consumé les vivres qu'il avoit »apportés. Il me recommanda d'y venir la » prochaine centieme année, si j'étois en-» core en vie; ce qu'il ne croyoit pas.» Le pape Boniface autorisa cette opinion par une bulle, qui fut reçue avec une extrême joie. On vit accourir à Rome, de tous les pays de l'Europe, une multitude innombrable de personnes de tout âge & de tout sexe. Les infirmes & les vieillards y arrivoient portés dans des litieres. Un Savoyard, âgé de plus de cent ans, se fit reimarquer au milieu de cette foule d'étrangers. Il étoit porté comme en triomphe par ses enfans, & il se souvenoit d'avoir assisté à la cérémonie de l'autre centieme année.

Philippe le Bel, roi de France, avoit publié un édit, en 1296, qui défendoit à toute personnes de transporter hors du royaume ni or, ni argent, ni bijoux, ni vivres, ni chevaux, ni munitions de guerre. Le pape sut choqué de cette ordonnance

qui s'étendoit sur tous les sujets du roi . & même sur les gens d'église. Il prétendir que Philippe avoit violé en cela la liberté eccléfiastique, & encouru les censures. Peu touché des réponses solides du roi de France, il lui écrivit, à ce sujet, plusieurs Lettres très-vives, & finit par l'excommunier. Philippe, piqué de l'insolence du pontife, tint à Paris une assemblée de prélats dans laquelle- on accusa Boniface de plusieurs crimes, & on appella au futur concile de toutes les procédures qu'il pourroit faire. Il fit ensuite passer secrettement en Italie Guillaume de Nogaret, avec ordre de tâcher de se saisir de la personne de Boniface, & de le conduire à Lyon. Le 7 de Septembre, Nogaret, scachant que le pape étoit alors à Anagni, se rendit dans cette ville, accompagné de Sciarra Colonne & de quelques seigneurs du pays. Ils étoient à la tête de trois cens chevaux, & d'un grand nombre de gens de pied, payés par le roi de France, qui crioient: Meure le pape Boniface! Vive le roi de France! Le peuple d'Anagni, soulevé par le podestat de cette ville, se joignit à eux. Après quelque résistance, ils se rendirent maîtres du palais du pape. Les cardinaux, épouvantés, prirent la fuite. Boniface, abandonné de tous ses gens, s'écria: » Puisque je suis trahi comme J. C.

» je veux au moins mourir en pape. » It 🍇 revêtit de tous les ornemens de sa dignité. & s'assit sur la chaire pontificale. Nogaret le fit investir par des gens armés. Sciarra Colonne l'accabla d'injures, & voulut le forcer à renoncer au pontificat; mais Boniface, offrant sa tête à couper, s'écria qu'il perdroit plutôt la vie. Ce pontife ne resta qu'un jour au pouvoir de ses ennemis. Les habitans d'Anagni se repentirent bientôt d'avoir abandonné le pape. Ils se souleverent contre les François &, prenant les armes, commencerent à crier: Vive le pape! & Meurent les traîtres! Les François furent chassés de la ville, & le pape recouvra sa liberté. Il partit aussi-tôt d'Anagni, & se rendit à Rome, ne respirant que la vengeance; mais la mort, qui le surprit, arrêta tous ses projets.

Nicolas de Trévise, son successeur, de l'ordre de S. Dominique, prit le nom de Benoît XI, & ne règna que huit mois.

## \*\* [ 1305, ] A

Le faint siège vaquoit depuis long-tems par la mésintelligence des cardinaux. Deux factions divisoient le conclave. L'une avoit pour chess Mathieu Rosso des Ursins avec François Gaëtan, neveu du pape Boniface. Napoléon des Ursins, & le cardinal

de Prato étoient les chefs de l'autre parti. Les premiers demandoient un pape Italien, favorable au parti de Boniface. Les seconds vouloient un pape François, ami de Philippe le Bel. Le cardinal de Prato, pour concilier les deux partis, proposa qu'une des factions nommât trois cardinaux Ultramontains, & que l'autre choisît pour pape un des trois. On goûta la proposition. La faction du cardinal Mathieu nomma trois sujets qu'elle connoissoit pour être ennemis du roi de France. Le premier des trois étoit Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux. Le cardinal de Prato, sçachant que c'étoit un homme ambitieux. prêt à tout sacrifier au desir d'être pape, manda promptement au roi de France, qu'il dépendoit de lui de faire pape l'archevêque de Bordeaux, & qu'il se réconciliât promptement avec ce prélat, s'il vouloit se réconcilier lui-même avec l'église. Philippe aussi-tôt demanda une conférence à Bertrand de Got, & lui dit : «Il est en » mon pouvoir de vous faire pape, & je » m'engage à vous procurer cette dignité, » si vous voulez m'accorder quelques grances que j'ai à vous demander. » L'ambitieux prélat promit tout. Le roi exigea de lui, qu'il levât l'excommunication lancée contre lui & ses partisans; qu'il lui accor-Biv

dât les décimes de son royaume, pendant cinq années; qu'il anéantit la mémoire de Boniface, & qu'il retablit dans leur dignité les cardinaux Jacques & Pierre Colonne. Bertrand de Got jura d'accomplir toutes ces conditions, & donna son frere & deux de ses neveux, pour garans de sa fidélité. Philippe lui promit, de son côté, de le faire élire pape; & ils fe féparerent très-bons amis. Sur les avis qu'il reçut du roi de France, le cardinal de Prato fit affembler les deux factions; &, après avoir prononcé un discours convenable au sujet, il élut, au nom de tous, Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux. Ainsi furent trompés les partisans de Boniface, qui croyoient avoir pour pape l'homme le plus dévoué à leurs intérêts.

Le nouveau pape, qui se sit appeller Clément V, sut couronné à Lyon. Le roi de France condustit son cheval par la bride. Une soule innombrable contemploit avec des yeux avides cette brillante cérémonie, lorsqu'une vieille muraille, trop chargée de spectateurs, s'écroula, dans le moment que le pape passoir auprès. Il sut renversé de son cheval, sans cependant recevoir aucun mal; mais douze personnes de sa suite en surent blessées mortellement. La secousse de sa chute sit tomber la couronne

de dessus sa tête, & il s'en détacha un escarboucle qu'on estimoit valoir six mille slorins.

## **\*\***[1308.]\*\*

Le 6 de Mai, le feu prend à l'église de S. Jean de Latran. Il commença par la facristie; s'éleva par degrés jusqu'au toît de la grande nef, & consuma l'autel des chanoines & le chœur. Les bâtimens d'alentour furent aussi réduits en cendres. La violence du feu fit fondre le tabernacle d'argent, qui couvroit le grand autel. Un autel de bois, qui étoit en grande vénération, parce qu'on croyoit que S. Pierre y avoit offert le faint Sacrifice, n'eût pas échappé à cet incendie, si quelques personnes pieuses n'avoient eu le courage de le retirer du milieu des flammes. Cet accident répandit la consternation dans Rome; & l'on y fit des processions publiques pour appaiser la colere céleste dont cet incendie paroissoit être un esset.

Au commencement du printems de cette année, le pape se rend à Avignon. Les cardinaux, & toute la cour de Rome l'y accompagnent. Telle est l'époque du long séjour que les papes firent à Avignon.

### ₩[1312.]

Clément V casse & annulle l'ordre

militaire des Templiers, lesquels étoient accusés de plusieurs crimes atroces. Il réferve leurs biens & leurs personnes à sa disposition. Ainsi sut aboli cet ordre fameux, qui avoit subsisté cent quatre-vingtquatre ans, depuis son approbation au concile de Troyes, en 1128.

### **→** [1314.] ✓

Le pape, s'appercevant que sa santé sous froit un notable dérangement, se faisoit transporter à Bordeaux, dans l'espérance que son air natal lui apporteroit quelque soulagement; mais la mort le surprend à la Roquemaure, sur le Rhône, près d'Avignon. Un historien très-grave dit que ce pontise aima l'argent, & vendit les bénésices; qu'il eut publiquement pour maîtresse la comtesse de Périgord, sille du comte de Foix, & qu'il lassa des trésors immenses à ses parens.

#### → [1316.] A

Le cardinal Jacques d'Euse, évêque de Porto, est élevé sur le siége de S. Pierre, sous le nom de Jean XXII. Né à Cahors, d'une famille peu distinguée, il répara par son esprit & par sa science le désaut de sa naissance. Il étoit d'une taille très-petite, mais d'un grand courage.

Il écrivit en ces termes à Philippe le Long, roi de France, alors âgé de vingttrois ans. « Nous avons appris que, lorsque wous assistez à l'office divin, particulièrement à la Messe, vous parlez tantôt à l'un, ment à la Messe, vous parlez tantôt à l'un, tantôt à l'autre, & que vous ne donnea pas l'attention requise aux prieres qui se font pour vous & pour le peuple. Vous devriez aussi, depuis votre sacre, prendre des manieres plus graves, & porter le manteau royal, comme vos ancêtres, on dit que, dans vos Etats, le dimanche pest profané, & que, dans ce faint jour, on prend la justice, on fait les cheveux, & la pharbe; ce que nous vous avertissons de pne pas soussire.

### ₩[ 1318,] **/**

Il s'étoit formé contre le pape plufieurs conspirations, dans lesquelles on employoit la magie, alors fort à la mode, Jean donne commission à quelques prélats d'informer contre les auteurs de ces maléfices, & leur écrit en ces termes : « Ils ont préparé des » breuvages pour nous empoisonner, nous » & quelques cardinaux; &, n'ayant pas pu » réussir à nous les faire prendre, ils ont » fait faire des images de cire, sous nos » noms, pour attaquer notre vie, en pi-» quant ces images avec des enchante-» mens magiques & des invocations de » démons; mais Dieu nous a préservés, & » a fait tomber en nos mains trois de ces nimages, »

Dans une autre commission, le pape s'exprime ainfi : « Nous avons appris que » Jean de Limoges, Jacques, dit Brabançon, »Jean d'Aman, médecin, & quelques auwtres, s'appliquent, par une damnable » curiofité, à la nécromancie & à d'autres warts magiques, dont ils ont des livres; » qu'ils se sont souvent servis de miroirs & » d'images consacrées à leur maniere. Se » mettant dans des cercles, ils ont souvent » invoqué les malins esprits pour faire périr »les hommes, par la violence de l'enchan-» tement, ou leur envoyer des maladies qui » abrégent leurs jours. Quelquefois ils ont » enfermé des démons dans des miroirs, » des cercles, ou des anneaux, pour les "interroger, non-seulement sur le passé, » mais même sur l'avenir. Ils prétendent, » par certains breuvages ou certaines vian-» des, & même par de fimples paroles, » pouvoir abréger ou allonger la vie, ou » l'ôter entièrement. »

### ₩[ 1328.] **/**

Louis de Baviere, roi des Romains, excommunié par le pape comme hérétique, entre dans Rome à la tête d'une armée, & se fait couronner empereur par un prélat que le pape avoit déposé. Quelques jours après son couronnement, il tient une assemblée dans la place de S. Pierre, composés

de plusieurs prélats, clercs, religieux, juges & avocats. Le nouvel empereur étoit affis au haut des degrés de l'église, revêtu des ornemens impériaux, la couronne en tête, le sceptre d'or à la main droite, & la pomme, ou le globe, à sa gauche. Un Augustin, nomme Nicolas de Fabriano, s'avance, & crie trois fois d'une voix haute: » Y a-t-il ici quelque procureur qui venille » défendre le prêtre Jacques de Cahors, » qui se fait nommer le pape Jean? » Perfonne n'ayant répondu, on lit une sentence fort longue, par laquelle, après une énumération très-ample des crimes du pape. il est déclaré déchu du pontificat, comme notoirement convaincu d'hérésie. Quatre jours après la promulgation de cette sentence, Jacques Colonne se présente dans la place de S. Marcel; &, devant plus de mille Romains assemblés, il dit hautement: » Je m'oppose à ce qui a été fait par Louis » de Baviere, soi-disant empereur; & je » soutiens que Jean est Catholique, & pape »légitime. » Il offre ensuite de prouver, l'épée à la main, ce qu'il avance, & va promptement afficher de sa main une bulle du pape contre Louis de Baviere, à la porte de l'église de S. Marcel; puis il monte à cheval, & s'éloigne de Rome. L'empereur envoya plusieurs cavaliers à sa pourfuite; mais ils ne purent jamais l'atteindre.

## · 🖎 [1334.] 👫

La ville de Boulogne se révolte contre le pape, & chasse le légat Bertrand Poiet, cardinal évêque d'Ostie. La mort, qui furprit le pape Jean, l'empêcha de punir les Boulonnois. Ce pontife expira le 4 de Décembre, âgé de quatre-vingt-dix ans. Après sa mort, on trouva dans le trésor de l'église, la valeur de dix-huit millions de florins en or monnoyé; &, en vaisselle, croix, couronnes, mitres, & autres joyaux, la valeur de sept millions. L'historien Villani qui rapporte cette anecdote, dit à ce sujet : »Le bon homme ne se souvenoit pas de "l'Evangile où J. C. dit à ses disciples : Ne n thésaurisez point sur la terre, & que votre 'n thrésor soit dans le ciel. »

Jacques Fournier, nommé le Cardinal blanc, parce qu'il avoit été moine de Cîteaux, & en gardoit l'habit, est choisi pour succéder à Jean. Les cardinaux surent euxmêmes étormés de leur choix. Le nouveau pape étoit un des moins considérés du sacré collége. Il dit lui-même aux cardinaux: "Vous avez élu un âne." Il étoit fils d'un boulanger de Saverdun, au comté de Foix; & c'est probablement ce qui lui sit donner le surnom de Fournier, qui signisioit alors soulanger. Il se sit appeller Benoît XII.

#### ₩[ 1338.] **/**

Le grand Khan des Tartares envoie des ambassadeurs au pape avec une Lettre, dans laquelle il prend le titre d'empereur des empereurs, & s'exprime en ces termes! » Nous envoyons notre nonce André Franc » avec quinze compagnons au pape, sei-» gneur des Chrétiens en France, au-delà » des sept mers, où le soleil se couche, » pour le prier de nous envoyer sa béné-» diction, & de se souvenir de nous dans » ses saintes prieres. Qu'ils nous amenent » aussi d'Occident des chevaux & d'autres » merveilles.» La Lettre est datée de Cambalec ou Cambalu. On voit ici, dit l'historien ecclésiastique, quelle idée du pape les missionnaires avoient donnée à ce prince, qui le nomme, non le Pere, ou le Pontife, mais le Seigneur des Chrétiens.

Martin de la Scala, que nous disons plus communément de l'Escale, seigneur de Vérone, ayant appris que Barthelemi de l'Escale, son parent, évêque de cette ville, avoit dessein de la livrer aux Vénitiens, & de l'assassinate lui-même, sorme le projet de s'en venger. Ayant rencontré le prélat sur la porte de son palais épiscopal, il se jette sur lui; &, secondé d'Alboin de l'Escale, il le perce de plusieurs coups, & le renverse mort. Le pape, instruit de

ce meurtre, procede contre les coupables avec la derniere rigueur. Martin de l'Escale & son complice Alboin implorent la clémence du pontise, se soumettant à toutes les peines qu'il lui plairoit de leur imposer. Benoît, touché de leur repentir, donne commission à l'évêque de Mantoue de les absoudre, à condition qu'ils accompliront la pénitence suivante : « Huit jours » après leur absolution, ils iront à pied, » en chemise, & nue tête, depuis l'entrée » de la ville de Vérone jusqu'à l'église ca-» thédrale, portant chacun à la main une » torche allumée du poids de fix livres, » & en feront porter devant eux cent au-» tres semblables. Etant arrivés à l'église, » un dimanche à l'heure de la grand'-Messe, wils offriront les torches, & demanderont » pardon de leur crime aux chanoines. » Dans les fix mois suivans, ils offriront » dans la même église une image d'argent » de la fainte Vierge, du poids de trente »marcs, & dix lampes d'argent de trois » marcs chacune, avec les revenus néces-» saires pour les entretenir d'huile à perpé-» tuité. Dans l'année, ils fonderont dans » la même église six chapellenies, chacune » du revenu de mille florins d'or. Le jour » que l'évêque fut tué, chacun des deux » pénitens nourrira & vêtira vingt-quatre » pauvres; & tous deux, leur vie durant, » jeûnemjeuneront tous les vendredis. Quand on méra le passage général à la Terre sainte, mils enverront vingt cavaliers qu'ils enmertendront pendant un an; &, s'il n'y ma point de passage, de leur vivant, ils charmgeront leurs héritiers d'accomplir gette me partie de leur pénitence. m Pour satisfaire à ces conditions, il n'étoit pas nécessaire d'être converti de cœur; il ne falloit qu'être riche.

13:42.] A.

Le pape étoit attaqué depuis long-tems d'un ulcere à la jambe, qui servoit d'écoulement aux mauvaises humeurs. Cet écoulement étant devenu plus considérable qu'à l'ordinaire, ses médecins voulurent l'arrêter, & par-là causerent la mort du pontise. Il eut pour successeur le cardinal Pierre Roger, Limousin, de l'ordre de S. Benoît, qui prit le nom de Clément VI.

# ₩[1347....]

Au commencement du pontificat de Clément VI, les Romains envoient des députés à Avignon, pour supplier ce pontife de revenir à Rome, qui étoit en proie aux factions & à la tyrannie des grands, depuis le séjour des papes en provence. Parmi ces députés, étoit le fameux Nicolas An. It. Partie II.

Gabrini, connu sous le nom de Rienzi, un de ces hommes rares que la fortune se plase quelquefois à tirer du sein de la bessesse. pour les élever au plus haut de sa roue. Son pere, nommé Laurent Gabrini, étoit cabaretier; sa mere, porteuse d'eau & lavandiere. Il recut une éducation fort au-deflus de son état. Il cultiva, par une étude conftante, ses talens naturels, & se rendit surtout habile dans la connoissance de l'histoire & des antiquités. Ce fut dans la lecture réfléchie des anciens auteurs Latins. gu'il puisa le projet extravagant de rétablir dans Rome la forme de l'ancienne république. Il se promenoit souvent parmi les débris de l'ancienne Rome. On le voyoit s'extasser sur quelque buste on quelque reste de statue; &, feignant de ne pas s'appercevoir de la foule qui l'environnoit, il affectoit de s'écrier : « Où sont ces vieux »Romains? Qu'est devenue toute leur gran-» deur? Que n'ai-je vécu dans ces beaux sié-» cles! » Il avoit une taille avantageuse, un air grave & imposant, une éloquence vive & hardie qui entraînoit tous les cœurs. Son caractere est assez difficile à définir : la nature avoit réuni dans sa personne des vertus & des vices, qui sembloient se contredire, & formoient un mêlange fingulier. Il étoit à la fois spirituel & grossier, fourbe & simple, hardi & timide, sier & souple,

prudent & aventurier. Etant arrivé à Avignon, il charma le pape, dès la premiere audience, par son éloquence naturelle; mais ses invectives, contre les seigneurs Romains, penserent lui être sunesses. il sut disgracié pendant quelque tems, & tomba dans la misere & dans l'oubli; la sortune ne tarda pas à le tirer de cet état. Le pape lui reridit ses bonnes graces; le sit notaire apostolique, & le renvoya à Rome, comblé de faveurs, sans toutesois lui rendre de réponse précise sur le sujet de sa commission.

Rienzi, de retour à Rome, commence d'exercer les fonctions de sa charge, avec une affectation de justice, qui lui acquit un grande réputation : il se hazarde ensuite à déclamer en public contre les vexations des seigneurs de Rome. Il faisoit des peintures pathétiques de la misere du peuple, & le portoit à desirer un état plus heureux. Quelquefois, par des tableaux allégoriques qu'il affichoit dans les lieux les plus fréquentés de la ville, il mettoit sous les veux des Romains l'esclavage triste & honteux dans lequel ils languissoient. On voyoit souvent aux portes des églises des écriteaux de sa façon, dans lesquels il annonçoit que tout alloit changer de face, & que Rome recouvreroit bientôt sa splendeur premiere. La populace, avide de nouveautés, regardoit

ces prédictions comme des oracles. Rienzi comme son libérateur. Les grands ne voyoient dans lui qu'un fanatique & un insensé, dont les extravagances étoient plus propres à les réjouir qu'à les effrayer. Les seigneurs les plus distingués se faisoient une fête de l'avoir chez eux pour réjouir la compagnie par ses brusques incartades. Rienzi ne cherchoit point à cacher ses projets. Dans son enthousiasme, il annonçoit clairement sa grandeur future. « Si » je suis roi ou empereur, disoit-il, je se-»rai le procès à tous ces grands qui m'é-» coutent; je ferai pendre celui-ci, & tran-» cher la tête à celui-là: » il les désignoit tous en leur présence. Ils s'amusoient de ces faillies. Rienzi ne leur paroissoit qu'un bouffon; & ce prétendu fou dupoit par sa folie tout ce qu'il y avoit de têtes sensées à Rome.

Après avoir long-tems préparé les efprits à la révolution qu'il méditoit, Rienzi s'ouvre enfin à un petit nombre de mécontens; puis, s'étant affuré de leur fidélité, il les affemble secrettement sur le mont Aventin; leur fait une peinture énergique du malheur de leur situation & des désordres qui règnent dans Rome, & leur fait signer un serment de concourir avec lui au rétablissement de ce qu'il appelloit & bon état. Il a même l'adresse de séduire l'évêque d'Orviette, vicaire du pape, qui ne voit rien dans le projet de Rienzi, qui ne soit très savorable aux intérêts du pontise. Peu de jours après, il fait publier à son de trompe, dans toutes les rues de la ville, que chacun ait à se trouver sans armes, la nuit du lendemain, dans l'église du château Saint-Ange, au son de la cloche, afin de pourvoir au bon état. Rienzi est sans doute le premier chef des conjurés, qui se soit avisé de faire trompetter sa conjuration, & ce fait forme une époque unique dans l'histoire.

Le 20 de Mai, sur les neuf heures du matin, Rienzi, environné d'une foule innombrable de peuple, marche vers le capitole; entre dans le palais; monte fur la tribune, & harangue les assistans avec sa véhémence ordinaire. Il fait ensuite lire les réglemens qu'il avoit dressés pour le rétablissement du bon état, assurant les Romains que, s'ils sont sideles à les obferver, ils recouvreront bientôt leur ancienne gloire. Ces réglemens rouloient sur la maniere d'administrer la justice, & sur les moyens de pourvoir à la sûreté publique. Ils étoient pleins de sagesse & d'équité, & sur-tout très-avantageux pour le peuple, qui les reçoit avec de grands applaudissemens. Rienzi est déclaré souverain de Rome, du consentement unanime des

Çiij

atsistans, & on'lui consère une autorité. sans bornes dans toute l'étendue du ritoire du peuple Romain. L'artificieux Rienzi demande pour collegue le vicaire du pape. Cette déférence spécieuse qui, dans le fond, ne lui ôtoit rien de son autorité, la rendoit plus solide, & pouvoit contribuer à lui rendre le pape favorable. Il congédie ensuite le peuple, & s'empare du palais du capitole, où, depuis ce jour, il fit fa demeure.

Cependant Etienne Colonne, gouverneur de Rome, qui étoit alors à Cornéto, château peu éloigné, apprenant ce qui se passoit à Rome, y revient promptement; & trouvant que tout étoit tranquille, il se retire dans son palais, pour résléchir à loisir sur ce qu'il doit saire. Dès le lendemain matin, Rienzi lui envoie fignifier un ordre par écrit de sortir de Rome. Le gouverneur indigné déchire l'écrit, & dit en colere, qu'il fera jetter ce fou par les fenêtres du capitole; mais Rienzi ayant fait sonner l'allarme, le peuple accourt de tous les quartiers, les armes à la main, & force Colonne de fortir de la ville. Rienzi, fans perdre de tems, envoie ordre à tous les nobles de sortir de Rome ; ils obéissent à l'instant Le lendemain, il se rend maître de toutes les avenues de la ville, & met des gardes à la tête des ponts. Il établit ensuite

des officiers pour rendre la justice en son nom, & fait exécuter plusieurs criminels.

Rienzi, toujours plein de ses idées républicaines, veut renouveller en sa personne la dignité de tribun, autresois si chere au peuple Romain. Ce titre lui est déséré d'un consentement universel. Aussiré tôt après, il fait publier un édit par lequel il cite les seigneurs à son tribunal, pour y prêter entre ses mains serment de sidélité à la république. Ces grands, autresois si siers, viennent humblement se présenter aux ordres du tribun. On remarqua parmi eux François Savelli, seigneur particulier de Rienzi, qui vint prêter serment entre les mains d'un homme, naguères son vassal.

Voyant son autorité bien affermie par la soumission des grands & du peuple, Rienzi ne s'applique plus qu'à rendre exactement la justice. Dans les causes ordinaires, il faisoit observer la loi du Talion; mais les crimes, qui regardoient l'Etat & la sûreté publique, étoient punis de mort. Il n'avoit égard ni à la naissance ni au rang des coupables, & il sit exécuter publiquement quelques seigneurs des plus distingués de Rome. Pétrarque nous apprend quels surent les heureux essets de la sévérné du tribun. Ecrivant à ce sujet au roi des Romains: »Il s'est élevé, dit-il, depuis peu à Rome

"un homme singulier, de race plébéienne, "qui s'est avisé de se donner pour restaura— "teur de la liberté Romaine. Le succès à été "si prompt, que cet homme s'est concilié "la Toscane & toute l'Italie. Déja il met "en mouvement l'Europe & le monde en-"tier; &, pour tout dire en un mot, j'at-"teste, comme témoin oculaire, qu'il nous "a ramené la justice, la paix, la bonne soi, "la sécurité, & tous les vestiges de l'âge "d'or. »

Rienzi faisoit faire le siège de la citadelle de Respampano, appartenant à Jean de Vic, gouverneur de Viterbe. Une nuit, le tribun, étant endormi, s'écria d'une voix forte: «Laisse, laisse-moi.» Ses gens accourent à ce cri, & lui demandent ce qu'il veut, Rienzi, s'étant éveillé, leur répond qu'il vient de voir en songe un moine blanc, qui lui a dit: «Prends ta roche de » Respampano; je te la rends, » &, en même tems, lui avoit serré la main; ce qui l'avoit fait crier. Le lendemain, on vit avec surprise l'accomplissément de ce songe : le gouverneur de Viterbe rendit la citadelle, par l'entremise d'un chevalier de l'ordre des Hospitaliers, nommé frere Acuto d'Assise, qui, touché des ravages que l'armée faisoit dans le pays, avoit négocié cet accommodement. Ce religieux vint à Rome, le même jour, pendant que Rienzi, assis sur son

tribunal, donnoit audience au peuple: étoit vêtu de blanc, & monté sur un âne qui avoit une housse blanche; il portoit des rameaux d'olivier en signe de paix. Dès que Rienzi l'apperçut, il dit à ses gens: » Voilà le moine de mon songe. » Le moine s'étant approché du tribun, lui dit: « Prends » ta roche de Respampano, je te la rends; »

après quoi, il se retira.

Enyvré de sa prospérité, Rienzi commence d'étaler aux yeux des Romains un luxe odieux, & ne se montre plus qu'avec l'appareil des Souverains. Aveuglé par son ambition, il voulut être admis dans le corps de la noblesse, qu'il avoit toujours pris à tâche d'humilier, & joindre le titre de Chevalier à celui de Tribun; cette cérémonie se fit dans l'église de S. Jean de Latran. Rienzi n'avoit rien oublié pour la rendre brillante. Il commença par prendre le bain dans cette fameuse cuve de marbre, où l'on croyoit que l'empereur Constantin s'étoit baigné, après avoir été guéri de la lèpre par le pape Sylvestre. On trouva mauvais que le tribun eût ofé souiller un monument pour lequel les Romains avoient la plus grande vénération. Il se fit ensuite ceindre l'épée par le chevalier Vic Scuotto; puis il s'alla coucher dans un endroit de l'église, fermé de colonnes, & nommé les Fonts de S. Jean. On remarqua que le

lit, quoique neuf, fondit fous lui, lorsqu'il y entra; ce qui, dans ce siècle superstitieux, fut regardé comme un présage finistre. Le lendemain matin, il se revetit d'une robe de pourpre, & de nouveau se sit ceindre l'épée & attacher les éperons d'or. Il se fix dans l'église un concours prodigieux, chacun voulant voir le tribun en équipage de chevalier. Il étoit assis sur un thrône, entouré de barons Romains & de barons etrangers, foutenant très-bien son personnage par la fierté de sa contenance. On commença ensuite à chanter une messe solemnelle, avec toute la pompe qu'on emploie au facre des rois. Rienzi se leva au milieu de la célébration des faints Mysteres; & s'avançant vers le peuple, il dit à haute voix : " Nous citons à notre tribunal le » pape Clément, & lui ordonnons de ve-» nir demeurer à Rome où est son siège : » nous citons pareillement tout le sacré col-» lége. » Il tira ensuite son épée dont il fappa l'air, vers les trois parties du monde. comme en disant : « Cela est à moi, cela » est à moi, cela est à moi.»

Rienzi, résolu d'exterminer la noblesse, fait un jour venir dans son palais, sous divers prétextes, les principaux chess des plus ilsustres familles de Rome; les sait arrêter & jetter dans d'obscures prisons. Son dessein étoit de les saire mourir; mais il ne peut ramais faire approuver au peuple ce projet, malgré toute ion éloquence & son crédit. Dans la crainte que le meurtre de tant d'illustres Romains ne le rende à jamais odieux, il se contente de les effrayer par les préparatifs du supplice, & leur rend la liberté, au moment qu'ils croyoient qu'on les menoit à la mort. Tous ces seigneurs se retirent pleins de rage & de dépit. Résolus de se venger à quelque prix que ce foit, ils unissent leurs forces & leur ressentiment; levent une armée, & commencent à faire d'horribles dégâts sur le territoire de Rome. Rienzi leur résiste d'abord avec beaucoup de vigueur; mais, comme il n'étoit pas brave naturellement, son ardeur ne tarde pas à se rallentir. Le peuple, fatigué d'une guerre civile, qui le tenoit comme assiégé dans ses murs, témoigne son mécontentement; les troupes, mal payées, font éclater leurs murmures. Quelques gentilshommes, assurés de la disposition des esprits, en donnent avis à Etienne Colonne, chef des seigneurs ligués, & lui promettent de lui ouvrir les portes de la ville, s'il veut se présenter avec une armée. Sur cet avis, les Colonnes & les autres seigneurs rassemblent leurs troupes. & s'avancent vers Rome; mais le tribun est instruit du complot, & prend ses précautions. Il encourage le peuple par de prét. n lues visions qui lui promettoient la vic? toire, & se dispose ensuite à se désendre. L'armée des seigneurs, étant arrivée au monastere de S. Laurent, s'y arrête: le vieux Colonne, quoique malade, s'avance vers la ville, suivi de deux valets de pied. Lorsqu'il est près de la porte dont on étoit convenu, il appelle par son nom celui qui devoit en avoir la garde; mais la sentinelle lui crie: «Retirez-vous; celui que vous » avez appellé n'est plus de garde. » Colonne, se voyant trahi, retourne fort triste vers son armée. Sur son rapport, on juge qu'il faut faire une retraite honorable : on partage les troupes en trois corps qu'on fait défiler le long des murs, & passer devant la porte par où l'on avoit espéré d'entrer. La retraite se fait ainsi en bon ordre, & au son des trompettes. Déja le premier & le second corps avoient défilé sans aucun trouble; il ne restoit plus que le troisieme, qui étoit composé de la fleur de la noblesse. Le jeune Colonne, qui en étoit, avoit pris les devants avec quelques jeunes seigneurs, laissant à deux cens pas de lui le gros de la troupe. C'étoit à la pointe du jour. Les Romains, entendant le son des trompettes, se disposent à ouvrir la porte pour escarmoucher avec l'ennemi. Mais, soit négligence, soit précipitation, elle ne se trouve ouverto qu'à demi, de sorte qu'un des battans de-

meure fermé; ce qui fait croire au jeune Colonne que la porte avoit été forcée par ceux de son parti, qui étoient dans Rome. Dans cette idée, il pique son cheval, &, la lance en arrêt, s'avance à toute bride dans la ville, · fans s'appercevoir qu'il n'est suivi de personne. Cette action hardie surprend tellement les troupes Romaines, qu'elles prennent d'abord la fuite devant lui, se croyant poursuivies par toute une armée; mais bientôtrevenues de leur frayeur, &'n'appercevant qu'un feul homme, elles investissent de toutes parts le jeune Colonne, & le massacrent sans pitié pour sa jeunesse. Etienne Colonne, qui fuivoit, nevoyant plus fon fils, pouffe fon cheval jusques sous la porte, & le voit étendu à terre au milieu des ennemis : il s'avance -- comme pour le secourir; mais, s'apperce-- vant qu'il étoit mort, il ne songeoit qu'à se sauver lui-même, lorsqu'une énorme machine, tombe de dessus la tour de la porte, sur ses épaules, & sur la croupe de son cheval qui se cabre avec tant de violence, que le vieillard en est renversé par -terre. Ceux qui le poursuivoient, se jettent alors sur lui, & le percent de mille coups. Les Romains fortent ensuite de la ville, fans attendre aucun ordre; tombent sur les troupes qui défilent, & en font un grand carnage.

Cette viotoire, à laquelle Rienzi n'avoit

contribué en aucune maniere, redouble tellement son orgueil, que sa domination, si chere autresois aux Romains, leur devient insupportable. Jean Pépin, palatin d'Altomuro, & comte de Minorvino, seigneur du Royaume de Naples, forme une confpiration contre le tribun. Il n'avoit que cinquante hommes avec lesquels il s'empare du quartier de la poissonnerie, & s'y retranche; il fait ensuite sonnet le tocsin à l'église voisine. Le tribun est plus allarmé de cette conspiration qu'il ne devoit l'être: la peur le saisst tellement, qu'il n'emploie pour sa défense aucune des ressources qui lui restent. Il se démet du gouvernement en présence du peuple, & se retire au château Saint-Ange, d'où il part un mois après, pour se rendre à Naples. Line demeura pas long-tems dans cette ville : il parcourut déguisé divers endroits de l'Italie. Le pape, qui avoit déja lancé contre lui les foudres de l'église, le sit chercher avec tant de soin, que Rienzi sut obligé de se cacher dans un hermitage, où il demeura un an parmi les hermites, sous un habit de pénitent.

₩[1350.] **/** 

Le concours prodigieux d'étrangers, que le jubilé de cette année attiroit à Rome, donne occasion à Rienzi de s'introduire

dans cette ville. On prétend qu'il tenta de faire assassiner le légat du pape, pour profiter du desordre qu'occasionneroit cet attentat. En esset, ce prélat, allant visiter les églises de Rome, & étant à cheval au milieu de la rue, accompagné d'un nombreux cortège, on lui tira d'une fenêtre grillée deux flèches, dont l'une ne l'attrapa point & l'autre s'arrêta dans son chapeau. sans le blesser. On ne put jamais découvrir les meurtriers, & le coup fut attribué à Rienzi : ce qui l'obligea de sortir de Rome où il n'y avoit plus de sûreté pour sa personne. Il se déguisa en cordelier, & se rendit à Prague auprès de Charles IV, roi des Romains. Ce prince, après l'avoir affez bien traité pendant quelque tems, l'envoya au pape, qui le fit aussi-tôt mettre en prison.

₩[ 1352.] /Km

Le pape Clément VI mourt à Avignon. On reproche à ce pontife sa passion pour les semmes, qu'il sit éclater publiquement. Les dames entroient dans ses appartement, aussi librement que les prélats; c'étoit la comtesse de Turcano, qui dispensoit les graces à sa cour. Etant malade, il se faisoit servir par des semmes. Le cardinal Etienne Aubert lui succède, sous le nom d'Innocent VI.

## ₩[ i353.] /#

La retraite de Rienzi fit place à plufieurs petits tyrans, qui exercerent dans Rome les plus horribles cruautés, pendant plusieurs années. Le plus fameux fut François Baroncelli, qui prit le titre de second I ribun & Conful de Rome. Les excès de ce nonveau tyran allerent jusqu'à un tel point, que le pape, pour s'en délivrer, jugea à propos de lui opposer Rienzi dont la mémoire étoit toujours chere aux Romains, espérant que, corrigé par une prison de trois ans. il se comporteroit avec plus de modération. Rienzi avoit déja perdu toute espérance, lorsque le pape le sit sortir de sa prison, & lui communiqua son projet. Après avoir assuré le pontife de son zèle & de sa soumission, il seva à la hâte un petit corps de troupes, & marcha vers Rome. On lui fit la plus magnifique réception. La cavalerie Romaine alla à sa rencontre, portant en main des branches d'olivier. On dressa des arcs de triomphe. Les rues étoient jonchées de fleurs; on étendit même sur son passage des tapis & des vêtetemens, & l'on cria: Beni soit le libérateur qui vient à nous. Le tyran Baroncelli n'étoit déja plus. Le peuple, ne pouvant plus supporter ses violences, s'étoit foulev

foulevé contre lui, & l'avoit massacré, quelque tems avant l'arrivée de Rienzi. Le tribun rentra donc sans obstacle dans l'exercice de sa dignité. Il joignit à ses titres celui de Sénateur, qui lui avoit été accordé par le pape. Ses premiers soins surent d'abaisser la noblesse, qu'il redoutoit; mais les Colonnes, ses anciens ennemis, resuserent de soumettre, & prirent les armes contre lui. Rienzi assiégea Palestrine, place sorte dans laquelle ils s'étoient retirés; & ce siége l'occupa, pendant tout le tems de son administration.

#### ~ [ 1354. ] A

Aigri par ses disgraces passées, Rienzi étoit devenu sombre, ombrageux & défiant. Il étoit toujours prêt à facrifier ses plus chers amis au moindre foupçon: il croyoit assurer sa vie, en répandant le sang de tous ceux qui lui étoient suspects, & ce fut ce qui hâta sa perte. Ses cruautés le rendirent odieux aux Romains; ce peuple inconstant ne trouvoit plus d'ailleurs dans Rienzi les charmes de la nouveauté, qui l'avoient séduit ; lui-même avoit perdu unepartie des qualités qui l'avoient d'abord rendu si cher aux Romains. Les Colonnes, instruits de cette disposition du peuple, formerent une conspiration dans Rome, conre le sénateur. Le 8 d'Octobre au matin, An. It. Partie II.

Rienzi étant encore au lit, on entendit au loin crier: Vive le psuple! Ces clameurs séditieuses furent suivies de quantité de gens armés, qu'on vit arriver par pelotons dans le marché. Dès qu'ils se surent réunis, ils commencerent à crier: Meure le tyran Rienzi! La populace se joignit aux séditieux; les gardes même, établis par le fénateur dans les différens quartiers de la ville, fe tournerent contre lui. Rienzi, pour cacher la frayeur dont il étoit saisi. voulut affecter une vaine sécurité; mais, lorsqu'il vit que le capitole étoit désert, & que tous ses gens l'avoient abandonné, à la reserve de trois personnes, il ne put plus déguiser fa peur. Il alla cependant prendre son armure de chevalier, & s'en revêtit, avec une apparence de résolution & d'intrépidité. Dans cet équipage, il monta dans la grande salle du capitole; &, s'avançant sur Le balcon, il y arbora l'étendard du peuple: puis étendant les mains vers la foule, il voulut essayer si son éloquence pourroit appaiser la fédition; mais les cris de la populace ne lui permirent pas de se faire entendre : on fit même voler sur le balcon une grêle de flèches dont une l'atteignit à la main. Il se retira désespéré, & les séditieux mirent le feu au capitole.

Pendant que la flamme étendoit ses ravages, le sénateur, en proie aux plus cruelles agitations, avoit sans cesse la mort devant les yeux. Enfin, lorsque l'incendie commençoit à le gagner, entendant le fracas des poutres embrasées & des planchers brûlans qui fondoient sous la flamme, il songea que moyens de s'évader. Il se dépouilla de ses armes; se coupa la barbe; se barbouilla le visage de charbon; endossa une mandille qu'il trouva chezson portier; se couvrit la tête & les épaules d'un matelas & de plusieurs convertures, &. dans cet état, s'avança vers la porte la plus prochaine qui étoit enflammée. Déja il avoit passé assez heureusement à la faveur des débris : il ne lui restoit plus que le dernier escalier à franchir, & il étoit sauvé: mais un homme, l'ayant apperçu sur les degrés, & l'ayant regardé fixement, le prit par le bras, & lui dit : "Qù vas-tu? Amête." Il lui arrache en même tems un oreillet qui lui enveloppoit la tête. Rienzi avoit oublié d'ôter les bracelets d'or qu'il portoit aux bras ; ce qui le fit aisément reconnostre malgré son déguisement. On s'attroupa autour de lui; & le malheureux sénateur, pétrifié par la crainte, demeura exposé aux regards de la populace, fans ofer prononcer un seul mot. Un reste de respect, que l'on conservoit encore pour un homme si redouté, empêchadong-tems qu'on ne lui fit aucun mal, jusqu'à ce qu'un des plus furieux conjurés, craignant que la haine du peuple ne se rallensit, tira brusquement son épée, & la lui plongea dans le ventre. Ce coup réveilla la fureur prête à s'éteindre dans tous les cœurs. Le peuple se jetta sur Rienzi, & chacun voulut avoir l'honneur de le frapper. Son cadavre sut traîné dans les rues, & ensuite pendu par les pieds à un poteau devant le palais des Colonnes. De-là il sut transporté dans le quartier des Juiss qui le brûlerent à petit seu.

# ₩[1362.] A

Le pape Innocent VI, consumé de vieillesse & de maladie, meurt le 12 de Septembre, regretté sur-tout des gens de lettres, qu'il favorisa & qu'il prit soin d'avancer.

Pierre Grimaud, abbé de S. Victor de Marseille, est élu sous le nom d'Urbain V.

#### ₩[1367.] A

Il y avoit soixante-trois ans que les papes faisoient leur séjour dans la ville d'Avignon, au grand regret des Romains, qui ne cessoient de les conjurer de revenir à Rome. Urbain céde ensin à leurs sollicitations pressantes, & revient dans cette capitale du monde Chrétien. Il y fait son entrée le 16 d'Octobre, un samedi. Le palais du Vatican, si long-tems inhabité, tomboit presque en ruines; il prit le soin de le rétablir.

#### **→** [1369.] ✓

L'empereur Jean Paléologue passe en Italie, pour demander du secours aux princes d'Occident, contre les Turcs. Il vient à Rome, où le pape lui rend, de grands honneurs, cependant, comme le remarque l'auteur de l'Histoire ecclésiastique, un peu moins que si c'eût été l'empereur d'Occident. L'empereur fait sa profession de soi dans l'église du Saint-Esprit, en présence de quatre cardinaux députés pour la recevoir. Elle étoit entiérement consorme à la croyance de l'Eglise catholique.

Il donne cette profession en grec, souscrite de sa main en vermillon, & scellée enor. Les cardinaux le reçoivent ensuite au baiser de paix. Le dimanche suivant, le pape, revêtu de ses habits pontificaux, accompagné de tous les cardinaux & des prélats parés des ornemens de leurs dignités, s'assied dans une chaire au haut des degrés de l'église de S. Pierre. L'empereur Grec vient aussi-tôt. Des qu'il apperçoit le pape, il fait trois génussessions; puis il s'approche, & lui baise les pieds, la main & la bouche. Le pape se leve; le prend par la main, & commence le Te Deum. Ils enANECDOTES
trent énsemble dans l'église, où le pape
chante la messe.

JA [ 1370....]

Sainte Brigide, fameuse par ses révélations, avoit prédit au pape que, s'il retournoit à Avignon, il y mourroit à son arrivée. Au mépris de la prédiction, Urhain quitte l'Italie; mais il n'est pas plutôt arrivé à Avignon, qu'il est attaqué d'une malaladie confidérable qui le conduit au tombeau. Urbain fit bâtir le palais d'Avignon, qu'il décora d'un très-beau jardin. On vante l'intégrité de ses mœurs, son zèle pour la justice, & sa charité pour les pauvres. Il fondaun collége à Montpellier pour douze étudians en médecine; &, pendant tout son pontificat, il entretint mille étudians en différentes universités, leur fournissant des livres au besoin. Pierre Roger, cardinal de Beaufort, son successeur, se fit nommer Grégoire XI. Il revint à Rome, en 1376; & , depuis cette année, les papes y ont toujours tenu leur conr. Son pontificat n'offre que des bulles, & des hérétiques condamnés. Il mourut de la gravelle, le 5 de Février 1378, n'ayant pas encore atteint sa quarante-septieme année.

**→** [1378.]

· Cette année voit éclorre le fameux schisme

d'Occident, qui désola si long-tems l'Eglise. Barthelemi de Prignano, Napolitain, archeveque de Bari, fut choisi pour succeder à Grégoire XI. Son élection paroiffoit très-canonique. Quoique le conclave eût été fort tumultueux, cependant le plus grand nombre des cardinaux lui avoit donné librement leurs suffrages; mais le nouveau pontife, homme dur & violent, se rendit fi odieux par sa grossièreté, que phisieurs cardinaux, presque tous François, se retirerent à Anagni, fort mécontens, & fous prétente de quelques troubles excités, pendant le conclave, par la populace Romaine, qui vouloit un pape Romain. Ils protesterent contre l'élection d'Urbain VI, comme faite par la violence, & se disposerent à élire un autre pape. Ils jetterent les yeux sur Robert de Genève, qui prit le nom de Clément VII, & établit son siège à Avignon, voyant que son compétiteur étoit maître de Rome. On trouvera quelques particularités sur ce schisme à l'article de NAPLES.

#### **\*\***[1386.]\*\*

Urbain étant à Gènes, un hermite François, accompagné de quatre domestiques, se présente pour lui parler, s'annonçant comme un homme envoyé de Dieu. Il paroit devant le pape, vêtu de noir en habit long, avec une grande barbe noire & un air grave. Il déclare qu'il ne sçait pas le latin, & dit en françois: « Seigneur, je viens vous » annoncer ce que Dieu m'a révélé pour » l'union de l'Eglise. Depuis quinze ans, » retiré dans le désert, j'y vaque à la con-» templation : or une révélation céleste m'a » appris que notre faint pere le seigneur Clé-» ment est le vrai pape, & que vous n'êtes » qu'un intrus. » Urbain fit mettre en prison ce fanatique, avec deux de ses domestiques; car les deux autres prirent la fuite. Il les fit appliquer tous trois à la question, féparément : & l'hermite avoua son imposture. Urbain n'osa pas le faire mourir. Le premier dimanche de carême, il le fit sortir de prison : on lui rasa la barbe, & on le conduisit à l'église où il révoqua publiquement ce qu'il avoit dit contre Urbain. Quelques jours après, il s'enretourna en France.

[1389.]

Urbain meurt, le 15 d'Octobre; & les cardinaux de son obédience élisent pour son successeur Pierre Tomacelli, Napolitain, âgé d'environ quarante-cinq ans, distingué par la richesse de sa taille, & la beauté de son visage, mais absolument dénué des qualités nécessaires au chef de l'église.

# 1390.]

Un Grec, nomme Paul Tigrin, homme pauvre & de basse naissance, s'étant associé avec quelques milérables de son espece, s'embarque, dans le dessein de se faire passer pour le patriarche de Constantinople. Il vient premierement aborder à l'isle de Chypre, où son imposture lui réussit si bien, que le roi de cette isle se fait couronner de sa main, & lui donne trente mille florins d'or. De tous côtés, on venoit lui demander des graces comme au pape; mais le fourbe les vendoit au poids de l'or, &, par ce moyen, ramassa d'immenses richesses. Enflé par ses premiers succès, Tigrin eut l'audace de venir à Rome, pour y jouer le même personnage pendant le pontificat d'Urbain; mais sa fourberie fut découverte par quelques personnes qui lui soutinrent en face que, la même année, ils avoient vu en Grèce le véritable patriarche de Constantinople. Urbain le fit mettre en prison, & confisqua ses trésors. Au couronnement de Boniface IX, Tigrin fut mis en liberté avec les autres prisonniers, suivant la coutume. Il se rendit dans les Etats du comte de Savoye; &, scachant que ce prince étoit parent du véritable patriarche de Constantinople,

il l'alla trouver, & lui montra une fausse généalogie, qui lui en imposa. Le comte traita ce sourbe comme son parent; lui donna un équipage convenable à la dignité d'un patriarche, & l'envoya au pape Clément, qui le reçut avec de grands honneurs. Le roi de France sut aussi la dupe de cet imposteur, qui, après avoir trompé une partie de l'Europe, s'embarqua avec ses richesses.

#### ₩[ 1394.]**/**

L'université de Paris écrit au pape Clément, pour lui représenter le scandale que le schisme causoit à l'Eglise, & pour lui proposer quelques moyens de le faire cesfer. Sans doute que ces moyens ne furent pas du goût de Clément. Après avoir lu la Lettre, il se leva tout en colere, & dit: » Ces Lettres font empoisonnées, & ten-» dent à diffamer le saint siège. » Il n'y ht aucune réponse; &, depuis ce jour, on le vit trisse & pensis. Quelque tems après, il fut attaqué d'un mal affez léger, qui ne l'obligea pas même à garder le lit; mais un jour, après avoir entendu la messe, étant rentré dans sa chambre, & s'étant assis, il fut frappé d'apoplexie, & mourut subitement. Le cardinal Pierre de Lune ui succéda sous le nom de Benoît XIII.

# 1398.]

Le toi de France, s'intéreffant vivement à la paix de l'Eglife, fait proposer au pape Benoît d'abdiquer le pontificat. Le pape répond à l'évêque de Cambrai, qui lui fait cette proposition, qu'il est pape légitime, & qu'il veut jusqu'à la mort conserver sa dignité. L'évêque s'étant retiré avec cette réponfe, le maréchal de Boucicaut, qui avoit ordre, en cas de refus, de contraindre le pontife à se prêter aux vues du roi de France, fait avancer des troupes devant Avignon, & en forme le fiége. Il fait dire aux habitans que, s'ils n'ouvrent leur ville, il brûlera leurs vignes & leurs maisons de campagne. Les Avignonois allarmés, de concert avec les cardinaux. fe hâtent de traiter avec le maréchal de Boucicaut, & conviennent de le laisser entrer dans la ville, à condition qu'il ne fera fait aucun mal, ni aux habitans, ni aux cardinaux, ni à leurs gens. Benoît, quoique vivement affligé de ce traité, perfiste dans sa résolution, & se fient enfermé dans son palais qui étoit abondamment pourvu de vivres. Il écrit à Martin. roi d'Aragon, pour lui demander du secours; mais ce prince, après avoir lu la Lettre du pape, dit à ses courtisans: « Ce » prêtre croit-il que, pour lui aider à sou- » tenir ses chicanes, je doive entreprendre » la guerre contre le roi de France? » Benoît demeure, tout l'hiver, assiégé dans son palais. Ensin, voyant que ses provisions diminuoient sensiblement, il parle d'accommodement. Le roi de France lui envoie des ambassadeurs avec lesquels il convient de certains articles. Il a, dès ce moment, toute liberté dans son palais, mais sans en pouvoir sortir qu'avec la permission du roi & des cardinaux, jusqu'au rétablissement de l'union dans l'Eglise.

"Boniface, dit M. l'abbé Fleuri, réserva pour la chambre apostolique les preminiers fruits d'une année de toutes les seglises cathédrales, ou abbatiales, qui viendroient à vaquer; ensorte que, quimonque vouloit recevoir de lui un évêmondue vouloit recevoir de lui un évêmondue vouloit recevoir de lui un évêmondue de la premiers fruits,
mondue quand même il ne pourroit en prendre
mondies possesses quand meme que nous appellons l'annate;
mondue de la premondue que nous appellons l'annate;
mondue de Boniface IX, quoique
mondue en soit plus ancienne. "

Quelques imposteurs, sortis d'Ecosse, viennent en Italie, portant des croix de

brique, où l'on avoit mêlé du sang, & que l'on avoit humectées d'huile; ensorte qu'elles paroissoient suer pendant la chaleur de l'été. Ils disoient qu'un d'entr'eux étoit le prophete Elie, revenu du paradis, & que le monde alloit périr par un tremblement de terre. Ils exciterent de grands mouvemens de dévotion, presque dans toute l'Italie, & à Rome même. On vit par-tout dans cette ville des processions de gens revêtus de longs habits de toile, avec des capuces couvrant le visage, & ayant seulement des ouvertures pour les yeux, comme sont les sacs des Pénitens blancs. dans les provinces méridionales de la France.

#### **\*\***[1403.]

Benoît XIII étoit enfermé, depuis plus de quatre ans, dans son palais d'Avignon, d'où il ne devoit sortir que quand l'union seroit rétablie dans l'Eglise. Ennuyé de cette longue captivité, il concerte avec un gentilhomme Normand, nommé Robinet de Bracquemont, les moyens de s'échapper. Il s'assure d'une escorte de cinq cens hommes, qui devoit l'attendre hors de la ville; &, comme Robinet de Bracquemont venoit souvent le voir les soirs, il prend cette heure pour sortir avec lui, déguisé,

dinaux, au nombre de quatorze, assemblés dans le conclave, avant de procéder à l'élection d'un nouveau pape, dressent un acte par lequel chacun d'eux s'engage, s'il est élu pape, de renoncer à cette dignité, pourvu que l'anti-pape y renonce également, & de se prêter à tous les moyens de rétablir l'union dans l'Eglise. Après avoir tous juré & souscrit cet acte. ils élisent Ange Corradio, Vénitien, âgé de foixante-dix ans, homme recommandable par sa sainteté & par l'austérité de sa vie. On ne soupçonnoit pas qu'un si vertueux personnage pût sacrifier à son ambition le repos de toute l'Eglise. Il témoignoit le plus grand défintéressement & un desir sincere pour l'union. « Oui, disoit-»il, je me rendrai au lieu de la confé-» rence pour concerter avec mon compé-» titeur les moyens de finir le schisme, » quand je devrois y aller à pied, un bâ-» ton à la main, ou, par mer, dans la » moindre petite barque. » Gregoire XII n'avoit pas encore goûté les délices de la papauté, lorsqu'il tenoit ce généreux discours.

#### **\*\***[ 1409. ]\*\*

Il falloit ne pas connoître les hommes, pour espérer que deux papes, déja vieux, renonrenonceroient de concert à une dignité, qui étoit alors, à tous égards, la premiere du monde. On attendoit, dans le même tems, deux exemples de la plus héroïque modération, tandis que l'histoire en offre à peine un seul dans l'espace d'un siècle. Les deux papes amuserent long-tems l'Europe par des L'ettres réciproques, dans lesquelles ils s'exhortoient à quitter un titre que l'un & l'autre vouloit conserver. On découvrit enfin leur mauvaise volonté. Il s'assembla dans la ville de Pise un concile qui, représentant l'église universelle, condamna Pierre de Lune & Ange Corrario, comme schismatiques, opiniâtres & hérétiques, & les déclara déchus de tout honneur & de toute dignité. On procéda ensuite à l'élection d'un nouveau pape; & tous les suffrages se réunirent en faveur de Pierre de Candie, cardinal de Milan, qui se sit nommer Alexandre V. Il étoit Grec de nation, né dans l'isle de Candie. Il ne se souvenoit pas même d'avoir jamais connu ses parens. Un jour qu'il demandoit l'aumône, étant encore enfant, un moine Italien, de l'ordre des Freres Mineurs, le prit en affèction, & lui apprit le latin. Il le fit ensuite entrer dans son ordre où le jeune homme se distingua par ses talens, & s'éleva par degrés aux dignités ecclésiastiques.

An. It. Partie II.

## ₩[ 1409.] **/**

Les deux papes, condamnés par le concile, continuoient toujours de porter un titre qui ne leur appartenoit plus. Grégoire. Vénitien d'origine, s'étoit réfugié à Udine, ville du diocèse d'Aquilée, appartenant aux Vénitiens; mais ayant donné quelque fujet de mécontentement à ses compatriotes, il craignit qu'ils ne le fissent arrêter. & manda l'embarras où il se trouvoit à Ladislas, roi de Naples, qui favorisoit son parti. Ce prince lui envoya deux galeres à un port voisin d'Austria, & près de cinquante hommes d'armes, pour l'escorter jusques-là. Lorsqu'ils furent arrivés, Grégoire partit un jour à cheval, de grand matin, déguisé en laïque, & suivi de deux hommes à pied. Les Vénitiens, instruits de son dessein, avoient mis des gens en embuscade sur son pussage; mais, trompés par le déguisement de Grégoire, ils le prirent pour un marchand, & le laisserent passer. Quelque tems après, Paul, camérier & confesseur de Grégoire, sortit de la ville, vêtu de rouge, & accompagné d'un nombreux cortége : il étoit fuivi de plufieurs bêtes de somme, qui portoient le bagage de Grégoire. Les gens de l'embusende, croyant avoir trouvé leur homme, se jetterent sur Paul; mais ils reconnurent bientôt qu'ils s'étoient trompés. Paul leur dit que celui qui avoit passé seul à cheval, avec deux hommes à pied, étoit Grégoire. Aussi-tôt quelques-uns se détacherent de la troupe, pour courir après; mais, n'ayant pu l'atteindre, ils rejoignirent leurs camarades. Ils dépouillerent Paul de son habit rouge, & trouverent cinq cens florins d'or coussis dans son pourpoint. Un d'entr'eux se revêtit de l'habit rouge; &, marchant à cheval, il donnoit au peuple des bénédications comme le pape.

# **~~**[1410.]

Le pape Alexandre, accablé d'infirmités, meurt à Bologne, âgé de soixante-onze ans. Il étoit doux, libéral, amateur de la bonne chere, ennemi de toute application. Il consia le soin des affaires au cardinal Balthazar Cozza, Napolitain, homme adroit & intriguant, adonné aux plaisirs, mais, en même tems, très-versé dans les affaires, & qui, par ses cabales, se fit élire pour le successeur d'Alexandre, sous le nom de Jean XXIII.

# 本[1415.....] **尽**

Il s'étoit assemblé à Constance un nouveau concile, qui devoit porter le dernier

coup au schisme, lequel duroit toujours par l'opiniâtreté des deux papes condamnés au concile de Pise. Pour les engager plus efficacement à renoncer à leurs prétentions, on voulut forcer Jean XXIII de leur donner l'exemple, & de rendre, par sa démission, la paix à l'Eglise. Allarmé de ce dessein, Jean résolut de quitter la ville de Constance, ce qui n'étoit pas aisé, parce qu'on l'observoit de près. Mais Frédéric, duc d'Autriche, ami du pontife, trouvaun expédient pour faciliter son évafion. Il indiqua la célébration d'un tournoi. pour le 20 de Mars après-midi. Les principaux champions étoient le duc d'Autriche lui-même, & le fils du comte de Lilley. Pendant que tout le monde étoit occupé à ce spectacle, Jean XXIII sortit, sur le soir, revêtu d'une grosse casaque grise, monté sur un cheval mal harnaché, avec une arbalête à l'arçon de la selle, & s'évada ainsi à la faveur de la foule. La nuit. il s'embarqua sur le Rhin, & se rendit à Schaffouse, ville appartenante au duc d'Autriche.

Cn produit, dans le concile, plusieurs chess d'accusation contre le pape Jean. Les principaux étoient qu'il avoit avancé les jours de son prédétesseur par un clystere empoisonné; qu'il avoit publiquement vendu les bénésices & les dignités de l'E-

glise; qu'il menoit une vie scandaleuse & mondaine. Sur ces griefs, le concile le déclare déposé & privé absolument du pontificat, & défend à tous les fideles de le reconnoître à l'avenir pour pape, & de le nommer tel. Des commissaires sont députés pour fignifier à Jean la sentence de sa déposition. Il la lut sans rien dire; puis, après s'être retiré, pendant environ deux heures, pour penser à ce qu'il devoit faire, il déclara qu'il se soumettoit aux ordres du concile; &, mettant la main sur sa poitrine, il jura qu'il renonçoit librement & de bon cœur au pontificat. Il fit, en même tems, ôter de sa chambre la croix pontificale, ajoûtant que s'il avoit eu un autre habit pour changer, il auroit aussi tôt quitté en leur présence les ornemens pontificaux.

Cette même année, Grégoire XII renonce enfin à toutes ses prétentions au pontificat. Cet exemple ne put vaincre l'opiniâtreté de Benoît XIII, qui vouloit absolument avoir l'honneur de mourir pape.
Ce sut en vain que le concile le sit sommer de se démettre de sa dignité: ce vieillard, âgé de soixante-dix-huit ans, se moqua des menaces du concile. Plusieurs
princes, choqués de son obstination, se retirerent de son obéissance. Benoît s'en allarma très-peu, & s'amusa à lancer des-

excommunications contre eux & contre le, concile de Constance.

## **\***[1417.]

Le concile, après avoir cité plusieurs fois Benoît XIII, voyant qu'il perfiftoit dans son opiniatreté, le déclare contumace, & le dépose solemnellement. On ne songe plus enfuite qu'à élire un nouveau pape. Otton Colonne, Romain, issu de l'illustre famille des Colonnes, est élevé fur le thrône apostolique, d'un consentement unanime. Il prend le nom de Marun V, en l'honnneur de S. Martin, évêque de Tours, dont on célébroit la fête ce jour-là. Le jour de son couronnement, les Juifs de Constance allerent avec des flambeaux à la main lui rendre hommage. L'un d'eux portoit les livres de Moyse, qu'il présenta au souverain pontise; le pape ayant refusé de les recevoir, l'empereur · les prit, & dit aux Juifs que leurs loix étoient justes & bonnes, & qu'ils devoient les observer avec plus de soin qu'ils n'avoient coutume de faire.

#### 1419. JA

Balthazar Cozza, retenu prisonnier depuis près de quatre ans, ayant enfin été remis en liberté, se rend aux environs de Parme chez quelques uns de ses anciens amis, qui l'excitent à reprendre les habits pontificaux, &t à disputer la tiare à Martin; mais Cozza rouloit dans sa tête un projet bien dissérent. Il serend presque seul à Florence, sans prendre aucune sûreté pour sa personne, &t va se jetter aux pieds de Martin V, implorant sa miséricorde, &t le reconnoissant comme le véritable & seul vicaire de J. C. Tous les assistants furent attendris de ce spectacle. Le pape sit relever avec bonté Balthazar Cozza; lui donna mille témoignages d'affection, &t s'essorça par ses biensaits de lui saire oublier la perte de la papauté.

₹ [1424.] A

Pierre de Lune, dit Benoît XIII, meurt. dans le château de Paniscole, âgé de près de quatre vingt-dix ans. On prétend qu'un moine, qui possédoit toute sa consiance, l'empoisonna dans des consitures qu'il prenoit ordinairement à la sin du repas; mais il y a lieu de croire que son grand âge sut la véritable cause de sa mort. Son corps sut enterré très-simplement dans l'église de la forteresse de Paniscole; &, six ans après, il sut trouvé tout entier, répandant une odeur fort agréable. Le comte Jean de Lune, son neveu, le sit transporter à Igluéra, ville d'Aragon, où l'on assure qu'il est demeuré

jusqu'à présent incorruptible; ce qui ne doit pas être regardé comme une preuve de sa sainteté. Ce pontise, dont l'obstination sit durer si long-tems le schisme, voulut encore le prolonger après sa mort. Il sit promettre avec ferment aux deux cardinaux, feuls composoient sa cour, de lui donner un fuccosseur après sa mort. Les deux cardinaux, fideles à leurs engagemens, élurent Gilles Mugnos ou de Munion, gentilhomme Aragonnois, chanoine de Barcelone, qui n'accepta que malgré lui cette dignité, & prit le nom de Clément VIII. Persuadé que son élection n'étoit pas soutenable, il abdiqua solemnellement en 1429, &, par sa démission, mit sin à ce schisme fameux, qui, depuis cinquante & un ans, troubloit la paix de l'Eglise,

# **%**[ 1431.]

Le jour de la mort de Martin V fut marqué par une éclipse de soleil. Le peuple crédule regarda ce phénomene comme un présage des traverses qu'auroit à essuyer son successeur Gabriel Condolmere, Vénitien, dit Eugene IV. Dans le premier consistoire que tint le nouveau pape, les poutres, qui soutenoient la salle, s'étant assaissées à cause du grand nombre de personnes qui s'y trouverent, les assistans su-

rent tellement épouvantés, qu'ils se hâterent de prendre la suite; &, dans ce tumulte, un évêque sut soulé aux pieds, & en mourut.

Les Colonnes, parens du défunt pape, excitent une sédition dans Rome, à l'occafion de la recherche d'un grand thrésorqu'on disoit avoir été laissé par Martin V.
Etienne Colonne prend les armes; mais son entreprise ne lui réussit pas, & il est obligé de prendre la suite. Un religieux Cordelier, nommé Massus, qui avoit engagé le pape Eugene à faire la recherche de ce thrésor, convaincu d'avoir attenté à la vie du souverain pontise, & d'avoir même voulu livrer aux Colonnes le château Saint-Ange, est condamné à être écartélé, Son corps partagé en quatre quartiers, suite exposé en quatre endroits de la ville.

#### ₹ [1432.]

Le pape Eugene, se voyant universellement hai des Romains, avoit fait venir à Rome le général Sforce, pour le soutenir contre les entreprises des séditieux. Sforce, quoique plein de valeur & d'expérience, fut cependant obligé de céder aux embûches & aux armes de Paul des Ursins. Etant sorti de Rome, il alla camper à Aldige, où le cardinal de Sainte-Croix, de la famille des Colonnes, le vint trouver de la part du pape, pour le rassurer & l'inviter à revenir à Rome. « Hé quoi! lui dit ce cardinal, le » grand Sforce peut-il craindre un ours, » ayant pour appui une si ferme colonne?» faisant allusion au nom des Ursins, & à celui de sa famille; mais Sforce lui répondit qu'on pourroit avec raison l'accuser de folie, si, pendant qu'il imploroit en vain le secours d'un marbre inanimé, il se laissoit surprendre par un animal d'une grandeur extraordinaire, qui pouvoit l'attaquer des dents & des ongles, & marcher vers lui à grands pas, désignant par ces paroles le secours peu assuré des Colonnes, & les forces présentes de Paul des Ursins.

# **\***[1434.]

Philippe, duc de Milan, ayant tourné ses armes contre le pape, envoie deux de ses généraux avec des troupes, pour piller la campagne de Rome, avec ordre de se saisir, s'ils le pouvoient, de la personne du pontise. Dans un si pressant danger, Eugene affecte une sécurité hors de saison, & ne s'oppose point aux troupes du duc. Cette inaction irrite les Romains, déja mal disposés en saveur du pape: ils se soulevent, & prennent la résolution de l'arrêter. Il chassent d'abord ses magistrats, & en créent sept nouveaux. Eugene, craignant

pour sa personne, sort de Rome, sous un habit de moine, & gagne avec bien de la peine l'embouchure du Tibre. Il se rend à Florence, où le duc de Milan tenta de le surprendre l'année suivante; mais, heureusement pour le pape, le complot sut découvert.

## **→** [1438.] ✓

Le patriarche de Constantinople vient à Ferrare, pour affister au concile qui devoit se tenir dans cette ville, & dans lequel on devoit traiter de la réunion des Grecs avec les Latins. On se trouva fort embarrassé pour régler le cérémonial qui devoit s'observer dans l'entrevue du patriarche avec le pape, qui étoit alors à Ferrare. Le patriarche ne vouloit point convenir de la primauté du pape : sa dignité étoit la premiere de l'église d'Orient. Il ne prétendoit point céder au chef de l'Eglise Latine. Il ne vouloit point sur tout entendre parler de baiser les pieds du pape. Eugene, pour le bien de la paix, fut obligé de se relacher sur cet article. Lorsque le patriarche entra dans la chambre du pape, le pontife se leva de son thrône pour le recevoir : ils s'embrasserent & se donnerent le baiser de paix; après quoi, le pape s'étant remis sur son thrône, on fit asseoir à sa gauche le patriarche, fur un siège semblable à ceux des cardinaux.

## \* [1439.]·

- Le concile assemblé à Basse, après avoir fait le procès au pape Eugene, prononce la fentence de sa déposition, dans laquelle il est traité de perturbateur du repos de l'Eglise, de simoniaque, parjure, hérétique & schismatique. On se hâte ensuite de lui nommer un successeur. On tire de sa retraite le fameux Amédée, duc de Savoie, qui vivoit dans la pratique de la pénitence dans son hermitage de Ripailles honneurs, auxquels il avoit si généreusement renoncé, vinrent le chercher jusques dans sa solitude; & il les accepta, dans la crainte sans doute de résister à la volonté de Dieu. On observe que, lorsqu'on le revêtit des habits pontificaux, il ne voulut jamais confentir qu'on coupât sa barbe qui étoit très-longue & très-épaisse, & pour laquelle il avoit une affection singuliere; on la lui laissa pour lors. Mais, étant à l'of-

<sup>\*</sup> On a cru que l'amour d'une vie molle, oisive, & délicate avoit engagé le duc à se choisir cette retraite. Et c'est de là qu'est venu le proverbe, faire ripailles, pour dire faire bonne chere.

fice la veille de Noël, cette barbe extraordinaire fut l'objet de mille plaisanteries, & parut à plusieurs une nouveauté peu convenable à la majesté de la religion. Le nouveau pape, qui se sit nommer Félix V, de l'avis des gens sensés, se résolut ensin à faire le sacrisce de sa barbe.

# **\***[1447.]

Eugene, quoique déposé par le concile de Basle, avoit toujours exercé les fonctions de sa dignité. Plusieurs princes étoient restés dans son obéissance. Il avoit excommunié son rival, qui lui avoit rendu la pareille; il l'emportoit même sur lui par le nombre de ses partifans, qui croissoit de jour en jour. Félix n'avoit déja plus dans son obédience, que la Savoie & les Suisses, & paroissoit disposé à renoncer au pontiscat. Eugene se voyoit à la veille d'être reconnu seul & légitime pape, lorsqu'il tomba dangereusement malade. Son mal devenant de jour en jour plus confidérable, l'archevêque de Florence va le trouver avec les faintes huiles, pour lui administrer le sacrement de l'Extrême-Onction. Le pape, le . voyant entrer, lui dit d'un ton ferme & assuré: « Pourquoi venez-vous ici sans mes » ordres? Que n'attendez-vous que je vous »mande pour recevoir les Sacremens? » Il s'efforçoit par ce langage de cacher à ceux qui l'environnoient le péril où il étoit; mais la mort, s'avançant à grands pas, confondit bientôt cette intrépidité apparente. Eugene, après avoir fait une exhortation pathétique aux cardinaux, finit ses jours le 23 de Février. Ce pontise eut de grandes qualités mélées de beaucoup de défauts. On lui reproche sur-tout son ambition. L'évènement le plus remarquable de son pontiscat est la réunion de l'Eglise Grecque avec l'Eglise Latine, à laquelle il contribua beaucoup. Son successeur sut Thomas de Sarsane qui prit le nom de Nicolas V.

\*\* [1449.]

Félix, après avoir solemnellement abdiqué le pontificat, quitte le monde une seconde sois, & retourne goûter les douceurs de la vie solitaire dans sa retraite de Ripailles; il y passa le reste de ses jours dans la pratique des bonnes œuvres.

# **₩**[1453.]**%**

Nicolas, inftruit qu'un certain Etienne Porcario tramoit contre lui quelque confpiration, s'étoit contenté de le reléguer à Bologne, avec ordre de se présenter tous les jours devant le cardinal Bessarion, gou-

werneur de la ville; mais Porcario, ayant trompé la vigilance du cardinal par une feinte maladie, retourna secrettement à Rome, & se joignit au parti qu'il avoit formé, lequel n'attendoit plus, pour éclater, qu'une occasion favorable. Ils étoient convenus de prendre les armes le jour de l'Epiphanie, & d'exciter le peuple à se saisir du pape lorsqu'il célébreroit la messe dans l'église de S. Paul. Porcario avoit même préparé une chaîne d'or pour lier le pontife; mais Nicolas, informé du complot. fit chercher dans Rome ce chef des conjurés. On le trouva enfermé dans un cossre. Son procès lui fut fait sur son propre aven, & il fut pendu aux murailles du château Saint-Ange. Ses complices eurent le même fort, à: l'exception d'un nommé Baptifte Sciecra, qui s'ouvrit un passage, l'épée à la main, à travers les troupes du pape, & prit la fuite.

# **\*\***[ 1455.]\*\*

Nicolas se disposoit à envoyer une nombreuse armée contre les Turcs, qui s'ézoient emparés de Constantinople, lorsque la mort interrompit ses projets. Ce pontise embellit la ville de Rome de superbes édifices. Il recueillit avec grand soin les plus beaux manuscrits grecs & latins, dont il enrichit sa bibliotheque. Sa générosité en ce genre alla si loin, qu'il seacheise mille ducats à celui qui le se mil où il l'Evangile de S. Mathieu en seles grands

Pendant le conclave, qui i prime de Micolas, Alphonse Borgia, Espagnol, âgé de soixante-dix-huit aus, disoit tout le monde qu'il seroit pape. Il sit vœu de faire la guerre aux Turcs; &, dans la sormule de ce vœu, il prit le titre de souverain Pontise, & le nom de Callixte III. Cette conduite, si contraire à celle des autres cardinaux, qui cachoient avec grand soin le desir qu'ils avoient d'être papes, faisoit regarder Alphonse Borgia comme un vieillard imbécille & rade sui; mais on vit, par l'évènement, que son prétendu radotage étoit une prédiction très-juste.

Alphonse, roi de Naples & d'Aragon, vouloit traiter de pair avec le pape, & prétendoit même le rendre, en quelque sorte, dépendant de lui. Il envoya des ambassadeurs au nouveau pontise, pour lui demander de quelle maniere Sa Sainteté vouloit vivre avec le roi d'Aragon. Calixte, irrité de cette demande, répondit : « Qu'il gouverne son royaume, & qu'il me laisse » gouverner l'église. »

## **\***[1456.]

Callixte, toujours occupé des soins de

ENNES.

Tures, fondoit le suctrompé la supédition sur les armes Franpit ordinairement que, si le feinte moit d'abolir entièrement la secte de Mahomet. Il crut qu'à la saveur de ces éloges, il pouvoit impunément imposer des décimes sur le clergé de France, pour l'entretien des Croisés; mais l'université de Paris ne sut pas la dupe des louanges intéressées de Callixte, & appella de sa bulle au sutur conciles

# 1458.]

Calliste Meurt âgé de quatre-vingt-un ans. Enée Picolomini, appellé communément Ænéas Sylvius, lui succéda sous le nom de Pie II. Il étoit pauvre, insirme, & goutteux, entièrement livré à l'étude qui étoit sa plus grande passion.

# **1460.**]

Le nouveau pape avoit de grands démêlés avec la cour de France, au sujet de la pragmatique sanction qu'il prétendoit abolir. Charles VII, roi de France, charge son procureur-général Dauvet de faire une protestation en sorme contre tout ce que le pape avoit dit & fait contre la France, An, It. Partie II.

dans le cours de cette querelle. Ce fameux appel étoit conçu en ces termes : « Puisque » notre saint pere le pape, à qui la toute-» puissance a été donnée pour l'édification » de l'église, & non pas pour sa destrucntion, veut inquiéter & accabler le roi notre seigneur, les ecclésiastiques de son » royaume, & même les séculiers ses sujets. mie proteste, moi Jean Dauvet, procu-» reur-général du roi, de la nullité de tels » jugemens ou censures, selon les décrets » des saints canons, qui déclarent nulles, » en plusieurs cas, ces sortes de sentences » & de censures émanées des pasteurs & » des juges, en soumettant néanmoins tou-» tes choses au jugement du concile uni-» versel, auquel notre roi très-chrétien » prétend avoir recours, & auquel j'ap-» pelle en son nom. »

# . **-%**[ 1463.] **/**

Le pape avoit été, dans sa jeunesse, secrétaire du concile de Basse, dans lequel Eugene IV avoit été déposé, & il en avoit rédigé les actes; mais, se voyant élevé sur la chaire de S. Pierre, & craignant peut-être que quelque concile ne s'avisât de l'en faire descendre, il se rétracta, & condamna le même concile qu'il avoit autresois reconnu pour légitime. Il se garda

bien de dire que c'éroit sa nouvelle dignité qui lui faisoit changer de sentiment; &, dans sa bulle de rétractation, adressée à l'université de Cologne, il s'exprime ainsi: »Croyez-moi plutôt, maintenant que je » suis vieillard, que quand je vous parlois » en jeune homme; saites plus de cas d'un » souverain pontise que d'un particulier; » récusez Ænéas Silvius, & recevez Pie II.

### **\***[ 1464.]:**/**\*

Après avoir exhorté tous les princes de l'Europe à la guerre contre les Turcs, Pie II avoit pris la résolution de s'embarquer lui-même pour cette expédition, malgré son âge & ses infirmités. On faisoit à Ancone de grands préparatis pour son départ; sa mort les rendit inutiles. Pie II, aussi fier que ses prédécesseurs, prodigua les excommunications aux têtes couronnées. Il sut très-avare envers les sçavans de son siècle, quotque sort sçavant lui-même. Il se distingua d'ailleurs par son zèle pour la religion & par l'intégrité de sès mœurs.

Pierre Barbo, Vénitien, cardinal du titre de S. Marc, réunit en sa faveur tous les suffrages, & fut élu pape. On lui demanda quel nom il vouloit prendre? Il dit qu'il vouloit s'appeller Formose. Ce nom signisse

beau; &, comme le nouveau pape étoit, en effet, un très-bel homme, qui n'avoit alors qu'environ quarante-huit ans, les cardinaux lui représenterent qu'on pourroit le soupçonner d'avoir pris ce nom par vanité. Il voulut prendre celui de Marc; mais les cardinaux ne l'ayant pas approuvé, il se sit appeller Paul II.

# \* [ 1466. ] \*\*

L'évènement le plus remarquable du règne de ce pontife est l'excommunication qu'il lança contre Podgiébrac, roi de Bohême, qu'il déposa, & priva de fon royaume, parce que, malgré Sa Sainteté, ce prince vouloit punir un de ses sujets Catholiques, accusé de plusieurs crimes.

# **~**[ 1467.] **~**

C'étoit un crime aux yeux de Paul II d'avoir été en faveur auprès du dernier pape. L'historien Platine, honoré des biensaits de Pie II, sut dépouillé de tous ses biens par son successeur. Après avoir long-tems cherché les moyens de parler au pape, sans pouvoir en obtenir une seule audience, Platine lui écrivit une Lettre très-vive, dans laquelle il se plaignoit de son injustice, & le menaçoit d'un concile. Paul, irrité, le sit mettre en prison; mais,

quatre mois après, il lui rendit la liberté à la priere du cardinal de Mantoue.

## **→** [ 1470.] ✓

Platine & quelques autres sçavans de Rome, s'étant avisés de prendre des noms grecs, Paul II s'imagine qu'ils forment une conspiration contre lui, & que, pour n'étre pas connus, ils déguisent ainsi leur nom. Il fait mettre en prison, & appliquer ensuite à la torture Platine & un de ses amis, nommé Callimaque. La violence des tourmens ne pouvant arracher à Platine aucun aveu, le pape le fait accuser d'hérésie. On examine ses écrits avec rigueur; mais on n'y trouve rien qui puisse le convaincre; & Platine, après un an de prison, est encore remis en liberté. Cet auteur a écrit les Vies des papes depuis J. C. jusqu'à la fin du pontificat de Paul II.

### ₩[ 1471.] **/**

Le pape meurt d'apoplexie, pendant la nuit, sans que personne le voie expirer, & puisse lui donner aucun secours. Ce pontife pleuroit fort aisément: lorsqu'il n'avoit point de bonnes raisons pour persuader ce qu'il disoit, les larmes étoient son dernier argument. Pie Il l'appelloit, en raillant, Notre-Dame de Pitié. Les Protestans ont essayé de noircir sa mémoire. Ils pré-

tendent qu'il sut étranglé par un homme qui le trouva couché avec une semme.

Les cardinaux s'étoient renfermés dans le conclave pour élire un nouveau pape. Un foir que le cardinal Bessarion étoit occupé à l'étude dans sa cellule, sans s'embarraffer des intrigues de ses collégues, trois cardinaux vinrent frapper à sa porte, & demanderent à lui parler. Ils étoient les chefs des différentes brigues du conclave, &, s'étant accordés pour l'élection du cardinal Bessarion, ils venoient lui faire part de leur intention; mais Nicolas Perrotti, fon conclaviste, s'imaginant que ces cardinaux ne vouloient que briguer les suffrages de son maître, & sçachant combien leurs sollicitations feroient inutiles auprès d'un homme tel que Bessarion, ne jugea pas devoir interrompre, pour un si frivole sujet, les occupations sérieuses de son maître. Ce fut en vain que les cardinaux lui firent les plus vives instances : il refusa toujours de les introduire & d'avertir son maître qu'ils le demandoient. Son obstination rebuta la patience des cardinaux. Ils jugerent qu'il n'étoit pas de leur intérêt de placer sur le saint siège un homme qui ne leur sçauroit aucun gré de son élection, & qui leur feroit essuyer les caprices de ses gens, lorsqu'ils viendroiens pour lui parler. Ils résolurent donc de tourner leurs

vues sur un autre sujet, & choisirent le cardinal de la Rovere, jadis Cordelier, qui prit le nom de Sixte IV. Ainsi, par le zèle mal entendu de son conclaviste, Bessarion perdit la papauté. Lorsqu'il en sut instruit, il n'en témoigna aucun regret, il dit seulement à Perrotti: « Vous m'avez empê-» ché de vous saire cardinal.»

Le nouveau pape n'étoit pas de l'illustre famille de Rovere, selon le plus grand nombre des historiens: il avoit, comme le premier des papes, exercé la profession de

pêcheur;

Son premier soin sut d'élever au cardinalat ses deux neveux Julien de la Rovere, & Pierre Riario, Cordelier. Ce dernier n'édisia pas l'église dans sa nouvelle dignité. Fastueux & prodigue, il dépensa deux cens soixante mille écus en deux ans. Il nourrissoit dans son palais plus de cinq cens personnes, tant évêques, que docteurs, poètes, orateurs, & autres gens à talens. Il disoit ordinairement qu'il étoit le pere nourricier des honnêtes gens. Ses débauches abrégerent ses jours. Il mourut, deux ans après qu'il eut été fait cardinal, n'ayant encore que vingt-huit ans.

# **\*\***[ 1478, ]**\*\***

L'amour que Sixte IV avoit pour se Fiv

famille, lui fit entreprendre de l'élever sur les ruines de la maison de Médicis, dont la puissance lui portoit ombrage. Il sut le premier auteur de la conjuration des Pazzi. On verra quel en sut le succès à l'article de FLORENCE.

### **₹** [1484.] **/**

Sixte meurt cette année, âgé de soixante-onze ans. Ce pontise sit réparer à
Rome le pont du Tibre, qui porte son
nom, au lieu de celui d'Antonin, qu'il avoit
auparavant. Il enrichit d'un grand nombre
de manuscrits & de livres la bibliothèque
du Vatican, dont il donna l'intendance à
l'historien Platine. Le faste, ou plutôt l'envie d'égaler les Médicis, eurent plus de
part qu'un véritable goût pour les lettres,
aux soins que Sixte prit d'augmenter sa
bibliothèque. On en jugera par le trait suivant.

Théodore Gaza, l'un de ces sçavans Grecs, qui se retirerent en Italie après la prise de Constantinople, ayant achevé sa traduction de Cicéron en grec, en présenta une copie faite de sa main au pape Sixte IV. Il s'adressoit fort mal. Sixte, qui avoit demeuré cinquante ans parmi les Cordeliers, & n'avoit jamais étudié que les formalités de Scot, avoit le goût trop dépravé pour

d'un air froid & dédaigneux, & le jetta dans un coin de sa chambre. Il appella ensuite son camérier, & le chargea de faire donner à l'auteur une somme si modique, qu'elle ne suffssoit pas même pour payer le velin sur lequel l'ouvrage étoit écrit. Cet affront, le plus sensible que pût recevoir un homme de lettres, causa un dépit mortel à Gaza. Dans le premier mouvement de son indignation, il lui échappa un proverbe grec, dont le sens est que les ânes n'ont de goût que pour les chardons. Heureusement pour lui, le pape n'entendoit pas la langue.

La mort de Sixte IV causa de grands désordres dans Rome, qui ne surent appaisés que par l'élection de Jean-Bapusse Cibo, cardinal de Melse, noble Génois, qui prit le nom d'Innocent VIII. On lui reproche d'avoir acheté les voix de plusieurs cardinaux. Il n'avoit que cinquante ans, lorsqu'il sut élu pape. Il avoit mené dans sa jeunesse une vie peu réglée, & avoit eu sept ensans de plusieurs semmes.

# [1489.]

Zizim, frere de Bajazet, empereur des Turcs, étoit, depuis long-tems, au pouvoir des chevaliers de Rhodes, qui le gardoient dans la commenderie de Bourgneuf, sur les confins du Poitou & de la Marche. Plusieurs princes avoient demandé aux chevaliers qu'ils le leur livrassent, pour s'en servir à faire la guerre contre son stere; mais le grand-maître de Rhodes résolut de l'envoyer au pape. Bajazet, instruit de ce defsein, envoya des députés au roi de France, pour le prier de ne pas permettre que Zizim sortit de ses terres. Cette ambassade ne produifit aucun effet. Zizim, du consentement de Charles VIII, fut mené à Rome, & présenté au pape. Le maître des cérémonies l'avertit que la maniere de faluer Sa Sainteté étoit de lui baiser les pieds. Cette cérémonie ne fut pas du goût du fier Zizim, qui ne voulut jamais s'abaisser à cette démarche qui lui paroissoit humiliante. Ce prince, âgé d'environ quarante ans, étoit d'une taille gigantesque : il avoit le regard farouche & cruel, le nez aquilin, le col & la poitrine fort larges.

## ~~ [ 1490.] A

Bajazet allarmé envoie des ambassadeurs au pape, qui promettent à Sa Sainteté cent vingt mille écus d'or, s'il veut retenir Zizim prisonnier. Le pontife reçoit, en même tems, une autre députation de la part du Soudan d'Egypte, qui lui de-

#### IT ALIENNES.

mandoit Zizim, afin de pouvoir faire't guerre aux Turcs avec plus d'avantage. On rend les plus grands honneurs aux ambassadeurs de Bajazet. Ils avoient apporté avec eux la somme promise, qui devoit servir à payer trois ans de la pension de Bajazet, à raison de quarante mille écus. Le pape accepte la proposition du Sultan; ce qui ne l'empêche pas de lever toujours des décimes, sous prétexte de faire la guerre à ce même prince avec lequel il venoit de traiter.

Les promesses du pape ne rassuroient pas entiérement Bajazet : il résolut de faire empoisonner son frere. Un certain Christophe Macrin, furnommé le Picentin, ayant été outragé par les gens du pape, se rendit à Constantinople, & promit au Sultan de le défaire du pape & de Zizim. Bajazet eut plusieurs conférences avec ce traître, & lui promit le gouvernement de l'îsle de Négrepont, avec une flotte de deux cens galeres, s'il pouvoit empoisonner la fontaine dans laquelte on puifoit l'eau pour la boifson du pape & de Zizim. Il le renvoya chargé d'or, de pierres précieuses, & d'autres présens. Christophe, muni d'une phiole d'un poison très-violent, partit de Constantinople; mais, étant arrivé à Rome, il y fut arrêté pour d'autres crimes. Il avoua, claus les tourmens, l'affreux projet qu'il avoit formé. Sur cet aveu, il fut condamné au dernier supplice, déchiré avec des tenailles ardentes; & ses membres furent exposés

fur les différentes portes de la ville.

Un orage affreux éclate, cette armée, sur Rome: le tonnerre frappe le clocher de l'église de S. Pierre, & le renverse. Le pape fut saisi d'une si grande frayeur, qu'il fut attaqué d'une apoplexie qui le laissa, pendant vingt-quatre heures, fans connoissance. On le crut mort; & les cárdinaux eurent la précaution de mettre à couvert un million recueilli des décimes, & destiné aux frais de la guerre contre les Turcs.

### 1492.

La fanté du pape étoit toujours chancelante depuis son attaque d'apoplexie. Ne pouvant trouver aucun secours dans l'art de la médecine, il a recours à un Juif imposteur, qui lui prépare un breuvage composé du sang de trois jeunes garçons qui venoient d'expirer. Le pape, informé de ceforfait, ordonne qu'on arrête le Juif; mais ce malheureux se déroba par la fuite au châtiment qu'il avoit mérité. Înnocent mourut quelque tems après, âgé de soixante ans.

On élit, pour lui succéder, le cardinal Rodrigue Borgia, connu sous le nom d'A- Texandre VI. Ce pontife, qui deshonora par ses crimes le siège apostolique, sut redevable de son élévation à l'or qu'il sçut répandre à propos dans le conclave. Etant cardinal, il avoit eu d'une dame Romaine quatre sils, & une sille, nommée Lucrèce. Les commencemens de son pontificat semblerent annoncer un heureux gouvernement; mais, comme Néron, il ne tarda pas à dévoiler son caractère.

### **→** [ 1493.] **♦**

Christophe Colomb, envoyé par Ferdinand, roi d'Espagne, à la découveite des terres inconnues, étant de retour de son fameux voyage, le roi se hâta d'en donner avis au pape. Alexandre, par une vaine ostentation de son pouvoir, voulant accorder à Ferdinand ce qu'il ne pouvoit ni lui donner ni lui ôter, adresse un bres à ce prince & à son épouse Isabelle, par lequel il leur donne à perpétuité, à eux & à leurs successeurs toutes les isses & terres sermes, découvertes & à découvrir, vers l'occident & le midi.

# **~**[1494.] **%**

Le pape, ne pouvant s'opposer à Charles VIII, qui s'avançoit à la tête d'une puisfante armée, pour conquérir le royaume de Naples, envoie un ambassadeur à Bajazet, pour lui représenter que le roi de France marche à Rome, pour enlever des mains du souverain pontise Zizim, frere de Sa Hautesse; que le dessein de Charles est de s'emparer du royaume de Naples, de passer ensuite dans la Thrace, pour affiéger Constantinople, & qu'il est de l'intérêt du Grand-Seigneur d'arrêter dans sa toute un si dangereux ennemi. Bajazet, en conséquence, écrit plusieurs lettres au pape. Dans l'une de ces lettres, il tâche de lui persuader de faire mourir son frere Zizim qu'il avoit en son pouvoir, lui promettant trois cens mille ducats, & une amitié constante pendant toute sa vie.

## ₩[ 1495.] **₩**

Charles VIII, étant entre dans Rome en triomphe, force le pape de conclure avec lui un traité, par lequel Zizim devoit être remis entre les mains du roi de France, pour s'en fetvir comme il le jugeroit à propos, dans les desseins qu'il avoit sur Constantinople. Alexandre VI rend le prince Turc par un acte solemnel, & dans une cérémonie publique; mais il le rend empoisonné. Le malheureux Zizim, étant parti avec le roi, se sent attaqué en chemin, d'un mal inconnu, qui le conduit au tombeau,

# ` - [ 1497. ] . [ 1497. ]

» Un soir, quatorzieme de Juin, le duc » de Gandie, & les cardinaux de Valence » & de Borgia, les deux premiers, fils natu-» rels du pape, & le troisieme, son neveu, » revenant affez tard d'un jardin prochel'é-- glise de S. Pierre-aux-Liens, où ils avoient » soupé avec la dame Vénotie leur mere, se » retiroient dans leur palais. Le duc s'écarta » un peu du chemin, avec un seul de ses » estaffiers qu'il envoya, un moment après, » chercher des armes. L'estaffier de retour, » ne trouva plus son maître; &, quelques re-» cherches qu'on en pût faire le lendemain, » on n'en put scavoir aucune nouvelle : seu-» lement on trouva dans la rue du Peuple » la mule sur laquelle le duc étoit monté » la veille. On fit des perquisitions plus » exactes, & l'on apprit enfin d'un batelier » que, vers minuit, il avoit vu, du bateau où » il étoit couché, un homme monté sur la so croupe d'un cheval, qui en portoit un » autre couché devant lui fur la selle, & » soutenu des deux côtés par deux autres # hommes; que tous ces gens, étant arrivés » fur un pont du Tibre, avoient jetté dans la » riviere celui qu'ils portoient; que l'homme » qui étoit sur le cheval, avoit demandé aux » deux autres si celui qu'ils venoient de jet» ter, étoit allé à fond, & que, ceux-ci l'en mayant assuré, tous s'étoient retirés dans le moment. Aussi tôt le pape ordonna à des plongeurs d'aller sonder la riviere dans m'endroit marqué, qui étoit le lieu où l'on moment de jetter le sumier & les immonmentes de la ville. Après avoir bien chermoché, on trouva le corps du duc percé de neus coups d'épée. Il avoit encore ses hambits, & on ne lui avoit rien volé. »

Le public attribua ce meurtre à César Borgia, cardinal de Valence, frere cadet du duc de Gandie, jaloux de ce que le duc avoit plus de part que lui aux faveurs de Lucrèce Borgia, leur sœur & leur maî-

treffe.

### **\*\***[ 1500.]

Peu s'en fallut que le pape ne portât la peine des désordres affreux qu'il avoit introduits à la cour de Rome. Le jour de la sête de S. Pierre & de S. Paul, sur les quatre heures après-midi, une surieuse tempête, mêlée de pluie & de grêle d'une grosseur prodigieuse, accompagnée d'un tourbillon de vent impétueux, renversa un tuyau de cheminée sur la salle dans laquelle le pape s'entretenoit avec quelques cardinaux. Le plancher de l'appartement du duc de Valentinois, affaissé par la masse énorme de cette cheminée, s'ensonça tout-

à-coup, & écrasa trois Florentins qui attendoient dans l'anti-chambre, pour avoir audience. Ces malheureux tomberent morts aux pieds du pape: lui-même pensa être accablé sous les briques, les pierres & les poutres; mais le dais sous lequel il étoit assis, lui sauva la vie. On le trouva sous les débris à demi-mort, & dangereusement blesse; & ses domestiques eurent bien de la peine à le retirer. Alexandre I avoit alors soixante-dix ans. On ne croyoit pas qu'il survécût à cet accident; & déja l'on songeoit à son successeur, lorsqu'en dépit de tout le monde, il recouvra la santé.

# \*\* [1502.]

Plusieurs princes d'Italie, entr'autres les Ursins, s'étoient ligués contre César Borgia, qui avoit été sait duc de Valentinois; &t dont l'ambition sais bornes menaçoit leurs Etats; mais le duc, ayant reçu de puissans secours de la part du roi de France, abbatit le parti de la Ligue, &t sorça les seigneurs consédérés à conclure un traité de paix, qui ne su pour ce prince perside qu'un moyen plus sur de se désaire de ses ennemis. La paix étant faite, le duc invite les principaux chess de la Ligue, à venir le joindre avec leurs troupes à Sénigaglia. Ces seigneurs entrent dans la place sans désance; mais An, It. Partie II.

auffi-tôt, par l'ordre du-duc de Valentinois; les uns sont étranglés, les autres jettés dans de sombres cachots.

Le pape, aussi méchant que son fils, & agissant de concert avec lui, envoie prier le cardinal des Urfins, qui, se confiant au traité, étoit rentré dans Rome, de venir le trouver au Vatican, parce qu'il a quelque affaire importante à lui communiquer; mais l'infortuné cardinal n'a pas plutôt mis le pied dans le palais, qu'il est arrêté prisonnier. On se saisit, en même tems, de tous ceux de cette famille, qui se trouvoient à Rome, & on les conduit au château Saint-Ange. Le pape force le cardinal des Urfins de figner un ordre, pour livrer au duc de Valentinois son fils toutes les places dont la maison des Urlins étoit en possession: il le fait ensuite empoisonner avec des cantharides. Le pontife, voulant persuader au public que le cardinal n'étoit pas mort empoisonné, fit porter son corps en plein jour, le visage découvert, dans l'église de saint Pierre, & voulut que tous les cardinaux affistassent à ses funérailles.

# **₹** [1503.] **₹**

Les thrésors du pape se trouvant épuisés, le duc de Valentinois lui propose de se défaire du cardinal Cornetto, & de quelques autres qui passoient pour les plus riches & les plus avares du sacré collége. Les papes étoient alors en possession d'hériter des cardinaux. Alexandre, qui n'étoit pas plus scrupuleux que son fils, accepte la proposition, & invite lui-même les cardinaux dont il youloit se défaire, à venir souper dans la vigne du cardinal Cornetto, qui étoit affez proche du Vatican, & où l'on prépare par son ordre un repas magnifique. Sa Sainteté avoit fait mêler, entre plusieurs bouteilles d'excellent vin, une bouteille de vin emporsonné, destinée pour le cardinal Cornetto & ses collégues, On avoit fait remarquer cette bouteille au maître d'hôtel, & pris toutes les précautions possibles pour éviter quelque méprise. Il faisoit alors une chaleur extraordinaire. Le pape & le duc, étant arrivés à la vigne, veulent se rafraîchir, & demandent à boire; mais quelque soin qu'on eût pris d'instruire le maître d'hôtel, il se trompa, & présenta du vin empoisonné au duc de Valentinois & à la Sainteté. Le pape, qui ne trempoit pas beaucoup son vin, fut attaqué sur le champ d'une volique violente, accompagnée de cruelles convulfions. Le duc, qui méloit ordinairement beaucoup d'eau avec son vin, eut les mêmes fymptomes, mais bien moins violens. Tous les remedes qu'on employa pour le pape furent inutiles. Il expira, quelques heures après avoir avalé le poison. Le duc suf plus heureux. Après avoir pris tous les antidotes connus, il se sit mettre dans le ventre d'une mule encore vivante, ce qui lui sauva la vie; mais la violence du poison étoit si grande, que, pendant l'espace de six mois, il sut tourmenté par des douleurs très-aigues. Ses cheveux & ses ongles tomberent, & sa peau se leva dans toutes les parties de son corps.

François Picolomini, cardinal de Sienne, füccesseur d'Alexandre VI, sous le nom de Pie III, paroissoit devoir corriger les abus qui s'étoient glissés sous le dernier pontificat; mais il mourut, virigessix jours après son élection, regretté de tous les gens de bien. Julien de la Rovere, cardinal de S: Pierre-aux-Liens, élu pour lui succéder, prit le nom de Jules II, & s'occupa de guerres & de combats, plutôt que du soin

de réformer l'église,

# \* [1506.] A

L'église de S. Pierre du Vatican, que l'empereur Constantin avoit fait bâtir, commençoit à tomber en ruine. Jules conçoit le dessein de la faite rebâtir entièrement, & de lui donner une sorme plus majestueuse; voulant, par ce grand ouvrage, illustrer son pontisicat. Le plan de

Le superbe édifice sut donné par le célèbre Bradamante qui avoit rétabli en Italie le goût de l'architecture antique. Jules publia des indulgences pour tous ceux qui contribueroient à la structure de cet auguste bâtiment, devenu, par les divers accroissemens qu'il a reçus, le plus considérable qu'il y ait dans le monde. Il en posa la premiere pierre, le 18 d'Avril.

# **₹**[1510.]

Jules, d'un caractere violent & impétueux, ne respiroit que les combats. Il commandoit ses armées en personne; & sa main, destinée à bénir les peuples, étoit toujours armée du glaive. Ses démêlés, avec le duc de Ferrare & le roi de France, occuperent tout son pontificat, & le détournerent d'autres soins plus utiles. Son humeur guerriere pensa quelquesois lui être funeste. Etant un jour parti de Saint Félix pour se rendre devant la Mirandole, dont son armée faisoit le siège, le sameux chevalier Bayard, instruit de la marche du pontife, forma le projet de se saisir de sa personne, & de le conduire à Milan. Il partit, au commencement de la nuit, avec cent hommes d'armes. Jules étoit en litiere. précédé de ses équipages & de quelquesuns de sa cour. Heureusement pour lui, le

### 102 ANECDOTES

mauvais tems l'obligea de retourner sur ses pas, & de suivre l'avis du cardinal de Pavie, qui lui conseilloit de remettre le départ à l'après-midi. Il n'étoit pas encore rentré dans Saint Félix, lorsque Bayard parut avec ses soldats, & sondit sur la petite troupe du pape. Jules descendit promptement de litiere, &, précipitant sa marche, se résugia dans le château. Il ne perdit, en cette occasion, que quelques mulets qui portoient son bagage, quelques-uns de ses domestiques, & deux évêques de sa suite.

# **\*\***[1513.]

Dévoré par son ambition & par les inquiétudes continuelles que lui donnoient les révolutions d'Italie, Jules tombe dangereusement malade, & se prépare sérieusement à la mort. Il pardonna aux cardinaux qui l'avoient déposé dans le second concile de Pise; mais il les déclara incapables d'affister à l'élection de son successeur. « Comme Julien de la Rovere, »dit-il, je pardonne aux cardinaux schis-» matiques; mais, comme pape Jules, chef » de l'église, je juge qu'il faut avoir égard Ȉ la justice. » Dona Félice de la Rovere. le voyant sur le point d'expirer, lui demanda un chapeau de cardinal pour Gui de Montefalcone, son frere utérin. Il le

refusa, & lui repartit froidement que le sujet n'en étoit pas digne. Il tourna ensuite la tête de l'autre côté, & rendit le dernier soupir, âgé de soixante-dix ans. Il sut peu regretté de ceux même qu'il avoit comblés de biensaits, parce qu'il obligeoit de

mauvaile grace.

Le cardinal Jean de Médicis étoit à Florence, lorsqu'il apprit la mort du pape Jules II. Il prétendoit à la papauté, & partit aussi-tôt pour Rome. Il se sit porter en litiere, à cause d'un abscès qu'il avoit entre les cuisses, & voyagea si lentement, que les obséques du pape défunt étoient déja terminées & le conclave commencé, lorsqu'il y arriva. Après avoir fait jouer, pendant quelque tems, tous les ressorts de sa politique pour réunir en sa faveur les suffrages des cardinaux, il ne se trouvoit pas fort avancé; & le conclave paroissoit devoir durer encore long-tems, lorsqu'un accident bizarre fit ce que toutes les brigues du cardinal de Médicis n'avoient pu faire. Les mouvemens extraordinaires que ce prélat s'étoit donnés, en rendant visite, chaque nuit, à tous les cardinaux de sa faction, firent crever son abscès. Il en sortit une matiere infecte qui empesta les cellules voisines, qui n'étoient séparées que par de légeres cloisons. Les vieux cardinaux, qui étoient les plus contraires au cardinal de Médicis, s'informerent d'où venoit cette odeur infecte. Les médecins, qu'on avoit eu soin de gagner, répondirent que l'infection étoit causée par la maladie du cardinal de Médicis, qui ne paroissoit pas avoir plus d'un mois à vivre. Cette décision sixa les incertitudes des vieux cardinaux. Jean de Médicis sut élu pape, & prit le nom de Léon X. Il n'avoit pas encore trente-six ans accomplis; & la joie que lui causa sa nouvelle dignité, lui sit bientôt recouvrer une santé si parsaite, que les vieux cardinaux eurent lieu de se repentir de leur crédulité.

Léon fit éclater la magnificence, qui lui étoit naturelle, dans la cérémonie de son couronnement. L'Italie n'avoit point vu depuis long-temps de pompe plus superbe. Il y avoit des arcs de triomphe dressés au bout de chaque rue. Tous les officiers de la cour de Rome étoient vêtus avec autant de richesse que de goût. Le pape sit son entrée solemnelle sur le même cheval qu'il montoit à la bataille de Ravenne, où il fut fait prisonnier, & qui s'étoit livrée un an auparavant, à pareil jour. Le duc de Ferrare avoit racheté ce cheval d'un cavalier de sa compagnie de gens-d'armes, auquel il étoit échu pour sa part du butin. Il sut dispensé, depuis ce jour, de tout service, & on le fit nourrir avec grand soin. La dépense

de cette fête coûta cent mille On remarque que, dans cette brillante journée, Jules de Médicis, frere naturel du pape, fit trois personnages différens. Il parut d'abord en chevalier de Rhodes, portant le grand guidon de S. Jean de Jérusalem. On le vit ensuite décoré 💼 la pourpre Romaine; & enfin, la nouvelle de la mort de l'archevêque de Florence étant arrivée à Rome, le même jour, Jules fut pourvu de cet archevêché, & se montra revêtu des ornemens de cette nouvelle dignité. Léon fut toujours possédé du desir d'aggrandir sa maison, & cette passion lui fit commettre plusieurs injustices. Il tenta de dépouiller Maximilien Sforce du duché de Milan, sous prétexte que ce prince, devenu presqu'imbécille, n'étoit pas capable de gouverner cet Etat. Son dessein étoit de le faire passer entre les mains de Julien de Médicis, son frere, auquel il avoit fait épouser la sœur du duc de Savoye. Les intrigues, qu'il mit en œuvre pour faire réussir ce projet, font honneur à sa politique; mais la mort imprévue de Julien rompit toutes ses mesures.

### ~~ [ 1515.] A

Il réussit mieux dans son entreprise sur le duché d'Urbin. Cet Etat, voisin de Florence, étoit sort à la bienséance du jeune Laurent de Médicis, son neveu, alors chef de cette république. Sans considérer l'injustice qu'il y avoit à dépouiller ainsi un seudataire du faint siège sans aucun sujet, il sorça le malheureux duc d'Urbin d'abandonner ses Etats dont Laurent sut mis en possition.

₩[ 1517.] M

Le pape Léon entreprend d'achever le somptueux édifice de la basilique de saint Pierre, que Jules II, son prédécesseur, avoit commencé; mais, son thrésor se trouvant épuilé par les excessives dépenses qu'il avoit faites, il imagine, pour rétablir ses finances, un expédient dont les suites surent très-funestes à l'église. Il envoya, dans tous les royaumes Chrétiens, des légats chargés d'accorder des indulgences plénieres à tous ceux qui voudroient contribuer aux frais de l'édifice. Les conditions, qu'il falloit remplir pour gagner ces indulgences, étoient si aisées, qu'il n'y avoit personne qui ne pût les gagner dans toute leur plénitude. Le monde Chrétien fut divisé en divers départemens. On établit dans chacun des collecteurs pour recevoir l'argent; & plusieurs prédicateurs furent choisis pour instruire le peuple des vertus de ces indulgences. Ce trafic folemnel des graces spirituelles donna lieu à Martin Luther de s'élever contre les indulgences, & de former cette secte qui a causé tant de maux

à l'Eglise.

Pandolphe Pétrucci, qui commandoit à Sienne, avoit rendu des services signalés à Léon X. Le cardinal, son fils, avoit même contribué beaucoup à son élection. Cependant le desir qu'avoit le pape de joindre l'Etat de Sienne à celui de Florence, lui sit perdre le souvenir de toutes les obligations qu'il avoit à la famille des Pétrucci; &, par la plus noire ingratitude, il résolut de la faire chasser de Sienne. A la faveur d'une sédition qu'il eut le secret d'allumer dans cette ville, les Pétrucci surent chasses, & leur place sut occupée par un homme devoué à la maison de Médicis; mais cette injustice pensa lui coûter la vie.

Le cardinal Pétrucci, indigné de l'outrage fait à sa famille, résolut de se venger de l'ingratitude du pape. Il forma une
conspiration contre sa vie, dans laquelle
entrerent les cardinaux Sodérini, Cornéto,
Riaire & Sauli. Il y avoit en Italie un sameux chirurgien nommé Verselli, homme
débauché, & capable des plus grands crimes. Les conjurés résolurent de se servir
de son ministere, pour faire mourir le pape.
Ce pontise, comme on l'a dit, avoit eu
un abscès qui s'étoit ouvert, mais dont la
plaie ne s'étoit jamais bien fermée. Il lui

### 108 ANECDOTES

falloit, par conséquent, un habile chirurgien qui le suivit par-tout pour le panser, lorsqu'il étoit nécessaire. Il étoit facile à ce chirurgien d'empoisonner les bandages qu'il mettoit sur la plaie; & les conjurés firent tous leurs efforts pour que le pape se servit du ministere de Verselli, qu'ils avoient gagné; mais, quelques représentations qu'on fit à Léon, il ne voulut jamais consentir à changer son chirurgien, quoiqu'il fût mal-adroit & qu'il eût la main lourde. Sur ces entrefaites, on intercepta une Lettre que le cardinal Pétrucci écrivoit à son secrétaire, à la cour de Rome, nommé Antoine Nini. Cette Lettre étoit écrite en chiffres; circonstance qui fit naître de grands soupçons dans l'esprit du pape. Il envoya chercher Nini, & le contraignit de lui lire cette Lettre. Il s'y trouva quelques exprefsions équivoques, qui sembloient déceler le dessein du cardinal. Sur ces indices, Nini fut appliqué à la question, & découvrit tout le secret de la conjuration. Personne ne sçavoit ce qui s'étoit passé entre le pape & Nini; & les domestiques de ce dernier ignoroient ce qu'il étoit devenu. Par ce moyen, il ne fut pas difficile au pape d'attirer à Rome le cardinal Pétrucci, qui se tenoit toujours à la campagne depuis la disgrace arrivée à sa famille. Il envoya vers ce prélat le plus habile émissaire de la cour

de Rome, qui lui fit entendre que le pape étoit dans l'intention de rétablir son pere à Sienne, & qu'il n'attendoit que son retour à Rome, pour en conférer avec lui. Pétrucci se laissa persuader, & partit aussitôt; mais, dès qu'il se présenta dans l'antichambre du pape, il fut arrêté & mis dans un.cachot. On dépêcha aussi-tôt un courier à Florence. Verselli fut pris dans cette ville, pendant qu'il jouoit au dés; & on le conduisit à Rome. Avant que la nouvelle de la détention du cardinal Pétrucci se fût répandue, le pape fit assembler tous les cardinaux qui se trouvoient alors à Rome. Il leur fit un discours véhément & pathétique, & se plaignit amèrement d'une conjuration formée contre sa vie par quelques cardinaux. Il ajoûta qu'il connoissoit les coupables; qu'il leur offroit le pardon de leur crime, pourvu qu'ils en fissent l'aveu en plein confistoire, mais que, s'ils s'obstinoient à garder le filence, il les abandonneroit à toute la rigueur de la justice séculiere. Alors les cardinaux Sodérini & Cornéto se prosternerent aux pieds du pape qui leur pardonna; mais il les condamna à une amende de dix mille écus chacun. Le cardinal Pétrucci, après avoir été longtems appliqué à la torture, fut étranglé dans son cachot par un Ethiopien. Le chirurgien Verselli sut traîné sur une claie.

#### 112 ANECDOTES

préféré les poëtes aux théologiens, & fur-tout d'avoir fait repréfenter, avec des dépenses excessives, des comédies trop libres.

### ₩[1522.]

Adrien Florent, évêque de Tortose, autresois précepteur de Charles V, est élevé sur la chaire de S. Pierre, par les intrigues de l'empereur, son a ciple. Il ne changea point de nom, comme avoient fait ses prédécesseurs depuis cinq cens ans, & se sit appeller Adrien VI.

Ce pontise, né à Utrecht, étoit fils d'un brasseur de bière, & avoit été élevé, par charité, au collège des Porciens à Louvain. Les progrès qu'il y sit dans la théologie & dans la philosophie, lui acquirent une grande réputation, & commencerent sa fortune.

Les Romains, qui desiroient avoir un pape Italien, surent très-irrités de son élection, & poursuivirent les cardinaux, au sortir du conclave, en les accablant d'injures. Le cardinal de Gonzague, passant sur le pont Saint-Ange avec plusieurs autres cardinaux, se tourna d'un air riant vers les plus mutins, & leur dit: «Je vous remercie » de ce que vous vous contentez de nous » dire des injures, tandis que nous mérim tons d'étre lapidés, »

¿ Le nouveau pape n'imita pas le faste & la magnificence de ses prédécesseurs. Il étoit bienfaisant sans être prodigue. Son zèle réforma pluseurs désordres qui s'étolent glissés dans le clergé. Il ne tenoit point de table, & mangeoit en son particulier, comme un religieux. Cette conduite, si conforme à celle des saints papes des premiers siécles qui attira le mépris de tout le monde. On disoit de lui, que c'étoit un honnête homme & un bon Chrétien,

mais un médiocre pontife.

La haine qu'on avoit conçue contre ce digné pontife, étoit telle que, pendant l'espace d'environ deux ans qu'il occupa le faint fiége, on attenta plusieurs fois à sa vie. Un certain Marius de Plaisance, à qui le pape avoit ôté quelque emploi, résolut de s'en venger, & de le tuer, lorsqu'il sortiroit de sa chambre; mais ce misérable, après avoir attendu quelque tems inutilement, voyant que son complice ne venoit pas à l'heure marquée, craignit qu'il n'eût découvert la conspiration, & se perça lui-même de son épée. Allant un jour célébrer la messe dans la chapelle pontificale, la voûte s'écroula, & , par sa chute, écrasa quelques Suisses auprès du pape. Les prélats de sa suite, témoins de cet accident, firent paroître par leurs manieres, qu'ils étoient fachés que le pape eût échappé à ce danger. Le peu-An. It. Partie II.

### 114 ANECDOTES

ple même poussa l'impiété jusqu'à faire des imprécations contre la Providence qui lui avoit sauvé la vie.

# ₩[ I523.] **₩**

Les vœux des Romains sont ensin comblés par la mort d'Adrien VI, arrivée le 14 de Septembre sur le soir. Ce pape sut inhumé dans l'église de S. Pierre, sous une tombe assez simple, sur laquelle sut gravée cette épitaphe. « Ici repose » Adrien VI, qui n'estima rien de plus mal» heureux pour lui, dans toute sa vie, que » de commander. »

Le cardinal Jules de Médicis lui succède. Il avoit dessein de retenir son nom de Jules; mais on lui dit, pour l'en détourner, que les papes. qui ne changeoient pas de nom, mouroient bientôt. Il sur assez foible pour le croire, & se sit appeller Clément VII. Ce pontise étoit sils naturel de Julien de Médicis, assassiné à Florence, dans la conjuration des Pazzi. C'est le premier bâtard qui ait occupé le siège apostolique. Plusieurs traits, relatiss à ce pape, se trouvent à l'article de Florence.

## ₩[1525.] A

La guerre, entre l'empereur Charles V

& François I, au sujet du Milanez, étoit alors plus vive que jamais. Jules de Médicis, après avoit inutilement exhorté les deux princes à la paix, embraffa le parti du roi de France, qui ne fut pas le plus heuteux. Ce printce ayant ete fait prisonnier à la bataille de Pavie, & les François ayant été obligés d'abandonnér le Milanez, un détachément des troupes de l'empereur entra dans Rome par surprise, & pilla le palais du pape, qui s'étolt retiré dans le château Saint Ange. Ce pontifé fe voyant affiegé dans cette forteresse, conclut avec le communidant des troupes de l'émpereur une treve de quatre mois; promît d'embraffer le parti de l'empereur, & de retirei les troupes qu'il avoit au service de la France & des autres puissances liguées contre Chatles VI; mais Clément se vità peine en liberté, qu'il oubfid ses fermens: &, loin de retirer les troupes, il en envoya de nouvelles.

# [i]27.]

L'empéreur, irrité de la persidie du pape, écrit au duc de Bourbon de chercher tous les moyens de puisse le pontise de sa mauvaise soi. Le due marche aussi-tôt vers Rome à la têse de quatorze mille hommes, & en sorme le siège. Les soldats, animés par le

desir du pillage, montent à l'assaut avec une ardeur incroyable : lui-même les encourage par son exemple; mais, lorsqu'il montoit le premier, un coup de mousquet le renverse mort. Cet accident ne rallentit point le courage des soldats, qui, malgré les efforts de ses habitans, se rendent maîtres de Rome, & y exercent les plus affreux ravages. Cette ville, prise jusqu'à huit fois par des peuples barbares, ne fut jamais pillée avec tant de fureur qu'elle le fut alors par les mains des Chrétiens. Tous les défordres qui accompagnent le fac d'une ville, furent exercés dans Rome avec la violence la plus effrénée, pendant l'efpace de neuf mois. Cette ville n'avoit jamais été si riche; & le butin que les soldats en retirerent, ne se peut estimer.

Le pape s'étoit renfermé dans le château Saint-Ange, dès qu'il avoit appris l'arrivée du duc de Bourbon. Il y fut affiégé par l'armée ennemie, & ferré de si près, qu'on pendit une vieille semme, qui avoit voulu lui faire passer un panier de laitues par une corde qu'on avoit lâchée le long de la muraille du château. Le cardinal Pulci, renfermé avec le pape dans cette forteresse, sit, pour s'échapper, une tentative qui lui coûta la vie. A peine sut-il sorti, qu'il tomba de son cheval, & son pied resta engagé dans l'étrier. Le cheval, qui venoit de sentir l'é-

peron, ne rallentit point sa course, & traîna le malheureux cardinal sur le pont-levis du château. Presque tous les présats de l'Europe écrivirent à l'empereur, pour solliciter la liberté du pape; mais Charles V, croyant que ce seroit un grand honneur pour lui d'avoir eu, dans l'espace de deux ans, deux prisonniers si illustres, un roi de France & un pape, répondit en termes ambigus, & songeoit même à saire conduire le pontise en Espagne. S'il n'exécuta pas ce dessein, du moins il vendit bien cher au pape sa liberté.

Cependant ce pontife souffroit beaucoup de la disette des vivres dans le château Saint-Ange. Il se vit enfin forcé de se ren-'dre, & de capituler avec le prince d'O= range, qui avoit succédé au duc de Bourbon, dans le commandement des troupes. Il s'engagea de payer quatre cens mille ducats, & de remettre entre les mains de l'empereur, le château Saint-Ange, avec plufieurs villes de l'Etat eccléfiastique. Il fut encore stipulé que le pape demeureroit prifonnier dans le château Saint-Ange, jusqu'à ce qu'il y eût cent cinquante mille ducats de payés. Pour payer promptement cette fomme, on vendit tout ce qu'on trouva dans le château Saint-Ange, & l'on mit à l'enchere trois chapeaux de cardinaux, qui furent donnés au plus offrant.

### 118 ANECDOTES

Après que l'armée impériale éut évacué Rome, les commissaires des quartiers dresserent un compte exact des filles ou semmes que les ennemis avaient rendues enceintes; & l'an trouva que le nombre se montoit à trois mille sept cens; & ils'en trouva encore plus de mille à la campagne, & aux envi-

rons de Rome.

Huit jours ayant ce fatal évènement, un homme, habillé en hermite, âgé d'environ soixante ans, alloit dans les rues de Rome, vers l'heure de minuit, faisant sonner 'de tems en tems une clochette qu'il portoit en main, & proponçant à haute voix ces paroles : " La colere de Dieu va » bientôt tomber für cette ville. n On arrêta cet homme extraordinaire. Le gouverneur l'interrogea; mais il n'en put jamais rien tirer que ces paroles : " La colore de Dieu » ya bientôt tomber sur cette ville, » Le pape ne réuffit pas mieux dans l'examen qu'il voulut faire de cet homme : la violence des tourmens ne put même arracher autre chose de lui, que cet oracle effrayant. Le prince d'Orange, successeur du duc de Bourbon, étant maître de Rome, fit mettre cet homme en liberté, & lui offrit de l'argent qu'il refusa. Trois jours après, sortit de la ville, & l'on n'a jamais sçu ce qu'il est devenu.

### **→** [1529.] ♣

Charles-Quint se rend à Boulogne pour s'y faite couronner, & pour conférer avec le pape des moyens de rétablir la paix. On lui fait, dans cette ville, la plus magnifique réception. Dès qu'on sçut qu'il approchoit, tous les sénateurs sortirent à cheval, & en habits de cérémonie. Il marcherent ensuite deux à deux devant l'empereur, comme pour le conduire & lui faire faire place. L'université en corps, & tous ceux qui étoient revêtus de quelque dignité dans la ville, allerent aussi audevant de ce prince, plus de deux cens pas au delà des portes. Les plus diftingués d'entr'eux portoient un dais de brocard d'or & de velours cramoifi, fous lequel paroiffoit l'empereur armé de pied en cap. Immédiatement après lui, suivoit à cheval Antoine de Leve, capitaine fameux, qui avoit fait avec honneur cinquante campagnes, & qui, dans son extrême vieillesse, pleuroit de joie de voir ses travaux si dignement récompensés. Le grand amiral André Doria venoit ensuite. Ensin on appercevoit Paigle Romaine, porté par le vice gonfalonnier de l'empire. Tous les officiers & les domestiques de l'empereur fermoient la marche. Au son des trompettes, des tam-

H iv

bours & des fifres, on arriva fur la place de l'église cathédrale. Le pape, revêtu de ses habits pontisicaux, affis sur un vaste échafaud couvert de riches tapis, & portant la triple couronne, attendoit l'empereur. Ce prince descendit à quelque distance de l'échasaud. En approchant du pape, il se mit à genoux pour lui baiser les pieds; mais le pontise retira ses pieds, &, relevant l'empereur, l'embrassa sur les deux joues. Après les complimens ordinaires de part & d'autre, Charles sit présent au pape d'une cassette d'argent, remplie de médailles d'or; & le pape donna à l'empereur une aigle impériale d'or, enrichie de pierreries.

# ~~ [1534.] A.

Le pape Clément VII meurt, le 25 de Septembre de cette année, âgé de cinquante-fix ans. Ce pontife, amateur des arts comme la plûpart des princes de son illustre maison, enrichit la bibliothéque du Vatican d'un grand nombre de livres rares & précieux. Alexandre Farnese, doyen du sacré collége, lui succéda sous le nom de Paul III.

L'excommunication lancée contre Henri VIII, & la féparation du royaume d'Angleterre d'avec l'église Romaine en 1538; L'établissement de l'ordre des Jésuites, & l'approbation que le pape donna, par une bulle authentique, à ce nouvel institut, en 1540;

La convocation du fameux concile de Trente, destiné à résormer les abus qui s'étoient glissés dans l'église, dont l'ouverture su indiquée pour le 13 Décembre 1545.

Tels sont les principaux événemens qui distinguent le pontificat de Paul III.

## \*\* I549...]

Paul III, apprenant qu'Octave Farnese cherchoit à s'emparer de la ville de Parme, appartenante au saint siège, sut transporté d'une si violente colere, qu'il en tomba en foiblesse. Ceux qui étoient auprès de lui, le soutinrent, & le mirent sur un lit où il demeura quatre heures sans parler. Il ne revint à lui même, que pour s'appercevoir que sa fin n'étoit pas éloignée. Son corps, affoibli par les années, n'avoit pu résister à une si vive secousse; & il expira, le 10 de Novembre, âgé de quatre-vingt-un ans. On remarque qu'avant de mourir, il ordonna qu'en remît la ville de Parme à Octave Farnese. Ce pontise avoit de la littérature, & faisoit assez bien des vers. Il eut une affection aveugle pour sa famille, qui n'eut jamais pour lui que de l'ingratitude.

#### ANECDOTES

Le cardinal de Monté, son successeur, prit le nom de Jules III. C'est l'usage que le nouveau pape donne à quelqu'un de fes amis son chapeau de cardinal. Jules accorda le fien, avec fon nom & fes armes, à un jeune aventurier, son domestique, & qui n'avoit pas d'autre charge dans fa maison, que celle de gouverner un finge. Ce jeune homme, se nommoit Innocent, & étoit né à Plaisance de parens pauvres & obscurs. Le cardinal de Monté, étant gouverneur de cette ville, eut occasion de voir ce jeune homme qui cherchoit à se placer dans quelque endroit; ses manieres lui plurent: il se chargea de son éducation & le fit même adopter par son frere Baudouin.

Les cardinaux furent indignés de voir un inconnu sans naissance & fans mérite, décoré de la pourpre Romaine. Ils représenterent vivement au pape qu'il avilissoit la dignité de cardinal par la promotion d'un pareil sujet. Jules leur répondit : « Vous m'a- » vez bien élevé vous-même sur le siège apos » tolique, quoique je n'eusse aucun mérite. » Commençons, ajoûta-t-il, par avancer ce » jeune homme : s'il n'est pas encore digne » du cardinalat, il faut espérer qu'il le devien- » dra. » La vie déréglée du nouveau cardinal démentit les espérances du pape. Quelques plaisans le nommerent le cardinal

# ITALIENNES. 12

Simia, finge, faisant allusion à l'emploi qu'il avoit autresois exercé.

## ₩[1555.]:#h

Jules avoit dessein de rétablir l'autorité du saint siège en Angleterre: il en avoit même écrit à la reine Marie, qui paroissoit disposée à le seconder; mais la mort, qui le surprit, l'empêcha de pousser plus avant son projet. On rapporte qu'étant pressé par son frere Baudouin de lui céder la ville de Camérino, & les cardinaux n'y voulant pas consentir, il seignit d'être malade pour être dispensé de tenir le consistoire; mais, pour colorer sa feinte, ayant été obligé de changer son régime, il tomba sérieusement malade, & mourut.

Le cardinal de Sainte Croix, élu pour lui fuccéder, prit le nom de Marcel II. Ce pontife parut avoir de grandes vues pour la réformation de l'églife, & forma plusieurs projets, qu'il n'eut pas le tems d'achever. Entr'autres, il méditoit d'instituer un ordre militaire de cent chevaliers tirés de toutes sortes de conditions & d'états. Il devoit en être le chef & le grand-maître. Tous les chevaliers lui auroient prêtése rment de sidélité, & ils auroient reçu de lu i une pension annuelle de cinq cens écus; ce devoit être leur unique revenu. Tou te dignité leur

auroit été interdite, excepté celle du cardinalat. Son dessein étoit d'employer ces chevaliers pour les nonciatures, les légations, les gouvernemens, les négociations, & toutes les autres assaires du siège apostolique. Déja plusieurs sçavans, qui demeuroient à Rome, avoient été saits chevaliers du nouvel ordre, & un grand nombre d'autres briguoient cet honneur.

Marcel ne voulut jamais permettre qu'aucun de ses parens vînt à Rome. Depuis qu'il fut pape, il ne vit pas même son frere & ses deux neveux. Quelqu'un lui ayant demandé si on leur donneroit un appartement au palais? « Qu'y ont-ils affaire, répondit-

» il? est-ce leur maison? »

Un jour qu'il s'entretenoit avec le cardinal de Mantoue sur la difficulté de bien gouverner: « Jesçais, dit il, que dans cette » matiere il vaut mieux promettre peu & » faire beaucoup. Cependant je ne laisse pas » de promettre beaucoup, asin que, si je » m'écarte du droit chemin, le souvenir de » mes promesses me fasse rougir de mon » erreur. »

L'ambassadeur d'Espagne lui ayant demandé la grace d'un gentilhomme Romain : » Je ne veux pas, dit-il, commencer par-là » mon pontificat. »

Le nouveau pape, ennemi du faste que ses prédécesseurs avoient pris plaisir d'éta-

caire de J. C.

ce pontife si estimable mourut le dixieme jour de son pontificat, regretté de tous les gens de bien. On a prétendu que son chirurgien, corrompu par ceux qui craignoient la résorme, l'avoit empoisonné en traitant un ulcere caché qu'il avoit à la jambe.

₩[ 1556.]

Le cardinal de Caraffe, élu pape sous le nom de Paul IV, se ligue contre l'empereur avec Henri II, roi de France; mais, quelque tems après, informé que ce prince avoit conclu une trève avec leur ennemi commun, il envoie en France le cardinal Caraffe son neveu, en qualité de légat, pour persuader au roi de la rompre. Le légat sit dans Paris une entrée pompeuse. On rapporte que, lorsqu'il distribuoit des bénédictions au peuple à genoux dans les rues, selon la coutume, au lieu de prononcer les paroles ordinaires, il disoit tout bas ces mots: « Puisque ce peuple veut être » trompé, qu'il soit trompé. »

Un incident, qui arriva à-peu-près dans le même tems, servit encore à ranimer la haine du pape contre l'empereur Char-

#### 126 ANECDOTES.

les V, & le roi Philippe son fils. Un melsager du marquis de Sarria, ambassadeur de l'empereur à Rome, portant des Lettres au vice-roi de Naples, & passant par Terracine, fut arrêté par le gouverneur de cette ville, qui le soupçonna d'être chargé de quelque commission contraire aux intérêts du pape. Il fut ensuite envoyé à Rome. Le duc de Palliano, neveu du pape, ne le fit entrer dans la ville, que la nuit, & fous bonne garde : on le fouilla très - exactement, & on lui trouva des Lettres en chiffres, que Garcilasso de Véga, agent du roi d'Espagne à Rome, écrivoit au duc d'Albe. On déchiffra ces Lettres, & l'on connut que Véga pressoit le duc d'entrer sur les terres du pape, qui n'avoit encore rassemblé aucunes troupes pour sa défense. Là-dessus. Véga fut arrêté & mis en prison avec Antoine de Tassis, général des postes de l'empereur. Le pape , dans son ressentiment, voulut même excommunier l'empereur & son fils, sous prétexte qu'ils soutenoient les Colonnes, excommuniés & ennemis de faint siège; mais le pontife ne tarda pas à se repentir de ses emportemens. Le duc d'Albe entra dans l'Etat ecclésiastique, armée; & les progrès rapides de ce fameux général forcerent Paul IV à rechercher la paix.

## -M[1557.]:56

Ce pontife, par un zèle un peu trop ardent pour la religion, étendit beaucoup l'autorité de l'inquisition, qu'il appelloit l'antidote de l'hérésie, & attribua même à e tribunal la connoissance de plusieurs procès qui n'étoient point de son ressort. Le moindre soupçon étoit une preuve pour lui, lorsqu'il s'agissoit de la religion. Il n'avoit alors aucun égard ni au mérite ni à la qualité des personnes. Le cardinal Moron, prélat d'un très-grand mérite, & digne d'occuper le thrône pontifical, ne fut pas à l'abri du zèle inquiet & turbulent de Paul IV, qui le fit arrêter sur quelques indices, & renfermer dans le château Saint-Ange. Moron, qui avoit défendu autrefois avec fuccès les vérités orthodoxes contre les erreurs des Protestans, sut vivement indigné de se voir traité comme un hérétique endurci, par un pape qui lui étoit redevable de son election. Paul IV, lui ayant fait faire son procès avec rigueur, reconnut son innocence, & lui envoya dire mu'il pouvoit fortir de prison : mais le courageux cardinal ne voulut point user de cette permission, & demanda qu'on le justifiat pleinement de l'accusation honteuse qu'on avoit osé intenter contre lui. Le pape, confus de ses

#### 128 ANECDOTES

excès envers Moron, différa cependant de l'absoudre, pour ne pas se condamner lui-même; & ce ne sut que sous Pie IV, que Moron sut pleinement justifié.

# - [ 1558.]

Ignace, fondateur des Jésuites, étant mort, les principaux membres de cette fociété s'assemblent, & choisissent pour lui succéder le pere Laynez. Après l'élection, ils se rendirent au palais du pape qui les reçut avec bonté, & approuva leur choix. Ce pontife, se tournant vers le nouveau général, lui dit ces paroles remarquables, par le rapport qu'elles ont à l'évênement arrivé, il y a quelques années : « C'est donc » fur vous, mon cher fils, que le fort est » tombé; vous avez été élu chef d'une » fainte compagnie, dont les commence-» mens ont été très-foibles, qui s'est élevée » au milieu des persécutions, deux choses » qui caractérisent les ouvrages de Dieu. » & qui, malgré tous les obstacles, a rendu » les services les plus importans à l'églife... » Envifagez l'opprobre de la passion de J. C. » & l'ignominie de sa croix! Voyez par quel » affreux sentier les saints sont arrivés à la » gloire! Un tems viendra que vous serez » hais & persécutés, qu'on vous affligera, n qu'on vous mettra à mort.... Prenes » garde

» garde que la faveur des princes ne vous » léduise.... Ne vous laissez point aveu-» gler par les honneurs du siécle; ils seroient » la cause de votre ruine. »

# MA [1559....]

Le cardinal Caraffe, le duc de Palliano & le marquis de Montebello, neveux du pape, abusoient de leur crédit & du pouvoir que leur confioit leur oncle, pour commettre des vexations inouïes, & pour se livrer impunément aux plus honteules débauches. Le public murmuroit en secret contre eux; mais personne n'osoit en de-. mander justice au pape, qui avoit une affection aveugle pour la famille. Heureufement la licence des neveux du pape étoit montée à un tel excès; qu'il s'en apperçut lui même, & ne put s'empêcher d'en faire des plaintes. Quelques personnes, zélées' pour le bien public, faifirent ce moment favorable, pour représenter au pape le scandale que causoit la mauvaise conduite de ses neveux, & lui firent appercevoir tous les abus qu'ils avoient introduits dans Rome. Le pape ouvrit alors les yeux; &, prenant une résolution généreuse, il sit assembler un confistoire nombreux, dans lequel, après avoir détesté la vie déréglée de ses neveux, il prononça contre eux un décret de ban-An. It. Partie II.

#### NO ANECDOTES

nissement, qui fut exécuté à la rigueurs-Cette action vraiment grande sit voir que le pape aimoit sincérement la justice, & lui sit beaucoup d'honneur.

Paul IV, attaqué d'une hydropisie, meurt le 18 d'Août, âgé de quatre-vingt-

trois ans.

. Le peuple n'eut pas plutôt appris la nouvelle de sa mort, qu'il fit éclater la haine qu'il lui portoit. Une troupe de mutins courut vers la nouvelle prison de l'Inquisition; en fit sortir tous les prisonniers, & y mit le feu. Les armes des Caraffes furent arrachées avec violence de tous les endroits où elles étoient placées. Le commissaire de l'Inquisition sut tué dans le désordre, & sa maison réduite en cendres. La statue du pape, qui étoit au capitole, fut brifée par les séditieux. Ils en emporterent la tête qu'ils jetterent dans le Tibre, après l'avoir roulée pendant trois jours dans les rues de Rome. Le corps du défunt pape fut porté sans aucune cérémonie dans l'église du Vatican; &, pour le dérober à la fureur du peuple, on établit des archers qui le garderent jusqu'à ce qu'il fût déposé dans le tombeau.

₩[1560.] **/** 

Le cardinal Jean-Ange Médéchino, Milanois, élu pape sous le nom de Pie IV, fignale les commencemens de son pontificat par la perte des Caraffes, si puissans sous le règne précédent. Le cardinal Charles Cataffe, son cousin, Alfonse, & plusieurs autres de la même famille, sont arrêtés par l'ordre du nouveau pontife, & rensermés au château Saint-Ange. On rapporte que le cardinal Caraffe, se voyant conduit en prison, dit que les Caraffes avoient bien mérité ce cruel traitement, puisqu'ils avoient élu pour pape un homme tel que Médéchino.

### - 1561.] JAN

Pie IV fit plusieurs réglemens pour l'embellissement de la ville de Rome. Il y sit amener à grands frais les eaux de plufieurs fontaines; &, dans tous les ouvrages qu'il entreprit pour la décoration de cette capitale du monde, il eut soin d'unir la magnificence à l'utilité. Un poëte fit à ce sujet deux vers latins, dont voici le sens: » Auguste sit bâtir de marbre la ville de » Rome, qui n'étoit encore que de briques: » mais, par les soins de Pie IV, cette ville » est devenue toute d'or. »

Un des plus utiles établissemens de ce pape fut l'imprimerie du Vatican, destinée à imprimer correctement les ouvrages des peres. Il en commit le soin au sçavant Paul Manuce.

Cette même année, Pie IV fait faire le

#### 222 ANECDOTES

procès aux Caraffes qu'il retenoit prisonniers. Le cardinal Caraffe & le duc de Montorio son frere, convaincus d'avoir abusé de leur pouvoir, furent condamnés à mort. Le premier sut étranglé dans la prison; le second eut la tête tranchée sur le pont du château Saint-Ange: leurs corps surent exposés à la vue du peuple sur le même pont.

M[1565.]

Benoît Accolti, fils d'un cardinal de ce nom, trame une conspiration contre le pape. Cet homme, visionnaire & fanatique, s'étoit imaginé que Pie IV n'étoit pas vrait pape; qu'après sa mort, le saint siège seroit occupé par un autre pontife, qui réformeroit entiérement les abus, & rendroit la paix à l'Eglise. Il faisoit espérer à ses complices qu'ils partageroient les thrésors de Pie IV. Il leur promettoit des châteaux & des villes; Pavie devoit être donnée à l'un. Crémone à l'autre. Il cherchoit depuis quelque tems l'occasion de tuer le pape; mais sa, timidité la lui faisoit toujours manquer, lorsqu'elle se présentoir. De trop longs délais firent échouer la conspiration. La division se mit entre les conjurés, & le secret sut éventé. Ils furent tous arrêtés dans une nuit, & appliques à la question. Ils firent paroître dans les tourmensplus de courage qu'ils n'en avoient temoigné dans l'exécution de leur entreptise, & ne voulurent rien avouer. Accolti, affectant un rire forcé pendant qu'on le tourmentoit, déclara qu'un ange l'avoit excité à cette entreprise; se qui n'empêcha pas qu'il ne sut mis à mort avec ses complices.

**\***[ 1566. ] **\*** 

Michel Ghisleri, Dominicain, monte sur le siège apostolique, vacant par la mort de Pie IV, & se fait appeller Pie V. Il se rendit redoutable aux hérétiques, par plusieurs exécutions qu'il sit faire dès les commencemens de son pontisicat. Aonius Paléaris, écrivain célébre, ayant osé dire que l'Inquisition étoit un poignard dégaîné contre les sçavans, sut brûlé par l'ordre du sévère pontife.

Les courtisanes, dont Rome étoit remplie, éprouverent aussi la rigueur de Pie V. Il voulut les obliger de sortir de la ville, ou de se marier, sous peine du souete mais, sur les remontrances de quelques seigneurs, il ordonna qu'elles se tinssent rensermées chez elles, & leur désendit expressément de se montrer dans la ville, ni le jour ni la nuit.

Pie V, n'étant encore que cardinal, avoit souvent exhorté un rabbin fort riche, nommé Elie, à renoncer au Judanne. Le

#### 134 ANECDOTES

Juis lui avoit toujours répondu qu'il se con vertiroit, lorsqu'il le verroit pape. Pie V, se voyant parvenu au pontificat, sit souvenir le Juis de sa promesse, & le somma de l'accomplir. Elie, sidele à sa parole, reçut le baptême en présence des cardinaux & d'une grande multitude de peuple, & sur nommé Michel.

# ₩[ 1568. ]W

Le cardinal Louis Simonette mourat cette année. On rapporte qu'un voleur, dont la figure & la taille avoient beaucoup de rapport avec celle de ce cardinal, eut la hardiesse de prendre son nom, ses habits & son équipage, & trompa par ce déguisement un grand nombre de personnes. Il parcourut plusieurs villes d'Italie, exerçant les fonctions d'un véritable légat; & par ce moyen, il amassa de grandes richesses. Il étoit fuivi de plufieurs autres voleurs qui le traitoient d'Eminence, & lui rendoient extérieurement les plus grands honneurs. On découvrit enfin l'imposture, & le-faux cardinal fut arrêté dans le Boulonnois. Son procès lui fut bientôt fait ; lui-même avoua les crimes, & fut pendu avec une corde d'or filé. On lui avoit attaché au col une bourse vuide, avec cette inscription: Sine moneta; Sans monnoie, pour marquer que

Le fourbe n'étoit point le cardinal Simonette, mais un voleur alors fans monnois.

## ₩[1572.] A

Pie V meurt le premier de Mai, âgé de soixante-huit ans. Ce pontife, célébre par la sainteté de sa vie, par sa charité envers les pauvres, par un grand nombre de pieux établissemens, ne fut pas regretté du peuple, à cause de sa sévérité, & des rigueurs qu'il faisoit exercer par l'inquisition. Le Sultan Sélim, ayant appris sa mort, en sit saire des réjouissances publiques à Constantinople, pendant trois jours. Pie V étoit en effet le plus terrible ennemi de la puissance Ottomane. Il avoit beaucoup contribué à la fameusevictoire de Lépante, par les sommes immenses qu'il avoit sournies, & plus encore par ses prieres. On trouva dans ses costres plus d'un million d'écus d'or, qu'il avoit amassés pour fournir aux frais de la guerre contre les Turcs. Le cardinal Hugues Buon-Compagno, Boulonnois, lui succéda sous le nom de Grégoire XIII.

La nouvelle du massacre de la S. Barthelemie ayant été portée à Rome, le nouveau pape, persuadé que cette sanglante tragédie étoit une chose très-utile à la religion, ordonna une procession, à laquelle il assista lui-même, pour rendre graces à Dieu de cet heureux évènement; &, pour en perpétuer la mémoire, il sit strapper quelques médailles, où lui-même est représenté d'un côté; & de l'autre un ange tenant une croix & une épée, exterminant les hérétiques, & particulièrement l'amiral de Congni.

# \*[1582.]

La suite des tems avoit introduit des erreurs sensibles dans le calendrier: les sêtes n'étoient plus célébrées dans leur tems; celle de Pâques sur-tout étoit considérablement dérangée. Plusieurs papes avoient inutilement entrepris de résormer le calendrier. Grégoire entreprend ce grand ouvrage., & a le bonheur d'y réussir. Il sit venir à Rome les plus habiles astronomes qui donnerent châcun leur avis. Celui de Louis Lilio, médeuin de profession, & Romain de naissance, sur préséré à tous les autres; & sur son système; Grégoire résorma le calendrier, qui sut depuis appellé Grégorien, & adopté dans tout le monde Chrétien.

# . ~~[i585.]~~

Grégoire XIII, âgé de quatre-vingt-trois ans, meurt le 10 d'Avril, & est inhumé dans la magnisque chapelle Grégorienne, qu'il avoit sait bâtir dans l'église de saint l'ierre de Rome. L'histoire parle avec éloge de la piété & de la prudence de ce ponnse. Son caractere étoit doux & modéré. Il étoit sobre, généreux & bienfaisant; mais une trop grande affection pour sa famille, désaut commun aux papes, & trop de négligence à punir les désordres & les crimes des bandits, nuisirent à la réputation de Grégoire.

Le cardinal de Montalte, qui lui succéda, fut un homme d'un caractere singulier; l'histoire de ses premieres années peut pa-

roître intéressante.

Sixte naquit, en 1521, dans un château de la province de la Marche, appellé les Grottes, & fut nommé Félix. Son pere, qui étoit pauvre, le plaça, dès l'âge de neuf ans, chez un riche bourgeois de son village, pour garder les moutons; mais son maitre, n'étant pas content de lui, le mit à garder les pourceaux. Un religieux de l'ordre de S. François, allant à Ascoli, ville de la Marche, pour y prêcher le Carême, s'égara dans le voifinage des Grottes, & chercha quelqu'un pour le remettre en fon chemin. Le petit Félix n'étoit pas loin. Si-tôt qu'il vit ce religieux, il alla le saluer, & lui offrit son service. Lo bon pere reçuit àvec joie les offres de cet enfant, & lui demanda le chemin d'Afcoli. Il lui répondit qu'il étoit tout prêt à le

conduire jusques-là, & se mit en mêms tems à marcher devant lui. Pendant le chemin, il lui parla avec tant d'esprit & de vivacité, que le bon religieux fut furpris de trouver des dispositions si heureuses dans un enfant réduit à la conditixn la plus vile. Ayant reconnu sa route, il remercia Félix, & voulut le renvoyer; mais l'enfant marcha toujours, sans faire semblant de l'entendre; ce qui l'obligea de lui demander en riant s'il avoit envie de venir avec lui jusqu'à la ville. Félix lui répondit, avec une hardiesse mêlée de modestie, qu'il le suivroit non-seulement jusqu'à Ascoli, mais iusqu'au bout du monde. Le religieux, étonné de la fermeté de cet enfant, résolut de le mener avec lui; mais il lui dit auparavant d'aller reconduire son troupeau thez son maître, & de le venir ensuite trouver dans le couvent de S. François d'Ascoli. Félix, qui ne vouloit point le perdre de vue, lui répondit que ses bêtes avoient coutume de s'en retourner d'ellesmêmes aux approches de la nuit; & continuant toujours son chemin, ils arriverent ensemble, sur la sin du jour, au monastere des Cordeliers. Ce fut-là que Félix sit ses études, & prit ensuite l'habit de l'ordre.

Le jour même qu'il fut fait prosès, il donna des marques de cet esprit de sienté & d'indépendance, qui faisoit son carac-

tere. Le facristain l'ayant prié de répondre une messe, il lui répondit avec hauteur qu'il n'étoit plus novice. Cette repartie irrita le facristain, & lui sit dire que le gardeur de cochons se méconnoissoit déja.

Les progrès rapides qu'il fit dans ses études, & sur-tout dans la philosophie, lui attirerent la jalousie de ses compagnons. Félix les irritoit encore par ses railleries, & leur disoit sans cesse avec un air moqueur: « Veux-tu disputer contre moi? » Ces jeunes gens, offensés de cette plaisanterie, cherchoient à s'en venger par quelque tour de malice. Ils résolurent un jour entr'eux de contre-faire le cri des pourceaux. d'aussi loin qu'ils l'appercevroient, & ils se tenoient sur son passage, pour lui donner. fans cesse cette cruelle mortification. Félix ennuyé des ces insultes, dit tout haut qu'il casseroit la tête au premier qui se trouveroit sous sa main, & saisit à ce dessein un gros bâton, où étoient attachées les cless de l'église. Le neveu du provincial alla, malheureusement pour lui, recommencer la même avanie. Frere Félix, le trouvant à portée, lui déchargea un grand coup de son bâton sur la tête, en lui disant: « J'ai » gardé les cochons; mais je ne l'ai jamais » été; & puisque tu les contrefais si mal. » c'est à moi à t'apprendre à mieux parler » leur langage. »

Ayant obtenu de ses supérieurs la permission d'aller voir le pape, qui passoit à Lucques, les autres religieux, jaloux de la présérence qu'on lui avoit accordée, disoient, en le regardant avec des yeux de mépris: « Voilà un bel homme pour » aller voir le pape! » mais, comme il entendoit raillerie, & qu'il avoit la repartie prompte, il répondit en riant: « Je » vais prendre l'air de la papauté, pour » voir un peu comment je m'en accom-» moderai, »

Il ne fut que trois jours à Lucques, à cause de la difficulté des logemens. Pendant ce tems, il s'informa, le plus exactement qu'il put, de tout ce qui concernoit la personne & la cour du pape. Un jour entr'autres, étant à table avec le gardien & son compagnon, il leur fit tant de questions fur ce sujet, que le compagnon ne put s'empêcher de lui dire en riant : « Je rois franchement que vous avez envie » d'être pape; » à quoi il répondit aussi en riant : « Je ne suis pas affez vieux pour s le pouvoir devenir fi-tôt; cependant, fi la » Providence m'élevoit à cette dignité, je » me sens affez de courage pour l'acceps ter volontiers. »

Etant en voyage, son manteau, qu'il avoit mal attaché derriere lui, tomba sans qu'il s'en apperçût que long-tems après;

nât sur ses pas d'apparence qu'il retournât sur ses pas pour le chercher. Le lendemain matin, ayant rencontré un marchand sur sa route, il le joignit, &, chemin faisant, s'entretint avec lui. Le marchand, voyant tomber un peu de pluie, détacha un manteau de dessus la croupe de son cheval, & s'en couvrit; mais pere Félix, ayant reconnu que c'étoit le sien, ne sit pas d'autre cérémonie que de l'êter à ce marchand, & de le mettre sur ses épaules.

Le pape Grégoire XIII s'affoiblissoit de jour en jour, & paroissoit menacé d'une mort prochaine. Alors le cardinal de Montalte commença de contrefaire l'infirme & le moribond, se flattant qu'à la premiere élection, les cardinaux le choisiroiene comme un homme dont les infirmités rendroient bientôt la place vacante. Il ne marchoit jamais qu'appuyé d'un baton, & le corps courbé à moitié vers la terre: sa voix étoit tremblante & cassée. Le cardinal de Saint-Sixte l'ayant un jour retenu à dîner. il fit ce qu'il put pour s'en défendre, disant qu'il n'étoit plus propre à se trouver aux festins. Il fallut néanmoins se rendre; mais s'étant mis à table, il pensa s'évanouir deux fois. Le cardinal neveu lui dit : " Monseis n gneur, fi vous ne mangez, vous mourn rez sans avoir été pape. . . . A-t-on jamais n mis dans cette place, lui répondit Mone

» talte, un vieillard infirme & moribond? » l'ai cru, ajouta-t-il, que j'allois étouf-» fer par un redoublement de mon mal de » poitrine, qui m'ôte de tems en tems la » respiration. » Le cardinal de Saint-Sixte lui ayant là-dessus conseillé de prendre des remedes propres à fortifier l'estômac : « Les » remedes, lui dit-il, donnent quelque sou-» lagement au mal, mais ne diminuent pas » les années. » Il ne montoit jamais à cheval, que quand il y étoit forcé; & alors il étoit une heure à se préparer, & à prendre du secours & de l'aide de ses gens, auxquels il disoit en soupirant : " Il me sié-» roit mieux d'être porté en terre par quatre » hommes, que de me promener sur une » mule autour des murailles de la ville; & » j'aurois bien plus besoin d'un brancart » que d'une monture. »

Le pape Grégoire étant mort, pendant les dix jours que dura la cérémonie de ses sunérailles, ceux qui prétendoient lui succéder formoient des cabales, & s'intriguoient, eux & leurs amis. Montalte paroissoit ne se donner aucun mouvement, quoiqu'il desirât plus qu'aucun autre la papauté; mais il tenoit une route si particuliere pour y arriver, que personne ne pouvoit s'imaginer qu'il en eût la moindre idée. Les uns le voyant avec cet air de simplicité stupide, qu'il affectoit à dessein, &

mui le faisoit appeller par mépris l'âne de la Marche, ne pouvoient se figurer qu'il précendît à l'élection. Les autres ne pouvoient croire qu'on pût jetter les yeux sur un homme sujet à toutes les infirmités. Il paroissoit le moins fain & le moins vigoureux des cardinaux; il n'étoit pas probable qu'ils missent sur le saint siège un sujet qu'ils traitoient eux-mêmes d'ignorant, & qui avoit à peine la force de se tenir sur ses jambes. Ce fut cependant à ces raisons que le cardinal de Montalte fut redevable de son exaltation. Après les discussions & les débats ordinaires en pareille occasion, la plûpart des cardinaux jetterent les yeux sur lui, comme fur un sujet qu'ils pourroient gouverner à leur gré, & qui leur laisseroit entre les mains toute l'autorité. Lorsque Montalte vit que la moitié des suffrages étoit pour lui, il commença de donner quelqu'essor à cette ambinon qu'il avoit renfermée pendant plus de quinze ans. Il sortit de sa place, sans attendre la conclusion du scrutin; & 🕻 jettant son bâton au milieu de la salle, ilse redressa, & parut d'une taille beaucoup plus grande qu'auparavant; mais ce qui fut encore plus furprenant, c'est qu'il crachaavec autant de force que l'auroit pu faire un jeune homme de trente ans. Tous les: cardinaux, surpris d'un tel changement, se regardoient avec étonnement. Quelquesuns sembloient déja se repentir de cettes élection; ce que voyant le doyen, il dit tout haut: « N'allons pas si vîte, il y a de » l'erreur dans le scrutin; » mais Montalte lui repartit avec sermeté: « Le scrutin est » bon & dans les sormes; » & puis ce même homme qui, deux heures auparavant, avoit peine à parler sans tousser, entonna le Te Deum, d'une voix si sorte & si éclatante, que toute la voûte de la chapelle en retentit.

Les maîtres des cérémonies demandent ordinairement au nouveau pape, pendant qu'il est à genoux devant l'autel, s'il a pour agréable d'accepter le souverain pontificat. Un d'eux s'étant adressé à Montalte pour lui faire cette demande, il lui répondit, en le regardant d'un air grave & majestueux: » Je ne sçautois plus recevoir ce que j'ai » déja reçu, mais j'en recevoir ce que j'ai » déja reçu, mais j'en recevoir ce que j'ai » encore autant, me sentant, parda grace de » Dieu, assez de force & de vigueur pour n gouverner non-seulement l'église, mais » le monde entier. »

On remarqua, lorsque les maîtres des cérémonies l'habilloient, qu'il se tournoit & étendoit les bras avec une promptitude & une force merveilleuse. Le cardinal Rustinecci, qui ne pouvoit comprendre une si grande métamorphose, lui dit assez familiérement; « Le pontificat, très saint pere,

» est

selt un souverain remede, puisqu'il rend sela jeunesse & la santé aux vieux cardin naux malades.»

En sortant du conclave, Sixte donnoit la bénédiction de la main droite, avec tant de grace & de promptitude, que le peuple, qui étoit accouru de toutes parts pour le voir, demandoit avec surprise: 4 Qù est » donc le pape ? Est-ce là le cardinal de » Montalte, que nous voyions tomber de » foiblesse dans les rues, & qui pouvoit à » peine se tenir sur ses jambes? » Le cardinal de Médicis étant allé l'adorer selon la coutume, avec tous les autres cardinaux, & le voyant debout, appuyé tout droit contre le dos de son fauteuil, il lui dit : «Votre » Sainteté a bien une autre mine & un au-» tre air, que lorsque vous étiez cardinal. » Sixte lui répondit : « Je cherchois alors les » clefs du paradis; &, pour les mieux trou-» ver, je me courbois jusqu'à terre; mais, » depuis qu'elles sont entre mes mains, je » ne regarde que le ciel. »

Son maître de chambre vint lui demander ce qu'il vouloit qu'on lui servit à souper, parce qu'étant cardinal, il avoit coutume de dire ce qu'il vouloit manger à chaque repas? Sixte le regardant fixement, lui dit is « Est-ce qu'on demande ainsi aux » princes souverains ce qu'on servira devant » eux? Que l'on couvre ma table comme An. It. Partie II.

#### 146 ARECDOTES

» on couvre celle des rois, & alors je vers » rai ce qui sera le plus selon mon goût.»

Il fit mettre à sa table les cardinaux qui avoient eu le plus de part à son élection, & qui se flatoient de gouverner sous son nom. Ce repas ne sut guères agréable pour eux. Sixte ne les y avoit invités, que pour leur déclarer, par manière de conversaion, qu'il prétendoit tout voir par lui-même. Il ne leur permit pas seulement de lui répondre; &, lorsque quelqu'un d'entr'eux vouloit dire quelque chosé sur tette matiere, il l'interrompoit & le faisoit taire, en lui disant que l'Eglise n'avoit besoin que d'un seul ches.

Les souverains pontises, le jour de leur couronnement, faisoient ouvrir les prisons, & délivrer les coupables. Cette indulgence attiroit les bandits & autres criminels, qui entroient volontairement en prison fur la fin du conclave. & se trouvoient ensuite justifiés & absous de tous leurs crimes. L'élection de Sixte en trompa plus de cinq cens, qui s'étoient volontairement enfermés dans le château Saint-Ange, & dans quelques autres prifons, ne doutant pas qu'ils n'obtinffent leur grace. Ils en étoient d'autant plus persuadés, que la simplicité de sa conduite, & sa douceur envers ceux qui avolent besoin de ses fervices, pendant qu'il fut cardinal, avoient fait croire que son règne seroit rempli d'indulgences & de graces; mais ces malheus reux furent bien trompés. Deux jours avant le couronnement de Sixte, le gouverneur de Rome, & le commandant du château Saint-Ange Pallerent trouver pour reglet avec lui la maniere de remettre les prisons niers en liberté. Ils lui demanderent s'il vou loit que la grace fût générale, ou s'il lui plais soit en excepter quelques-uns; & si ceux auxquels il accorderoit la liberté, feroient de chargés des dépens de leur condamnation? Le pape, irrité de ces questions, &, se vifage tout en feu, leur répondit en ces termes : «De quels dépens, de quelles graces » & de quelles prisons osez-vous ici mé » parler ? Ignorez-vous votre mérier, ou » prétendez-vous m'en apprendre un que » je ne veux point scavoir? Les juges le sont » affez reposés, pendant le règne de mon » prédécesseur ; je ne prétends pas qu'ils » restent, pendant le mien, dans cette oisi-» veté honteufe. Pai vu trop long-tems avec » douleur les crimes impunis dans Rome, » & je ne veux accorder aucun pardon aux » coupables. Rome n'a befoin que de juges: » & je prétends, en cette qualité, prendré » le glaive en main, & rendre mon pontiis ficat recommandable par une exacte juintice. Je défends dont qu'on faile fortir de » prison aucun criminel, de quelque état& n condition qu'il foit. Je veux, en outre, que

#### 148 / ANECDOTES

» ces coupables soient plus étroitement res » serrés, & qu'on instruise promptement » leur procès, asin d'en vuider les prisons » pour faire place à d'autres. Que toute la » terre apprenne que Dieu m'a élevé sur la » chaire de S. Pierre, pour le châtiment des » crimes, & pour larécompense de la vertu. » Je veux que, dès demain, on en juge » quatre des plus coupables, deux desquels » seront pendus, & les deux autres dé-» capités le jour de mon couronnement: » ces exécutions serviront, outre l'exem-» ple, à diminuer la foule du peuple, & à » prévenir le désordre & la consussion qu'at-» tirera cette cérémonie. »

Castelli, chanoine & trésorier de sainte Marie majeure, avoit rendu autrefois plufieurs bons offices à Sixte auprès du cardinal Carpi, lorsque ce pontife n'étoit encore que simple religieux. Il crut qu'en faveur de cette ancienne amitié, il obtiendroit aisément la grace de son neveu qui étoit dans les prisons. Ce jeune homme étoit accusé & convaincu d'avoir violé une fille qu'il avoit enlevée d'entre les bras de son pere. Castelli avoit assoupi cette sacheuse affaire, en faisant épouser cette fille à son neveu; mais, comme on lui avoit fait son proces en crime de rapt, & qu'il falloit observer quelques formalités pour son entiere justification, son oncle jugea à propos de le

faire mettre en prison, persuadé que le nouveau pontife lui accorderoit son élargissement. La rigueur, avec laquelle on avoit déja traité quelques prisonniers, fit résoudre Castelli à présenter une supplique au pape, dans laquelle il lui représentoit que son neveu n'avoit commis que ce crime dans toute sa vie; qu'il étoit alors fort jeune; qu'il l'avoit suffifamment réparé par son mariage, & que le remors, qui lui en restoit, le faisoit recourir à sa clémence, pour participer aux graces de son couronnement. Le pape, après avoir lu la supplique, répondit à Castelli que l'amitié qu'il avoit eue pour Montalte, lui avoit été très-agréable, mais que Montalte, devenu pape, devoit oublier qu'ils eussent autrefois été amis; & de plus ignorer que le coupable fût son neveu; que s'il avoit quelque grace encore à demander pour lui, il falloit s'adresser à Dieu pour le salut de son ame. Le malheureux jeune homme fut en effet pendu, quelque tems après, à la porte de la maifon devant laquelle il avoit commis ce crime. Les juges, qui avoient fait de nouvelles informations en faveur du coupable, avoient entendu des témoins qui ne traitoient point cette action de rapt; & le pere de la fille avoit déclaré que tout s'étoit passé de son consentement & de celui de sa fille. Mais le pape, ayant été averti par un

espion que ces nouvelles informations n'étoient pas conformes à la vérité, ordonna aux juges de lui apporter la premiere procédure. Il y vit que le pere de cette fille s'étoit rendu partie, & que les témoins, appellés à sa requête, déposoient du rapt. Irrité contre l'iniquité des juges, il ordonna que l'un d'eux sereit souetté publiquement dans la falle du palais, à l'heure de l'audience, & l'autre chassé de Rome. Après avoir déclaré tout ce qui s'étoit fait d'injuste dans cette nouvelle instruction. le pape envoya chercher Castelli, après la mort de son neveu. & lui dit qu'ayant satissait à la justice, il vouloit que l'amitié eut son tour. Il le nomma en même tems à l'évéché d'Ainantéa dans le royaume de Naples, & donna son canonicat à un de ses neveux.

Avide d'être instruit de tout ce qui se passoit, il choisit parmi les marchands, les avocats, les prêtres & les moines, les plus intelligens & les plus adroits pour lui servit d'espions, auxquels il donna de grosses pensions qu'on leur payoit régulièrement tous les six mois. Il distribua cinquante de ses espions dans l'Etat ecclésastique, afin d'être instruit de la conduite des gouverneurs & des juges, des sentimens que le peuple avoit pour eux, & de ce qu'on disoit de lui-même dans tous les endroits. Il en

mit deux dans chaque ville considérable. qui ne se connoissoient pas l'un l'autre & qui avoient chaçun un chiffre & une adresse pour lui faire tenir leurs mémoires avec plus de sureté. Il en envoya un pareil nombre dans tous les endroits de l'Italie, & du reste de l'Europe, où il y avoit des nonces, des internonces & el'autres ministres résidens de sa part, avec ordre d'observer exactement leurs démarches, & de l'en instruire incessamment. Il y en avoit encore cinquante dans Rome, qui avoient leurs emplois féparés. L'un avoit ordre de veiller seulement sur la conduite de deux ou trois cardinaux, que Sixte lui avoit nommés lui-même. Un autre étoit chargé d'observer les démarches de quelques princes & barons Romains. Un autre lui devoit rendre compte de tous les étrangers qui arrivoient à Rome. Un autre avoit foin de veiller sur les officiers & les prétats de la cour. Il y en avoit de préposés pour lui rapporter ce qui se disoit parmi le peuple; les nouvelles qui se débitoient dans les places publiques, & dans les boutiques des artisans, Sa curiosité s'étendoit si loin, qu'il se faisoit aussi rendre compte par cesmêmes espions, de la maniere dont en usoient, parmi le peuple, les pages. les estaffiers, & toutes fortes de gens de livrée, & de la conduite des soldats de sa

garde, & généralement de toute la milice de l'Eglise. Comme il scavoit, par sa propre expérience, que les moines s'entretiennent assez librement de toutes les nouvelles qu'ils apprennent, & qu'ils ne sont pas les derniers à sçavoir ce qui se passe à la ville & à la cour, il n'y avoit point de couvent où il n'y eût un ou deux religieux qui lui rendoient un compte fidele de tout ce qui se passoit, & de tout ce

qui se disoit dans la communauté.

Il fit publier un édit, par lequel il défendoit, sous peine d'encourir sa disgrace, qu'on criât Vive le pape Sixte! lorsqu'il: iroit par les rues, quoique cela sut établi de tout tems, & que le peuple se sit un grand plaisir de ces sortes d'acclamations. Sixte eut plufieurs raisons de retrancher ces clameurs bruyantes: la principale étoit qu'il vouloit aller incognitò voir ce qui se passoit dans les tribunaux de la justice, dans les couvens, & dans les places publiques; & il fit observer cet édit avec tant de rigueur, que deux miférables, qui n'en avoient point eu la connoissance, s'étant avisés, lorsqu'il passoit, de crier Vive le pape Sixte! furent mis en prison, & y demeurerent, quelques jours, pour fervir d'exemple aux autres. Auffi, lorsqu'on le voyoit dans les rues, le peuple, au lieu de fortir des maisons. & de saire une

double hair sur son passage, se retiroit, ne pouvant soutenir ses regards. Il ne trouvoit en son chemin, que de pauvres vieillards qui, n'ayant pas eu la force de prendre la suite comme les autres, se jettoient à genoux, & le saluoient dans un prosond silence. Cette frayeur s'étoit tellement répandue parmi la populace, que les meres les nourrices n'avoient pas de meilleur moyen pour faire taire leurs ensans, que de leur dire: « Voilà le pape Sixte qui

» passe. »

Sous le pontificat de son prédécesseur, les grands de Rome prenoient crédit chez les marchands, & les rebutoient ensuite, lorsqu'ils alloient demander le prix de leurs marchandises: ils les faisoient même indignement maltraiter, s'ils y retournoient une seconde fois. Ces pauvres marchands, craignant de perdre la vie avec leurs biens, n'osoient poursuivre en justice de pareils, débiteurs. Sixte résolut de remédier à cet abus. Il envoya chercher un certain gentilhomme, qui devoit beaucoup & depuis long-tems, à un marchand chez lequel Sixte avoit aussi pris des étoffes. Il le contraignit de satisfaire le marchand en sa présence, & le fit ensuite mettre en prison. Il commanda en même tems, à tous les marchands de lui apporter les parties de ceux auxquels ils avoient fait crédit; les ac-

quitta toutes, & le rendit ainsi leur créan cier; ce qui les allarma tellement, que la plûpart allerent trouver, la nuit, ces marchands avec de l'argent, & les conjurerent de les rayer de dessus leurs livres. Mais Sixte ayant été informé, par un espion, qu'un marchand lui avoit célé les dettes d'un certain gentilhomme, le fit mettre entre les mains de la justice, pour être puni de fa désobéissance. Les domestiques des cardinaux & des principaux officiers de la cour de Rome étoient, depuis longtems, à couvert de la prison pour leurs dettes, & prenoient à crédit beaucoup de choses chez les marchands, sans craindre detre poursuivis par la justice: Sixte se publier une ordonnance par laquelle il étoit enjoint aux cardinaux de chaffer de leurs palais les domestiques & autres officiers qui n'auroient pas acquittés toutes · leurs dettes, dans huit jours, faute de quoi ils seroient contraints de les payer euxmêmes.

Ce pontife se moquoit quelquesois de la mollesse & de l'indolence de Henri III, soi de France, qui s'attiroit tous les jours le mépris de ses sujets par ses ridicules parties de dévotion. Sçachant que le dessein des Ligueurs étoit de rensermer ce prince dans un couvent, & de le forcer à se faire moine, il dit un jour plaisamment : « l'ai fait tout

mon possible pour me tirer de la condime tion de moine; le roi de France fait not tout ce qu'il peut pour y tomber.

Il disoit, en parlant de Henri IV, que c'étoit un grand prince; que sa tête étoit faite exprès pour la couronne de France, & qu'il n'y avoit dans le monde que trois monarques qui squssent gouverner, lui Sirte V. Flish et & Henri IV.

Sixte V, Elifabeth & Menri IV.

Il eut la gloire d'exterminer entièrement les bandits dont l'Etat eccléfiastique étoit infecté. Par ses soins & par sa vigilance. il rendit le repos à ses sujets, & établit par-tout la plus grande sûreté. Ayant un jour apperçu le Barigel de la campagne se promener dans les rues de Rome, au lieu d'être, suivant le devoir de sa charge, à la poursuite des bandits, il commanda qu'on le fit venir devant lui. Ce pauvre homme qui avoit pris la fuite, fi-tôt qu'il avoit vu le pape, fut bien effrayé, lorsqu'étant à genoux en sa présence, il lui demanda deux fois qui il étoit, avec un ton de voix terrible & un visage menacant? Le Barigel, qui sçavoit qu'il étoit connu de Sixte, lui dit, en tremblant, qu'il étoit le Barigel de la campagne. Sixte lui répondit du même ton dont il l'avoit interrogé : « Hé » quoi ! misérable, tu as l'insolènce de menw tir devant le pape? Se comment est-il » possible que tu sois le Barigel de la cam » pagne, puisque tu te promenes ainsa » par la ville ? » Il l'envoya ensuite en prison, & l'on craignoit beaucoup pour sa vie; mais il le fit revenir devant lui, après qu'il eut soupé, & lui dit qu'il lui donnoit la vie, à condition qu'il lui apporteroit, dans huit jours, fix têtes de bandits. Le Barigel, qui ne s'attendoit pas à un fi doux traitement, tout transporté de joie, se prosterna, & baisa les pieds du pape. Il sortit de Rome, au moment même; alla rejoindre ses gens, & sit si bien son devoir, qu'avant le terme expiré, il présenta à Sixte quatre bandits en vie, & trois têtes de leurs camarades. Le pape lui en sçut si bon gré, qu'il lui donna, pour récompenser son zèle, une chaîne d'or de cinquante pistoles. Il faisoit mettre les têtes des brigands sur les portes de la ville, & des deux côtés du pont Saint-Ange, où il alloit quelquefois pour les voir. Le grand nombre de ces têtes répandoit une odeur infecte, qui incommodoit beaucoup les passans. Quelques cardinaux supplierent Sa Sainteté de les faire ôter; mais Sixte leur répondit : « Vraiment, Messieurs, vous » êtes bien délicats de ne pouvoir souffrir » la mauvaise odeur de ces têtes qui ne » sont plus en état de nuire à personne;

pour moi, je trouve que les têtes de ceux qui affassinent les voyageurs, sont d'une

»odeur bien plus incommode.»

La févérité de Sixte fut cause que les vagabonds & les bandits, n'osant plus demeurer dans l'Etat ecclésiastique, se refugierent fur les terres des autres Souverains d'Italie, moins attentifs & moins rigoureux, & y exercerent de grands ravages. Tous ces princes se plaignirent hautement que le pape avoit établi la fûreté dans ses Etats, aux dépens du repos & de la vie de leurs sujets. Quelques-uns même lui envoyerent des ambassadeurs pour lui porter leurs plaintes; mais le pape leur répondit: » Que vos maîtres m'abandonnent leurs "Etats; je les nettoierai comme j'ai fait » ceux de l'Eglise. S'ils en usoient comme » moi, toute l'Italie seroit dans une entiere » sûreté. Les Souverains font des miracles y " quand ils veulent...

Un jeune Florentin, qui n'avoit pas ent core dix-sept ans; ayant sait quelque résistance à des Sbires, ou archers, qui vinrent saisir un cheval dans la maison de son maître, le pape le sit condamner à mort. Le gouverneur de Rome lui ayant représenté que les loix ne permettoient pas de faire moutrir un criminel si jeune; Sixte répondit au gouverneur: « Pour que la jeunesse de ce

voit revenir de sa surprise, & trembloit à mesure qu'il approchoit de Rome. Des qu'il fut arrivé, on le mena devant Sa Sainteté, qui lui demanda s'il ne se souvenoit point de l'avoir jamais vu à Macérata? Ce pauvre homme, transi de peur, lui répondit que non. « Hé quoi! ajoûta Sixte; » ne te souvient-il point de m'y avoir vendu » une paire de souliers? » Le cordonnier, plus embarrassé que jamais, haussoit les épaules, & témoignoit par cette contenance qu'il n'avoit aucun souvenir de ce qu'on lui demandoit. « Eh bien! lui dit le » pape, je sçais que je suis ton débiteur, & » je t'ai fait venir ici pour m'acquitter de » cette dette. » Ce discours, qui augmentoit de plus en plus l'embarras du cordonnier, lui sit perdre entièrement la parole; mais Sixte lui expliqua ainsi tout le mystere: Tu m'as autrefois vendu une paire de » souliers, sur laquelle tu me sis crédit d'un » jules, que je m'obligeai de te payer avec » les intérêts, lorsque je serois devenu pape; » puisque je le suis devenu, il est juste que » je fatisfasse à ma parole. » Il envoya, en même tems, chercher son majordome, & lui dit : «Voyez un peu à quoi se mon-'» tent, depuis quarante ans, les intérêts » d'un jules, à raison de cinq pour cent » par an; &, quand ce calcul sera fait, » joignez le principal à cette somme, & la » donnez

Edonnez à cet homme. » Il congédia ensuite le cordonnier, & dit à son majordome de remarquer s'il paroîtroit satisfait de ce payement. Le cordonnier sortit de la chambre du pape, croyant recevoir une grosse somme; mais, lorsqu'il vit que le majordome ne lui donnoit qu'environ trois jules, il se retira tout confus, en murmurant : & rencontrant, au fortir du palais, plufieurs gens de son pays, qui l'attendoient avec impatience, pour sçavoir ce que Sixte lui vouloit, il leur dit que Sa Sainteté l'avoit fait venir à Rome pour lui donner trois jules \*. & se plaignoit hautement qu'on lui eût fait faire pour si peu de chose un voyage qui lui coûtoit déja plus de vingt écus, sans compter la dépense du retour. Sixte éclatoit de rire au récit que lui firent ses espions des plaintes de ce cordonnier qui tenoit encore, en sortant de Rome, ses trois jules dans la main, & crioit contre un procédé si ruineux pour lui. A peine étoitil hors de la ville, qu'il reçut ordre de revenir parler au pape, qui lui demanda s'il avoit quelque fils? Il en avoit heureufement un, religieux Servite, & qui de plus étoit un prêtre de bon exemple. Sixte lui ordonna de le faire venir à Rome, avant

<sup>\*</sup> Le jules est une petite monnoie d'argent qui vaut cinq sols en Italie.

#### 162 ANECDOTES

qu'il en partît; & il le pourvut d'un petité vêché dans le royaume de Naples. Il dit ensuite au cordonnier: «Faites présente-»ment votre compte, & voyez si je vous » paye comme il faut les intérêts de votre

»jules. »

Le tour qu'il joua à un Augustin n'est pas moins plaifant. Avant qu'il eût quitté fon ordre, un jour qu'il voyageoit, il alla loger le soir dans un petit couvent d'Augustins, ne voulant pas loger dans les maisons de son ordre, pour des raisons particulieres. Le prieur, nommé le pere Salviati: le reçut très-bien; &, parce que la chambre des hôtes étoit trop incommode, il lui donna la moitié de son lit. Frere Félix, en partant le lendemain matin, foit qu'il voulût éprouver la générofité de ce prieur, foit que l'argent lui eût effectivement manqué, lui demanda quatre écus à emprunter sur son billet, promettant de les lui rendre au plutôt. Salviati les lui donna; mais Félix contresit son écriture, & signa le billet d'un autre nom que le sien. Quelque tems après, l'Augustin, n'entendant point de nouvelles de son débiteur, s'informa de quelques religieux de l'ordre de S. François, où pouvoit être un de leurs confreres qu'il leur nomma par le nom que Félix avoit pris dans le billet; mais il n'en put tirer aucun éclaircissement, n'y ayant point de relivieux dans tout l'ordre de S. François, qui s'appellât ainfi. Sixte, étant devenu pape, se rappella cette aventure par le moyen de son journal. Il ordonna aussi-tôt au général des Augustins, en cas que le pere Salviati fût encore en vie, de le faire venir à Rome en diligence. Ce religieux étoit alors très-brouillé avec son évêque, au sujet de quelques contestations affez ordinaires entre les évêques & les réguliers. Ce prélat s'en étoit plaint à la congrégation des cardinaux. Le général crut que le pape envoyoit chercher Salviati pour le châtier sur les plaintes de son évêque. Cependant il obéit pour ne pas irriter le pape, & fit conduire ce religieux par quatre freres qui le garderent, le long du chemin, comme auroient pu faire des Sbires. L'évêque. ayant sçu de quelle maniere on conduisoit Salviati à Rome par ordre du pape, s'imagina qu'on le menoit en prison, & que la congrégation, à laquelle il s'étoit plaint. alloit lui faire son procès. Si tôt que Salviati fut arrivé à Rome, son général le mena chez le pape. Le pape renvoya le général, & fit entrer Salviati tout seul dans la chambre. Ce pauvre religieux, à qui la peur laissoit à peine la liberté de parler, persuadé qu'il étoit question de la querelle entre son évêque & lui, s'excusoit de son mieux, & tâchoit de justifier son innoď g »

cence. Sixte, qui n'avoit jamais entendia parler de ce différend, feignit néanmoins d'en être instruit, & lui dit d'un ton grave & sérieux. «Je sçais que vous avez » tort, & que vous avez manqué de respect Ȉ votre évêque, qui est un prélat de très-» grand mérite; mais je vous ai fait venir »ici pour une autre affaire. On vous accuse » d'avoir détourné le revenu de votre » couvent : je veux vous en faire rendre » compte; mais il faut auparavant que vous nen demeuriez d'accord. » Salviati reprit un peu ses esprits, quand il vit qu'il ne s'agissoit que de cette affaire dont la recherche ne lui pouvoit être qu'avantageuse, ayant, par sa bonne économie, augmenté le bien de cette maison. Il dit au pape, avec une grande humilité, qu'il se soumettoit à souffrir telle peine que Sa Sainteté voudroit lui imposer, en cas qu'on pût prouver qu'il eût mal administré les revenus de sa communauté. Sixte lui répondit, comme s'il eût été en colere: «Prenez bien garde à » ce que vous dites; car j'ai des preuves men main pour vous convaincre. » Salviati ne répondit qu'en protestant de nouveau de son innocence. Alors Sixte lui dit: » N'est-il pas vrai qu'étant prieur, l'an 1564, » il passa un religieux de S. François par » votre maison auquel vous donnâtes qua-»tre écus? Or je vous demande si vous

Savez dû disposer ainfi de l'argent de votre » communauté? » Salviati se souvint aussicôt de l'affaire; mais, ne pouvant pas s'imaginer que Sixte fût le religieux auquel il avoit prêté cet argent, il lui dit : «Il est » vrai, très-saint pere, & je lui en aurois » donné davantage, s'il me l'avoit demandé, parce que ce religieux me parut » homme de mérite, & digne d'être obligé; mais j'ai bien connu depuis que ce n'é-» toit qu'un fourbe, parce qu'il m'a laissé »un billet signé d'un nom supposé, & dont » je n'ai pu tirer depuis aucun éclaircissement. » Le pape se mit à rire, & lui dit: » Ne vous mettez plus en peine pour le » trouver: vous n'y réuffiriez pas; mais il » m'a chargé d'acquitter cette dette & de » vous faire ses remercimens. N'êtes vous » pas content que j'aie pris sa place, & que » je fois devenu votre débiteur? » Salviati commença de croire que le pape étoit celui qu'il venoit de traiter de fourbe : il s'imagina de trouver dans les traits du pontife son air & sa ressemblance. La frayeur le saisit aussi-tôt, lorsqu'il songea aux termes outrageans dont il s'étoit servi. Sixte, qui remarquoit son inquiétude, le rassura par ces paroles. « Il est tems que je vous té-» moigne ma reconnoissance. Je suis ce » même frere que vous obligeâtes si géné-\* reusement. Vous me donnâtes la moiné » de votre cellule. Il est juste que je vous » donne à mon tour un logement chez » moi. » Il fit, en même tems, appeller le cardinal de Montalte, son neveu. & lui ordonna de faire donner une chambre au pere Salviati dans son appartement, & de le faire manger à sa table. Pendant un mois que Salviati demeura dans le palais, Sixte eut plusieurs entretiens avec lui, dans lesquels, ayant reconnu sa capacité, il le pourvut d'un évêché confidérable dans le royaume de Naples; ce qui fit dire à Pasquin, que les évêchés ne valoient plus que

quatre écus la piéce.

Les Jésuites, qui avoient absolument gouverné le défunt pape, firent tous leurs efforts pour gagner les bonnes graces de celui-ci. Ils donnoient souvent de petits spectacles dans leur maison au jeune cardinal de Montalte, espérant qu'il engageroit son oncle à prendre un confesseur dans leur société. Il prit un jour un moment qu'il crut favorable pour lui faire cette proposition; mais Sixte, après l'avoir écouté, lui répondit d'un air fort sérieux: »Il feroit beaucoup plus à propos, mon » neveu, que je confessasse les Jésuites, que » de les choisir pour mes confesseurs. » Sa Sainteté étant allé dire la messe, à leur priere, dans l'église du collége Grégorien, les écoliers réciterent en sa présence quantité de vers à la louange de fon prédécesseur, dont la société avoit reçu de grands bienfaits. Le pape, après avoir écouté ces enfans avec beaucoup d'attention, se tourna vers les Jésuites, & leur dit : « Vous » croyez, sans doute, parler à Grégoire? » mais vous vous trompez; car je m'ap-» pelle Sixte; & je vous promets que je » profiterai, pendant mon pontificat, des foi-» blesses de mon prédécesseur. » Quelque tems après, les Jésuites le supplierent encore d'assister à la solemnité d'une de leurs fêtes. Le pape entendit chez eux la messe, & alla visiter ensuite toute leur maison. Ils lui firent remarquer la propreté de leur cuisine, & celle de leur résectoire. Sixte leur dit alors: « l'aimerois beaucoup mieux » voir votre thrésor. » Le recteur lui répondit qu'ils n'avoient jamais été si pauvres qu'ils l'étoient alors. « Tant mieux » pour vous, mes peres, repartit le pape; » plus vous serez pauvres, meilleurs vous » ferez. »

Sixte entendant un jour parler de quelques maisons illustres d'Italie: «Pour moi, » dit-il, je suis d'une maison plus illustre » encore. La maison de mon pere est à » demi-découverte; les murailles sont couvertes de vieilles nattes; & le soleil pouverte y entrer de tous côtés, je puis me » vant y entrer de tous côtés, je puis me » vanter qu'elle est une des plus éclatantes

» de l'Europe. » La fignora Camille, sœur du pape, étant venue à Rome, plusieurs cardinaux allerent à sa rencontre, & avant de la présenter au pape, la conduifirent dans un palais voisin, où ils la firent habiller en princesse. Ils la menerent ainsi vêtue chez le pape, qui, la voyant si magnifique, feignit de ne la pas connoître, & demanda où elle étoit? Le cardinal Alexandrin, qui donnoit la main à Camille, dit au pape, en lui présentant sa fœur : « La voilà, très-saint pere; » mais Sixte répondit avec dédain : « Je n'ai qu'une » sœur qui est une pauvre bourgeoise des » Grottes de Montalte, & non pas une » printesse Romaine. » En achevant ces paroles, il se retira dans une autre chambre. Camille comprit la cause de la froideur de son frere : elle reparut devant lui, le lendemain, avec ses habits de villageoise. Sixte ne l'eut pas plutôt apperçue, qu'il l'embrassa tendrement, & lui dit : « Vous » êtes à présent véritablement ma sœur »& je ne prétends pas qu'un autre que » moi vous donne la qualité de princesse.

### **\***[ 1587. ]

On vit, un matin, dans les rues de Rome Pasquin avec une chemise sale & crasseuse; Marsorio lui demandant la raison d'une si grande mal-propreté, il répondit: « C'est

Frue ma blanchisseuse est devenue prin-» cesse, » voulant reprocher à la signora Camille, sœur de Sixte, qu'elle avoit coulé la lessive. Cette piquante raillerie lui ayant été rapportée, il donna ordre qu'on fit une exacte perquisition de celui qui en étoit l'auteur. N'en ayant pu apprendre de nouvelles, il fit publier, à son de trompe, qu'il s'engageoit, foi de pape, de faire grace de la vie, & de donner encore deux mille pistoles à quiconque avoit fait cette Pasquinade, pourvu qu'il vînt lui-même s'en avouer l'auteur. Quoique celui qui avoit imaginé ce trait satyrique sût uniquement le maître de son secret, il se laissa tenter par les deux mille pistoles, & alla ingénument se déclarer à Sixte. Surpris de la témérité de cet homme, le pape lui dit : «Je suis engagé à vous tenir parole; » je vous donne la vie, & je veux que, » vous touchiez tout-à-l'heure l'argent que » je vous ai promis. » Il lui fit, en mêmetems, compter les deux mille pistoles; &. après lui avoir demandé s'il étoit content. de lui, il ajoûta: « Vous voyez avec; » quelle exactitude j'ai satisfait à ma pro-» messe; mais je me suis réservé, en même, » tems, le pouvoir de vous faire couper » les mains & la langue, pour vous empê-, » cher d'écrire & de proférer désormais de n semblables médisances, » Il ordonna, en

#### ANECDOTES

effet, qu'on lui coupât les mains, & qu'on lui perçât la langue, non pas tant pour avoir fait une raillerie si sanglante contre lui, que pour avoir eu la hardiesse de se préfenter pour gagner les deux mille pistoles.

Un poëte Napolitain, qui s'étoit établi dans Rome, fit paroître quelques vers à la louange de certaines dames Romaines, entre lesquelles il y avoit une femme d'une vertu reconnue, mais dont le mari n'étoit point ami de l'auteur. Après avoir dit beaucoup de bien de cette femme, le poëte finissoit son article par ce vers:

Mais cette Dame enfin ne refuse personne.

Une copie de ces vers, qu'on faisoit courir par la ville, tomba entre les mains du mari. Il l'apporta au pape qui donna ordre, en même tems, au Barigel d'arrêter ce poëte, & de le lui amener. Ce malheureux fut conduit par une troupe de Sbires en la présence du pape, qui tenoit en main la copie de ses vers. Il lui demanda s'il en étoit l'auteur? Cet homme le lui avoua ingénument, & ajoûta, pour s'excuser, que ce qu'il y avoit d'injurieux dans ces vers, étoit le pur effet d'une licence poëtique; que cette liberté avoit été accordée de tout tems aux peintres & aux poëtes, & qu'enfin la nécessité de la rime l'avoit obligé de s'exprimer ainsi, Tous les

reflistans ne purent s'empêcher de rire de cette bizarre excuse. Le pape seul lui répondit d'un ton grave & sérieux: « Si, » vous autres petits poètes, prenez la licence » de faire de pareils vers, je crois que les » papes pourront jouir du même droit. » Voyons donc un peu si je pourrois en core faire des vers, & les tourner selon » mon goût. » Après avoir rêvé l'espace d'un moment, il prononça ces deux vers:

Vous méritez, seigneur Matere, De ramer dans une galere,

ce qui fut exécuté.

Se promenant un jour par la ville, il descendit de carrosse à la porte du couvent des faints apôtres, qu'il trouva ouverte. Il entra dans la chambre du frere portier, qui mangeoit alors un plat de féves. La pauvreté de ce repas lui rappellant le souvenir de sa premiere condition, il s'assit sur une marche du degré auprès de ce frere, & lui aida d'un grand appétit à manger cette portion, après laquelle il en fit encore venir une autre. Les gens de sa suite resterent immobiles d'étonnement; mais Sixte, sans se soucier de ce qu'ils penseroient, ne songea qu'à manger ces féves à l'huile, avec une cuillère de bois. Il remercia ensuite son hôte, & puis, se tournant vers ses gens, il leur dit : «Ce repas me fera

#### ANECDOTES

» vivre deux ans de plus que je n'aurois » vécu; car je l'ai fait avec appétit, fans » crainte, ni inquiétude. » Il fit recevoir au nombre des religieux le frere convers qui l'avoit si bien régalé, & lui dit, en lui donnant sa bénédiction: « Je me suis » autresois vu dans l'état où vous êtes; » faites ensorte de vous trouver un jour » dans celui auquel vous me voyez à pré-» sent, »

### **-** [ 1588. ]

Il fit tenir à Rome le chapitre général de l'ordre de S. François; &, lorsqu'il fut fini, il fit dire aux religieux qu'il vou-Joit leur donner à tous des marques de sa bienveillance, & qu'ils pouvoient lui demander chacun une grace, promettant de la leur accorder. Il leur donna plufieurs jours pour songer aux demandes qu'ils avoient à lui faire, & les fit ensuite entrer dans la falle du confistoire, où il les attendoit, assis dans sa chaire pontificale, ayant un secrétaire à sa gauche, pour écrire le nom & la demande de chaque religieux, à mesure que chacun venoit, selon son rang, pour baiser les pieds de Sa Sainteté. La plûpart de ces moines demanderent des choses bizarres & extravagantes, qui divertirent beaucoup le pape. Il y en eut un qui lui demanda la liberté d'avoir deux

**Eha**mbres dans le couvent, dans lesquelles il auroit la permission de faire tout ce que bon lui sembleroit, sans dépendre d'aucun supérieur, ni du pape même. Un certain frere Convers, Napolitain, supplia le pape de lui permettre de faire sa demande en fecret, & lui dit à l'oreille, qu'il desiroit quitter l'habit pour se marier, ou bien avoir une courtisane à son choix, sans que son gardien fût en droit de l'en empêcher. Il se présenta sur la fin un bon frere âgé de soixante ans, qui supplia Sa Sainteté de faire une fontaine dans son couvent qui étoit fort incommodé de la disette d'eau. Entre fix cens religieux, il fut le feul qui, dans sa demande, envisageat le bien commun de la maison : aussi fut-il le seul qui obtint ce qu'il avoit demandé. Le pape, ayant fait affembler tous ces religieux, leur dit : « Si vos fouhaits avoient » répondu à mes bonnes intentions, je me » serois fait un plaisir de les accomplir; mais, » puisque vous avez abusé de la permission » que je vous ai donnée, pour faire des demandes scandaleuses & extravagantes, » trouvez bon que je n'y aie aucun égard.» Il les renvoya ainfi confus & mortifiés.

Un chirurgien, natif de Syracuse, nommé Moni, avoit épousé, à l'âge de vingt-cinq ans, une semme qui lui apporta un peu de bien; mais il ne sut que trois ans avec elle,

& s'en alla à Naples, où il se maria avec une courtifane qui avoit dix mille écus. Après avoir vécu trois ans avec elle, pendant lesquels il mangea tout son bien, il la quitta, & vint à Venise où il eut l'adresse de se faire aimer de la veuve d'un tailleur, mort depuis peu, qui lui avoit laissé quatre mille écus. Cette femme, qui crut avoir fait une espece de fortune, en épousant un homme d'un état plus relevé que celui de son premier mari, mit ses quatre mille écus entre les mains de ce débauché, qui ne demeura que trois mois avec elle, & vint à Rome, avec l'argent qu'il lui avoit volé. Il avoit quelques secrets qui le firent passer pour un médecin empyrique, & qui lui acquirent de la réputation. Craignant peu la sévérité du pape. s'embarrassant encore moins des trois femmes qu'il avoit déja trompées, il changea de nom, pour en épouser une quatrieme qui lui apportoit une dot de vingt mille francs; mais, lorsqu'il alloit recevoir la bénédiction nuptiale dans l'église de faint Pancrace, il fut reconnu par le frere de la femme qu'il avoit épousée à Venise. Cet homme, l'ayant suivi de loin jusqu'à la maison où il ramena sa nouvelle épouse, alla porter sa plainte au gouverneur de Rome. L'époux fut arrêté, lorsqu'il se mettoit au lit. Sixte V, instruit de cette aven-

ture, voulut interroger l'imposteur, qui lui répondit en ces termes : « l'avoue, » très-saint pere, qu'ayant pris ma premiere » femme à Syracuse, sans la bien connoître, » je ne pus supporter son humeur toujours » chagrine, & je l'abandonnai, J'en pris » une autre à Naples, qui me deshonora » par sa vie débauchée; je la quittai pareil-» lement. Le hazard m'en offrit une troi-» fieme à Venise, qui me força, par ses » caprices, à m'éloigner d'elle. Je viens d'en Ȏpouser une quatrieme, que je connois » fort peu, & que je ne crois pas garder » long-tems. » Sixte lui répondit sur le même ton de plaisanterie : « Puisque vous »ne pouvez trouver en ce monde de » femme qui vous accommode, il faut es-» pérer que vous en trouverez dans l'au-» tre. » Aussi-tôt il ordonna au gouverneur de Rome de le faire pendre; ce qui fut exécuté le lendemain.

## **\*\***[ 1589.]**\*\***

Philippe II, roi d'Espagne, vivement irrité contre Sixte V, résolut, de l'avis des plus habiles gens de son conseil, de convoquer un concile nationnal, composé des évêques & des docteurs de ses royaumes, où l'on procéderoit à l'élection d'un nouveau pape. Il donna ordre à son ambassadeur d'en faire part aux cardinaux les plus

attachés à ses intérapitole résolurent enfemble, qu'on prendonna occasion de quelque cérémonie à laquelle affisteroit le pape pour lui fignifier la convocation de ce concile. On choisit, à ce dessein, le jour de la seconde sête de Noël, auquel le pape devoit aller prendre possession de son nouveau palais de S. Jean de Latran. Sixte ne pouvoit manquer d'être averti de tout ce détail par le grand nombre d'espions qu'il avoit dans Rome. Il en reçut l'avis, le soir de devant cette cavalcade, & envoya chercher fur le champ le gouverneur de Rome & deux maîtres de cérémonies, qui lui dirent que tout étoit préparé pour le lendemain. « Je veux, leur dit-il, que vous »changiez l'ordre de la marche. Vous, »M. le gouverneur, vous marcherez » immédiatement devant moi , précédé » de deux cens Sbires rangés quatre à qua-» tre; vous serez placé devant les quatre » derniers, entre lesquels marchera le bour-» reau, une corde à la main; & si quel-»qu'un a l'infolence de venir m'arrêter en » chemin, pour me présenter une requête, »je veux que, sans autre forme de procès, » il soit étranglé sur le champ; fût-ce un » prince, un cardinal, ou un ambassadeur.» Cet ordre fut exécuté. On auroit peine à croire que le bourreau eût marché entre es Sbires, le jour de cette cérémonie, sans une

me raillerie de on habilla en courier, & à qu. ... nit une Lettre dans la main avec cette fuscription: « A mon» fieur Gigolo, (c'étoit le nom du bour» reau,) exécuteur de Sa Sainteté, demeu» rant parmi les prélats en cour de Rome. »
L'ambassadeur d'Espagne, & les cardinaux de son parti se tinrent rensermés chez eux, pendant toute cette journée.

## ₩[ 1590.] ·

Le pape étoit, depuis quelque tems, attaqué de violentes douleurs de tête; cependant il ne relâchoit rien de son application aux affaires. Il avoit coutume de répéter ces paroles de Vespasien : « Il faut » qu'un empereur meure debout. » Mais. se sentant affoiblir de jour en jour, il fut enfin obligé de céder à la force de la maladie, qui le conduisit, en peu de jours, au tombeau. On le crut empoisonné. Les médecins, lui ayant ouvert le crâne, trouverent la substance du cerveau gâtée par la malignité du venin qui s'y étoit attaché. Lui-méme en eut quelque soupçon peu de tems avant sa mort, & dit à son médecin: «Je crois que les Espagnols sont si » las de me voir pape, qu'ils chercheront » tous les moyens d'abréger mon ponti-»ficat.» A près fa mort, quelques mécon-An. It. Partie II.

# 178 ANECDOTES

tens coururer intérapitole, pour y briler sa statue; ce qui lonna lieu à un décret du sénat, qui défendit d'ériger désormais de statue à aucun pape, pendant sa vie.

En terminant ici l'histoire des papes, que les bornes de ce volume ne nous permettent pas de suivre plus loin, nous dirons un mot des successeurs de Sixte V. Urbain VII. Gregoire XIV & Innocent IX ne firent que se montrer sur la chaire de S. Pierre. Clément VIII l'occupa treize ans : il vit naître les fameuses querelles touchant la grace & le libre arbitre; mais la mort l'enleva, lorsqu'il se préparoit à décider la question. Léon XI ne vécut pas affez pour s'en occuper. Paul V se contenta d'ordonner le filence fur ces matieres. Urbain VIII fit la même chose; mais comme l'Augustinus de Jansénius fermentoit alors beaucoup en Flandre & en France, il inséra dans sa bulle de 1642 une note particulière contre ce livre, sçavoir, qu'il renouvelloit des propositions condamnées par les papes Pie V & Grégoire XIII. Cette bulle fut reçue & publiée en France. On ne laissa pas d'écrire contre; & telle est l'origine du Janfénisme : ce qui le concerne trouvera place dans des Anecdores ecclésiastiques.



#### NAPLES ET LA SICILE.

ETABLISSEMENT de ce royaume est un monument immortel de la valeur des Normands. Les exploits de leurs chefs, Robert-Guiscard & Roger, leur ont acquis un rang distingué parmi les héros. Ni les armées de l'empereur de Constantinople, ni les attaques multipliées des Sarafins, ni les efforts des puissances de l'Italie, jalouses de voir des étrangers élever dans leur voisinage un empire formidable, ne purent arrêter dans leur course ces rapides conquérans. Les foudres des pontifes Romains furent les seules armes qui leur inspirerent quelque terreur. Pour conserver leurs conquêtes, ils en firent hommage à l'Eglise; ce qui fut cause que les papes prétendirent la suzeraineté sur le royaume de Naples & de Sicile. Roger, qui en fut le premier roi, obtint, en faveur de son dévouement au saint siège, le droit de légation dans toute l'étendue de ses Etats, c'est-à-dire que le pape lui permit d'y exercer en même tems les fonctions de roi & celles de légat; privilége qu'il transmit à ses successeurs. Le mariage de Constance, fille de Roger, Mii

de combat, les deux premiers corps de l'armée de Mainfroi furent enfoncés : le reste suivit bientôt leut exemple; & la déroute devint générale. Les François s'acharnerent à la poursuite des suyards, & en firent un horrible carnage qui dura jusqu'à la nuit. Trois mille hommes des troupes de Mainfroi périrent dans cette journée. Il n'y cut qu'un seul chevalier tué dans l'armée de Charles. Ce fait paroîtroit incroyable, s'il n'étoit attesté par des historiens dignes de foi. On ignora, pendant deux jours, quel avoit été le sort de Mainfroi, qui sut enfin trouvé parmi les morts, couvert de fang & de poussiere. Les officiers François, qui n'avoient pu s'empêcher d'admirer sa valeur, demanderent au roi la permission de lui donner la fépulture; mais Charles ne voulut point la leur accorder, prétexte que Mainfroi étoit mort excommunié. On le jetta dans un fossé, le long du grand chemin, où les foldats le couyrirent d'un monceau de pierres, qui lui servit de monument. Depuis, le pape le sit transporter hors des terres de l'églife. & on l'enterra fur les confins du royaume de Naples, au bord du fleuve de Verde. Mainfroi étoit digne d'un meilleur fort. Il étoit magnanime, libéral, équitable y seavant, & protecteur des gens de lettres. Quelques écrivains l'ont même comparé à Titus; & l'on peut assurer que, pour

Etre un grand roi, il ne lui manqua rien

qu'un droit légitime à la couronne.

Charles, devenu maître d'un royaume par la mort de Mainfroi, marche vers Naples, & trouve en chemin des députés qui lui en apportent les clefs. Son premier soin, lorsqu'il est arrivé dans cette ville. est d'aller, dans l'église de sainte Restitute, rendre graces à Dieu de la victoire qu'il lui a accordée. Il'se loge ensuite dans le château Capouan, que l'empereur Frédéric II avoit fait bâtir. Il y trouve le thrésor de Mainfroi, presque tout en especes d'or monnoyées; &, comme c'étoit alors l'usage de partager le butin, il le fait étendre à terre fur des tapis; demande des balances, & donne ordre à Bertrand de Baux d'en faire trois parts égales. « Sire, à quoi bon ces »balances, » lui répliqua Bertrand d'un air de franchise? &, sur le champ, séparant à vue d'œil le monceau d'especes en trois lots: "Voilà, ajoûta-t-il, votre part; voilà » celle de la reine, & voici celle de vos » chevaliers. » Le roi, charmé de sa générosité, approuva le partage.

Enorgueilli par ses conquêtes, Charles gouvernoit tyranniquement ses nouveaux sujets. Environné de courtisans lâches & slaveurs, il se rendoit inaccessible à tout le reste du monde. Les plaintes des misérables ne pouvoient pénétrer jusqu'à hui; ou

M is

s'il les écoutoit quelquesois, ce n'étoit que pour les rebuter par ses menaces. Le pape Clément IV, instruit de sa conduire, lui écrit, à ce sujet, une lettre admirable, dans laquelle il lui donne des préceptes bien dignes du pere commun des sideles. Il lui dit, entr'autres choses remarquables: "Si vous vous cachez à vos sujets, en leur "fermant tout accès auprès de vous; si vous "ne les recevez avec cette assabilité si pro- "pre à gagner les cœurs, & que ce- "pendant vous prétendiez leur comman- "der, il faudra donc vous résoudre à ne "jamais quitter l'épée ni la cuirasse, à tenir "votre armée à vos côtés. Qu'un souverain

# ~ [1268.] A

» contre eux !»

» mène une triste vie, lorsqu'il est toujours » suspect à ses peuples, & toujours en garde

Le jeune Conradin, élevé en Allemagne auprès de sa mere Elizabeth de Baviere, sentoit croître avec l'âge le regret d'avoir perdu une couronne. Il n'avoit encore que seize ans, lorsqu'excité par les partisans de Mainfroi, & par les députés de plusieurs villes d'Italie, il entreprit de recouvrer le thrône de ses peres. Après avoir remporté divers avantages, qui animerent son courage, il rencontra ensin Charles, son tival, dans la plaine de Tagliacozzo, à quelques lieues d'Aquila, capitale de l'Abruzze. Charles se campa sur une colline qui bordoit la plaine; Conradin dans la plaine même. La riviere de Giovenco passoit entre deux. Les deux princes se disposerent, le jour suivant, à décider leur querelle par un combat. Au milieu de la nuit, quelques sujets révoltés contre Charles, à dessein d'intimider ce prince, introduisirent dans le camp de Conradin des gens qui se dirent députés par les habitans d'Aquila, pour lui remettre les cless de leur ville. Cette nouvelle. qu'on crut véritable, répandit la joie dans le camp des Allemands. Charles, au moyen de ses espions, en ayant appris le sujet, monte aussi-tôt à cheval, suivi de peu de monde; va se présenter aux portes d'Aquila, & demande le Qui vive. A la réponse de la sentinelle, il reconnoît la fausseté du bruit; &, le gouverneur ayant achevé de l'en convaincre, il regagne son camp en diligence.

Au point du jour, Conradin, encore perfuadé de la reddition d'Aquila, range son armée en bataille, & la divise en trois corps. Il avoit près de trente mille hommes, & Charles n'en avoit que dix; mais ce dernier avoit dans son armée un guerrier dont la prudence & l'habileté valoient mieux que le courage aveugle de plusieurs milliers de soldats. Erard de Valeri, chevalier François, après s'être couvert de gloire dans les guerres de la Terre-sainte, étoit parti de la Palestine, dans le dessein de retourner en France. Etant abordé à Naples, & n'y trouvant pas le roi, il l'étoit allé joindre à Capoue, lorsque ce prince se disposoit à marcher contre Conradin. Charles. ravi de son arrivée, l'invita de le suivre dans son expédition, & lui en confia toute la conduite. Cet habile capitaine partagea aussi en trois corps l'armée de Charles. Le premier, qui étoit composé de Lombards, de Toscans & de Provençaux, étoit commandé par Henri de Cozence, maréchal de France. Ce généreux seigneur fit consentir Charles à lui laisset prendre ses armes & les autres marques de la royauté, afin de tromper l'ennemi, & d'attirer sur lui tous les coups. Il se chargea aussi de garder le pont construit sur le Giovenco entre les deux armées. Guillaume l'Etendard & Jean de Clery eurent la conduite du fecond corps, tout composé de François. Charles se mit à la tête du troisieme, qui ne montoit qu'à huit cens cavaliers, mais choisis parmi la plus brave noblesse. Par le conseil de Valeri, il se retira avec cette troupe d'élite, derriere la colline sur laquelle il étoit campé, qui le couvroit de maniere qu'il ne pouvoit être apperçu de la plaine.

L'action commença par l'attaque du

pont. Les Provençaux, qui le défendoient, après avoit fait une vigoureuse résistance, furent pris en queue, & rompus du premier choc, par un détachement des ennemis, qui passa la riviere à gué au-dessus du pont. Le maréchal de Cozence, qu'on prenoit pour le roi, fut assailli de toutes parts, & renversé mort sur le champ de bataille. Les François s'ébranlerent alors pour foutenir les Provençaux. Conradin tomba fur eux avec ses Allemands. La petité troupe des François disputa long-tems la victoire avec son intrépidité naturelle; mais enfin, accablée par le nombre, elle fut obligée de céder & de prendre la fuite. L'impétueux Charles, qui voyoit de son poste ses gens mis en déroute, avoit peine à retenir son bouillant courage. Le prudent Valeri calmoit son impatience, en lui faisant espérer de le dédommager bientôt. En effet, dès qu'il vit les Allemands, qui se croyoient deja vainqueurs, se débander & courir au pillage, il dit au roi d'un ton d'assurance: » Partez, Sire, il est tems. » Charles aussitôt fort de son embuscade; fond sur l'ennemi, & renouvelle le combat. Les fuyards se rallient sous son étendard; & les Allemands, étonnés de cette attaque imprévue. tournent le dos à leur tout. Contadin & ses généraux font de vains efforts pour les retenir : ils sont bientôt contraints de se

sauver eux mêmes. Cependant Henri de Castille, un des capitaines de Conradin, qui, dès le commencement du combat, s'étoit attaché à poursuivre les Provençaux, revenoit avec une troupe d'Espagnols qu'il commandoit, & cherchoit par-tout Conradin, dont il ignoroit la défaite. Il se trouvoit encore supérieur en nombre à Charles. & pouvoit se flatter de remporter la victoire, si la prudence de Valeri n'eût encore triomphé de ce second adversaire. Cet habile guerrier, le voyant venir en ordre de bataille, part, suivi seulement de trente ou quarante chevaliers des plus braves de l'armée, & attaque les Espagnols dont les rangs étoient très-serrés. Après le premier choc, il tourne bride, & se retire comme en désordre. Les ennemis, trompés par cette fuite simulée, s'abandonnent à sa poursuite sans précaution. Charles, voyant leurs rangs éclaircis, tombe sur eux avec impétuosité. Alors le combat recommence avec plus de furie. Les Espagnols, fermes & bien armés, se défendent avec un courage invincible; mais les François, irrités de leur résistance, les saisssent au corps; les démontent; &, par ce moyen, viennent à bout de les mettre en fuite. Ainfi l'expérience & l'habileté d'un seul homme triompherent du nombre & de la valeur d'une armée conduite par des généraux imprudens.

Charles, en mémoire de ce glorieux évènement fonda, dans la plaine de Tagliacozzo, un monastere de l'ordre de Cîteaux, sous le nom de Sainte Marie de la Vidoire,

### **→** [ 1269.] ✓

Charles deshonora sa victoire par les cruautés qu'il exerça sur les vaincus. Tous les seigneurs du parti de la maison de Souabe, qui eurent le malheur de tomber entre ses mains, périrent sur des échafauds: mais la plus mémorable victime qu'il immola à sa vengeance, fut l'infortuné Conradin. Ce prince avoit été pris, lorsqu'il cherchoit à s'enfuir, & amené à Charles qui l'avoit fait mettre en prison. Ne se croyant pas en sûreté sur le thrône, tant qu'il resteroit un rejetton de la maison de Souabe, il fit faire le procès à Conradin, par des juges vendus à son ambition, qui le condamnerent à être décapité. Lorsque l'arrêt eut été prononcé à ce prince, on le mena dans une chapelle tendue de noir, où il entendit la messe. De-là on le conduisit sur la place du marché de Naples, choisi pour le lieu de l'exécution. Conradin monta sur l'échafaud qui étoit couvert de velours cramoisi. Alors Robert de Bari, grand protonotaire du royaume, lui réitera la lecture de sa sentence. On rap-

porte que le comte de Flandres, indigné de l'imprudence de ce magistrat inique, fendit la presse, & lui donna un coup de poignard. Des qu'il eut achevé de lire l'arrêt, Conradin protesta hautement, en préfence du peuple, contre l'injuste puissance qui lui ravissoit la vie. Il déclara publiquement pour son héritier Pierre d'Aragon, qui avoit épousé la fille de Mainfroi, &. en même tems, jetta son gand sur la place, en signe d'investiture, & comme un gage de bataille. On prétend qu'il fut ramassé par un chevalier qui le porta au roi d'Aragon. Contadin se mit ensuite à genoux, & reçut de la main de l'exécuteur le coup fatal qui termina ses jours, à l'âge de dix-sept ans.

Ainsi périt le dernier des princes de la maifon de Souabe, laquelle avoit possédé l'empire pendant cent quinze ans, & le royaume de Sicile pendant soixante-seizé: ainsi sut vengée la mort des princes Normands que l'empereur Henri VI sit inhumainement périr, lorsqu'il se sut emparé du thrône de

la Sicile.

Elizabeth de Baviere, mere de Conradin, arriva à Naples, quelque tems après la mort de son fils. Elle étoit partie d'Allemagne avec une somme d'argent considérable, destinée à sa rançon; mais elle apprit en chemin la fin tragique de ce prince. Elizabeth entra dans le port avec un appa-

reil lugubre. Les voiles & les cordages de son vaisseau étoient noirs, & sembloient annoncer sa douleur. Elle fit demander au roi la permission d'ériger à son fils un sépulcre de marbre, au lieu même de son Supplice. Charles, toujours dut & farouche, refusa à cette mere infortunée la seule consolation qui lui restoit. Il lui permit seulement de faire transporter son corps, de la place du marché où on l'avoit enterré comme excommunié, dans l'église des Carmes de Naples. On voit encore assez près de cette église une chapelle quarrée. qu'on dit avoir été bâtie dans le lieu même où Conradin eut la tête tranchée. On prétend que la terre, imbibée de son sang, en conserve les traces, & qu'on y remarque un endroit humide, qui est comme une tache qu'on ne voit point ailleurs. L'exécuteur de la justice conserve dans cette même chapelle les instrumens de son métier.

## ₩[ 1271.] **/**

Philippe le Hardi, roi de France, s'étoit rendu à Viterbe, avec le roi de Naples, pour presser l'élection d'un nouveau pape. Pendant le séjour des deux monarques en cette ville, il y arriva une aventure tragique, qui fit voir jusqu'à quel point montoit la licence parmi les courtisans de Charles. Henri, neveu du roi d'Angleterre, & fils de Richard, roi des Romains, étant venu à Viterbe, après la mort de son pere. pour y faire valoir auprès des cardinaux ses droits à l'empire, Gui de Montfort, lieutenant de Charles en Toscane, & qui étoit de sa suite à Viterbe, ne sut pas plutôt informé de l'arrivée de Henri, qu'il résolut de venger sur ce prince la mort du comte de Leicester, son pere, qui avoit péri dans la guerre civile des barons d'Angleterre, à ce qu'on disoit, par le conseil de Henri. Montfort & son frere Simon épierent les démarches de leur ennemi commun; le surprirent dans l'église de S. Laurent, où il entendoit la messe; le tuerent au pied de l'autel à coups de couteau, espece de long poignard qu'on portoit alors avec l'épée, & se réfugierent en Toscane.

## **→** [ 1278.] . **/** •

Le pape Nicolas III ayant fait demander en mariage, pour son neveu Berthold des Ursins, une des silles du prince de Salerne, sils du roi de Naples; Charles, naturellement sier, rejetta cette proposition avec une espece de mépris, & répondit que le pontise, quoiqu'il eût les pieds rouges, ne pouvoit cependant prétendre de s'allier à la maison de France.

[1280.]

## 1280.]

Jean de Procide, ainsi nommé d'une petite isle près de Naples, dont il étoit seigneur, avoit été compris dans la difgrace commune des partifans de la maison de Souabe. Il languissoit dans le mépris & dans l'oubli, quoique son mérite le rendit capable des premieres charges de l'Etat. Accoutumé au train des affaires sous les règnes de Frédéric & de Mainfroi, il s'ennuya bientôt de l'obscurité honteuse dans laquelle on le laissoit. Piqué de l'indissérence que Charles lui témoignoit, il résolut de s'en venger, en suscitant à ce prince quelqu'ennemi puissant, qui le renversat du thrône. Procide étoit un de ces hommes nés pour exciter des révolutions dans les Etats. Il avoit toutes les qualités nécessaires pour conduire une intrigue. Actif, secret, fertile en expédiens, doué d'une éloquence artificiense & persuasive, il joignoit à toutes ces qualités un grand fonds de prudence, & une expérience consommée. Pierre III, roi d'Aragon, lui parut le prince le plus propre à seconder ses projets de vengeance. Pierre avoit des droits sur la Sicile, comme ayant épousé une fille de Mainfroi : Conradin, en mourant, l'avoit déclaré son héritier. Procide An. It. Partie II.

l'alla trouver, & lui remit devant les yeux tout ce qui pouvoit réveiller son courage & fon ambition. Ses discours firent tant d'impression sur l'esprit du roi d'Aragon, que ce prince s'engagea par serment de porter la guerre en Sicile. Les circonstances sembloient favoriser son expedition. Les Siciliens, opprimés fous la domination tyrannique de Charles, n'aspiroient qu'à se voir délivrés d'un prince né pour le malheur de ses peuples. Procide avoit eu soin de s'affurer de plusieurs seigneurs mécontens, qui avoient goûté sans peine ses propositions. Pierre rassemble donc des troupes; équipe une flotte, & fait courir le bruit qu'il va faire la guerre aux Sarafins. Le roi de France, Philippe le Hardi. informé de son armement & du dessein qu'il publioit, lui envoie demander dans quel pays des Sarafins il se propose de porter la guerre, & lui offre un secours de troupes & d'argent. Le roi d'Aragon, fans découvrir son dessein, accepte les offres d'argent, & demande quarante mille livres tournois, que Philippe lui envoie aussi-tôt; mais il ne tarde pas à s'en repentir. Après quelques réflexions sur le caractere fourbe & dissimulé du roi d'Aragon, il conclur que le grand secret, qu'il affectioit, cachoit quelque entreprise contre la Sicile, & donna avis au roi Charles,

fon oncle, de se tenir sur ses gardes. Charles alla sur le champ en informer le pape Martin IV, qui députa au roi d'Aragon un Frere Prêcheur pour sçavoir de ce prince le plan de son expédition, & pour lui défendre, en même tems, d'attaquer aucun prince Chrétien. Pierre répondit au député du pontife, qu'il ne rendoit jamais compto de ses desseins, & apoûta que si une de ses mains les découvroit à l'autre l'il la couperoit aussi-tôt. Le pape sut choqué de cette réponse. Charles, plein tle con+ fiance dans fon courage & dans fa profe périté, parla du roi d'Aragon, avec le dernier mépris, & dit au pape : « Ne vous » ai-je pas bien dit, saint pere, que ce » Pierre d'Aragon étour un méchant & un nfourbe? n

## **M**[ 1282.] **M**

Jean de Procide, caché dans la Sicile, fous un habit de moine, disposoit tout à un soulevement général. Les barons, & les autres chess du complot, se rassemblerent à Palerne, pour célébrer la sête de Pâquies qui, cette année, tomboit le 29 de Mars. Le lundi, les Palermitains allerent, selon la coutume, à Montréal, petite ville à trois milles de Palerme, pour assister à une sête qui s'y faisoit tous les ans. Les François, & le commandant de la place pour

le roi, s'y rendirent aussi, à dessein de sé réjouir avec eux. Il arriva, par hazard, qu'un François voulut faire violence à une femme. Le peuple, depuis long-tems porté à la révolte par les émissaires des barons. & vivement ému des cris que pouffoit cette femme, accourut à son secours. Les Francois voulurent soutenir leurs compatriotes. On en vint aux mains; &, de part & d'autre, il y en eut beaucoup de tués. La populace se retira aussi-tôt du côté de Palerme, & courut aux armes en criant: Meurent les François! Alors commença cet affreux massacre, si connu dans l'histoire, sous le nom de vépres Siciliennes, parce que plusieurs ont cru que les conjurés prirent pour fignal le premier coup de vêpres. Dans toute l'isle on fit main-basse sur les François & les Provençaux. On poussa même la fureur jusqu'à fendre le ventre aux femmes enceintes, pour faire périr leur fruit. Huit mille hommes périrent dans ce massacre. Les Siciliens, malgré la fureur aveugle dont ils étoient animés, respecterent cependant la vertu. Guillaume de Porcelet, Provençal, gouverneur de Calafatini, homme d'une probité reconnue, fut seul épargné par les séditieux, & renvoyé avec éloge dans sa patrie.

Le roi d'Aragon, instruit de ce qui se passoit en Sicile, se hâte de se rendre dans

cette isle. Il part de Catalogne au mois de Mai; &, pour sauver toujours les apparences, il fait voile vers les côtes d'Afrique, & va mettre le siège devant un petit fort aux environs de Tunis. A peine en a-t-il commencé l'attaque, qu'il reçoit une ambassade des Siciliens qui le prient de venir au plutôt prendre possession de leur isle. Pierre, affectant de paroître indéterminé, délibere, dans son conseil, sur ce qu'il doit faire. Les uns s'efforcent de le détourner de cette entreprise, & lui en font envisager les risques : les autres l'exhortent à ne point nègliger une occasion favorable de faire valoir ses droits sur la Sicile. Pierre déclare qu'il remet à la Providence le choix de ces différens avis, & qu'il prendra pour signe de sa volonté le premier vent qui soufflera, soit qu'il le jette vers la Catalogne, ou vers la Sicile. On appareille. Le vent, se trouvant heureusement tel qu'il le desiroit, lui épargne la peine de recourir à quelqu'autre ruse, & le porte à Drapani. De-là il se rend par terre à Palerme, dont les habitans le recoivent comme leur libérateur. Il est reconnu roi, & couronné par l'évêque de

1283.]A

Céfalu.

Pierre, après avoir conquis presque toute

la Sicile, apprenant que Charles avoit recu de puissans secours de la part du roi de France, & de quelques villes d'Italie, craignit de ne pouvoir se maintenir contre tant de forces réunies, & fit proposer à Charles de vuider leur différend par un combat fingulier, corps à corps, ou de cent chevaliers de part & d'autre, les deux rois compris. Charles, plus courageux que prudent, crut que son honneur en souffriroit, s'il refusoit la proposition, &, par une franchise à contre-tems, accepta le dési, qui n'étoit qu'un piége que lui tendoit son rival pour l'éloigner de l'Italie, tandis que lui-même se fortifieroit dans sa nouvelle conquête. Les deux rois convintent du combat de cent contre cent, & nommerent chacun fix chevaliers charges de fixer le lieu & le jour, & de régler les conditions. On choisit la ville de Bourdeaux, neutre à leur égard, parce qu'elle appartenoit au roi d'Angleterre, dont ils étoient tous les deux parens. Le rendez-vous fut indiqué au premier de Juin de l'année 1283. Les deux princes s'engagerent, par un serment solemnel, à se trouver à Bourdeaux au jour marqué, en état de combattre, sous peine de passer pour traîtres, infâmes, & indignes de porter le nom de Roi. Ils donnerent pour garans de leurs

promesses chacun quarante chevaliers, &

Eependant convincent d'une suspension d'armes. La renommée publia dans toute l'Europe le combat prochain des rois de Sicile & d'Aragon, On accourut, de toutes parts, à Bordeaux, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, & de la Grèce même. Au jour marqué, Charles, avec ses cent chevaliers armés, suivant les conventions, entra dans le champ de bataille. & y resta jusqu'au soleil couché; mais, voyant que le roi d'Aragon ne paroissoit point, il se présenta devant le grand sénéchal, Jean de Greilli; lui demanda acte de sa comparution, & se retira. L'Aragonnois se présenta aussi devant le grand sénéchal; mais, sous prétexte que le roi de France lui tendoit des embûches pour le surprendre, lorsqu'il approcheroit de Bordeaux, il se présenta déguisé, croyant, par ce moyen, remplir son serment, & regagner ensuite ses Etats avec précipitation.

#### 1284.]

Le prince de Salerne, fils du roi Charles, que son pere avoit laissé à Naples, en qualité de vicaire du royaume, se disposoit à tenter quelque entreprise. Charles étoit alors à Marseille. Craignant que son fils, emporté par l'ardeur d'une jeunesse sans expérience, ne lui attirât quelque revers, il dépêcha un brigantin pour lui désen-

#### 200 ANECDOTES

dre de s'engager dans aucune affaire, avant sa jonction. Malheureusement le brigantin donna dans une flotte Sicilienne, qui, depuis quelques jours, jettoit l'allarme sur les côtes de Naples. Elle étoit commandée par Roger de Lauria, le plus habile homme de mer qu'il y eût alors. Ce grand capitaine sçut mettre à profit une prise peu importante par elle même. Connoissant le caractere du jeune prince de Salerne, il fit le dégât aux environs, pour irriter son courage, & vint insulter les Napolitains jusqu'au pied de leurs murailles, à dessein de l'engager à un combat. Son stratagême eut le succès qu'il en attendoit. Le jeune Charles, perdant enfin patience, se mit en mer avec trente-cinq galeres, bien résolu de faire repentir l'ennemi de ses bravades. Lauria, témoignant beaucoup de crainte, feignit de prendre la fuite. La flotte Napolitaine le poursuivit à pleines voiles. Lorsque Lauria la vit trop éloignée de Naples pour en être secouru, il revira de bord, & présenta le combat. Après quelques désavantages, il reprit la supériorité; vint à l'abordage, & accrocha la galere du prince. Les plus braves officiers de la flotte s'y étoient jettés; aussi fut-elle désendue avec tant de vigueur, que Lauria, désespérant de s'en rendre maître, fit descendre en mer des plongeurs qui la percerent de toutes parts.

Le prince de Salerne, prêt à couler à fond, fut obligé de se rendre au général ennemi. Les habitans de Sorrente, ayant reçu les premiers la nouvelle de cette défaite, envoyerent aussi-tôt complimenter le vainqueur. Les députés, qui ne connoissoient -pas le prince de Salerne, le prirent pour Lauria, & le prierent d'accepter, de la part de leur ville, quatre paniers de figues, & deux cens piéces d'or : « Plut à Dieu . » ajoûterent-ils, monsieur l'amiral, que » vous eussiez pris le pere comme vous wavez pris le fils! » Le jeune Charles, malgré la douleur que lui causoit sa disgrace, ne put s'empêcher de rire de l'erreur des députés, & dit seulement : « Certes, » voilà des gens bien fideles à leur roi!»

## JN[ 1285.]

Depuis que Pierre d'Aragon avoit commencé la guerre de Sicile, le pape Martin IV n'avoit cessé de l'accabler d'excommunications & d'anathêmes; mais ce prince, peu esfrayé des foudres de Rome, alloit toujours à son but. Enfin le pape, outré du mépris que l'Aragonnois témoignoit pour les censures, sit offrir le royaume d'Aragon au roi de France, Philippe le Hardi, qui l'accepta. Il donna commission à un légat de prêcher la croisade con-

tre Pierre, & ne l'appella plus que Pierre jadis roi d'Aragon. Pierre tourna encore en raillerie ce châtiment du pontife, & se fit nommer le chevalier d'Aragon. Cependant Philippe se préparoit à conquérir par les armes le nouveau royaume qu'il tenoit de la libéralité du pape. Une autre croisade se publioit contre Pierre d'Aragon dans la Pouille & dans la Calabre; mais tant de secours, qui se réunissoient en faveur de Charles, ne pouvoient adoucir son chagrin. Consumé de fatigues & de douleur, il alloit de Naples à Brindes presser l'armement qui s'y faisoit par ses ordres, lorsqu'il fut arrêté à Foggia, dans la Pouille, par une fiévre violente, dont il mourut le 7 de Janvier, laissant son fils dans les fers, & l'ennemi maître 'd'une grande partie de son royaume.

#### **→** [1287.] ✓

Pour détacher les Siciliens de l'obéiffance du roi Jacques, qui avoit succédé à son pere, Pierre d'Aragon, le pape envoie en Sicile deux Freres Prêcheurs munis de lettres apostoliques, qui leur donnoient le pouvoir d'absoudre des censures tous ceux qui se soumettroient au saint siège. Le roi Jacques, informé de cette nouvelle mifsion, sait chercher par-tout les Freres Prêcheurs. On les trouve cachés à Messine. dans un couvent de religieuses. La crainte de la mort les force de déclarer quel est l'objet de leur commission. Jacques, par refpect pour leur caractere, les renvoie libres, après les avoir fait jurer sur leur robe, qu'ils travailleront à le réconcilier avec l'Eglise Romaine. Mais les moines, de retour auprès du pape, ne songent plus à leur serment. Avides de troubles & de dissensions, ils promettent au pontife de convertir toute la Sicile, s'il veut appuyer leurs prédications de quelques troupes; mais le pape. se défiant, avec raison, de leurs promesses, renvoie ces moines ambitieux & intrigans prier Dieu dans leurs couvens pour la conversion des Siciliens.



## ANECDOTES

CHARLES II, dit LE BOITEUX, furnommé LE SAGE.

## ₩[ 1296.] **/**

E prince, délivré de sa prison par un traité conclu à Champfranc, en 1289, réconcilié depuis avec Jacques d'Aragon. se flattoit, après tant de disgraces, de pouvoir posséder en paix le royaume de Naples & de Sicile; mais il s'éleva contre lui un nouvel ennemi dans la personne de Frédéric, frere de Jacques d'Aragon, qui prétendoit avoir des droits sur la Sicile. Ce prince, digne du thrône par ses verrus, parvint, en effet, à se faire couronner roi de Sicile, & se maintint en possession de ce titre, malgré tous les efforts de Charles. Le pape Boniface VIII n'oublia rien pour ramener les Siciliens à l'obéissance de leur légitime fouverain. Ses légats, étant arrivés à Messine, mirent tout en usage, exhortations, caresses, complaisances, pour sléchir l'opiniâtreté de ces sujets rebelles. Ils en vinrent même jusqu'à leur présenter des parchemins en blanc, munis du sceau apostolique, avec liberté de les remplir euxmêmes à discrétion, & d'y transcrire les

Le procurer des absolutions, des franchises, des priviléges & des droits. Un Messinois, au nom de toute la nation, leur répondit, comme autresois ce sage Troyen, qu'il craignoit les Grecs, lors même qu'ils ossiroient des présens, que c'étoit à la pointe de l'épée, & non par des bulles, que ses compatriotes vouloient obtenir la paix.

**₹** [1303.] **₹** 

Après plusieurs années d'hostilités & de négociations, Charles & Frédéric font un traité portant que Frédéric possédera, pendant sa vie, la Sicile & les isles adjacentes, mais, qu'après sa mort, elles retourneront auroi Charles, ou à ses héritiers. On convient aussi que Charles retiendra le nom de roi de Sicile, & que Frédéric se fera appeller roi de Tinacrie; mais cette clause ne fut pas exactement observée. Dans la suite, les Aragonnois, méprisant la dénomination de Trinacrie, se firent appeller rois de Sicile; & les princes Angevins ne furent distingués, que par le titre des rois de Jérusalem, qu'ils joignirent à celui de rois de Sicile. Depuis ce traité, l'isle de Sicile, & les quatre provinces en-deçà du phare, furent regardées plus particulièrement comme le royaume de

#### 206 ANECDOTES

Sicile. La Calabre, la Pouille, la terre de Labour & l'Abruzze formerent ce qu'on appelle le royaume de Naples, & furent gouvernées par les princes de la maison d'Anjou. La maison d'Aragon resta en possession de la Sicile.

## - [130g.] A

Après avoir ramené la paix dans ses Etats, Charles passoit ses jours dans l'abondance au milieu de sa famille & d'une cour aussi nombreuse que brillante, lorsqu'il tomba malade à Casenove, maison de plaisance qu'il avoit fait bâtir près de Naples, & fut enlevé à ses sujets, le 5 de Mai, à l'âge de soixante-trois ans. Charles eut peu de talens & peu de goût pour la guerre. Il ne connut jamais ces finesses qu'on honore du nom de politique; mais il posséda dans le plus haut degré toutes les vertus pacifiques, la bonne foi, la reconnoissance, la libéralité. Ses sujets trouverent toujours en lui un pere plutôt qu'un roi. Moins entêté de la grandeur fouveraine, que jaloux d'en remplir les devoirs, il leur ouvroit à tous un accès facile jusqu'aux pieds du thrône: telles sont les vertus qui mériterent à Charles le surnom de Sage.



#### ROBERT, Roi de Naples.

## ₩[1313.]

'EMPEREUR Henri VII avoit formé le dessein de faire reconnoître en Italie l'autorité impériale, presqu'ignorée par l'indolence de ses prédécesseurs qui avoient négligé de s'y faire voir; mais Robert, fils de Charles II, s'étoit fortement opposé aux projets ambitieux de Henri, & les avoit fait échouer honteusement. Henri, transporté de colere, prononça contre le roi de Naples une sentence où l'on reconnoît l'esprit de vengeance, qui la dictoit. Par cet acte. dont l'espece est unique dans l'histoire, l'empereur condamne Robert comme sujet rebelle, contumace & criminel de lèse-Majesté; le prive de ses royaumes, principautés, terres & domaines qu'il confifque à son profit; le bannit à perpétuité des terres de l'Empire, à peine de perdre la tête; défend, sous des peines pécuniaires, à toutes personnes, de quelque condition qu'elles soient, à toutes villes & communautés, de lui prêter secours contre lui empereur, & délie ses sujets du serment de sidélité. Ce coup d'éclat, que l'empereur n'étoit pas en état de soutenir, ruina entièrement son autorité dans l'Italie, & fit voir dans tout son jour sa foiblesse & son impuissance.

## **→** [ 1328.] →

Charles, duc de Calabre, fils unique de Robert, tombe malade d'une fiévre qu'il gagna, en chassant dans des endroits marécageux. Robert, qui s'étoit fait une étude particuliere des fecrets de la médecine, fait de vains efforts pour conserver la vie à ce jeune prince, que la mort lui ravit, le 9 de Novembre, à l'âge de vingt-un ans. Le royaume fit une perte irréparable dans la personne de Charles qui possédoit toute les vertus royales. Il se distinguoit principalement par son amour pour la justice. Lorsqu'en l'absence de son pere, il étoit chargé de l'administration des affaires, en qualité de Vicaire, il tenoit tous les jours le tribunal de la vicairerie; &, pour empêcher que les huissiers n'en refusassent l'entrée aux pauvres, il avoit fait mettre à la porte du palais une cloche dont le son l'avertissoit qu'on lui demandoit audience. Il fut inhumé dans l'église de sainte Claire; & parmi les ornemens de son tombeau, on remarque encore aujourd'hui un loup & un agneau qui boivent dans le même vase. Ces symboles pacifiques font plus d'honneur à la mémoire de ce prince, que les trophées qui perpétuent le souvenir des conquérans. [1341.]

#### **~**[1341.] **%**

Robert aimoit les lettres, & ne dédaignoit pas de donner du tems & des foins à des affaires purement littéraires. Les ouvrages du fameux Pétrarque, que ce prince honoroit d'une bienveillance particuliere, faifoient alors beaucoup de bruit dans le monde; & l'on parloit, de tous côtés, d'un poëme intitulé L'Afrique, que le poëte consacroit à la gloire du grand Scipion. Les chanceliers de l'université de Paris, & les sénateurs Romains l'inviterent à venir recevoir dans leur ville la couronne de laurier. Il en reçut les lettres le même jour : & , après avoir délibéré avec ses amis à laquelle des deux villes il donneroit la préférence, il se détermina pour Rome, autrefois témoin de pareils triomphes. Cependant Pétrarque, plus modeste que ne le sont ordinairement les poetes, & ne se croyant pas digne des honneurs du triomphe, résolut de subir l'examen de quelque scavant, capable d'en décider. Le roi Robert fut le juge qu'il choisit. Il se rendit donc à la cour de Naples, & lut son poeme de L'Afrique en présence du roi. Ce prince en fut si content, qu'il pria l'auteur de le lui dédier. Il le pressa même de recevoir dans sa ville capitale la couronne poëtique, qu'il An. It. Partie II.

#### 210 · ANECDOTES

méritoit à juste titre; mais Pétrarque s'en excusa, & persista à vouloir être couronné à Rome. Le roi de Naples, ne pouvant assister à cette cérémonie à cause de son grand âge, chargea un de ses favoris d'accompagner Pétrarque, qui sut couronné, le 13 d'Avril, en présence de l'ambassadeur Napolitain, par les sénateurs, Urson, comte d'Anguillera, & Jourdain des Ursins.

## - [1343.]of

Robert, se sentant proche de sa fin, se fait revêtir de l'habit du tiers ordre de saint François, suivant un usage assez commun alors, & expire couvert de ces pieuses livrées, le 19 de Janvier, à l'âge de soixante-quatre ans. La philosophie Chrétienne, dont ce prince fit toujours profesfion, le fit appeller le Salomon de son siècle. On ne peut lui reprocher qu'un excès de douceur, qui le rendit quelquefois trop lent & trop mol à punir le crime. Par fon application continuelle à l'étude, Robert étoit devenu très-sçavant pour son siécle. Il négligea long-tems la poësie, comme un genre frivole & dangereux; mais un entretien, qu'il eut avec Pétrarque, le désabusa, & l'engagea à cultiver cette partie de la littérature. Robert composa quelques poësies philosophiques en langage Toscan,

#### 1 TALIENNES.

111

qui sont parvenues jusqu'à nous. Parmi les beaux esprits qui brillerent à sa cour, on distingue le sameux Jean Bocace, qui y devint amoureux de Marie de Sicile, fille naturelle de Robert. C'est pour cette Marie de Sicile, que Bocace composa deux de ses ouvrages, le Philocope & la Flammette.



## ANECDOTES



#### JEANNE L

## **→**[1343....] **✓**

PEINE Robert eut il les yeux fermés, que le trouble & la discorde commencerent à déchirer la maison royale. Jeanne, petite-fille de Robert, & son héritiere légitime, avoit épousé le prince André, fils de Charobert, roi de Hongrie: mais cette union, formée dans un âge où les deux époux ne pouvoient se connoître, avoit été l'ouvrage de la politique; & la nature ne les avoit pas fait l'un pour l'autre. André étoit simple & grossier, d'un naturel sauvage & stupide. Elevé, depuis plusieurs années, dans une cour aussi polie que celle de Robert, il avoit toujours conservé la rudesse & la rusticité des Hongrois. Un moine, nommé frere Robert, chargé de l'éducation de ce prince, n'avoit pas fans doute contribué à adoucir ses mœurs. Quelques historiens prétendent que des défauts plus essentiels rendoient le prince André un époux tréspeu convenable à la princesse Jeanne, qui joignoit à un tempérament de feu un goût singulier pour les plaisirs, un esprit

Vif & pénétrant, une gaieté charmante, & des graces naturelles, dont un Hongrois ne pouvoit sentir tout le prix. Le frere Robert & les Hongrois, qui composoient la maison du prince André, s'efforcerent d'éloigner de la cour les anciens officiers qui étoient auprès de Jeanne. Ceux ci jugerent qu'il seroit honteux pour eux de laisser passer l'autorité entre les mains de ces étrangers. Voilà la source des divisions qui agiterent le règne de Jeanne.

Cette princesse avoit pour confidente une femme adroite & rusée, & dont la fortune & l'élévation ont quelque chose de

remarquable,

En 1301, sous le règne de Charles II, lorsque Robert son fils, encore duc de Calabre, faifoit en Sicile le siège de Drapani, la duchesse Yolande d'Aragon, sa premiere femme, qui l'accompagnoit, accoucha d'un prince nommé Louis, mort à l'âge de neufans. On ne trouva, pour le nourrir, qu'une pauvre femme, dont le mari étoit pécheur : elle-même exerçoit le métier de lavandiere, & n'étoit connue que sous le nom de Philippe, qu'elle avoit reçu au baptême, ou sous celui de la Catanoise. cause de la ville de Catane, lieu de sa naisfance. Cette femme étoit encore jeune, & avoit quelque beauté. Son esprit ambitieux, Oii

#### 14 ANECDOTES

adroit & infinuant, plut à la duchesse de Calabre, qui lui accorda sa consiance. Elle sçut se rendre agréable à Sancia d'Aragon, seconde semme de Robert, qui la conserva au nombre de ses semmes, après la mort du jeune prince son nourrisson. La Catanoise, étant devenue veuve, épousa un homme qui, comme elle, étoit un exemple

des caprices de la fortune.

Raimond de Cabane, majordome de la cuisine, avoit acheté d'un corfaire un jeune Sarasin. Content de ses services & de son exactitude, il l'avoit fait baptiser sous le nom de Raimond; lui avoit donné la liberté, & lui avoit permis, en l'affranchiffant, de prendre son surnom. Le nouveau Raimond de Cabane, par la protection de fon ancien maître, étoit devenu intendant de la cuisine. Après s'être confidérablement enrichi dans ce poste, il avoit obtenu une charge plus considérable à la garde-robe du roi. Tel fut l'époux que choisit la Catanoise, du consentement de Sancia d'Aragon. Cette femme habile scut se maintenir en faveur auprès de Sancia, lorsqu'elle fut montée sur le trône. On lui confia l'éducation de la princesse Jeanne. La Catanoise sçut s'accommoder aux inclinations de son éleve, & s'infinua si avant dans sa confiance, que Jeanne, devenue reine, ne fit

frien que par le conseil de cette semme. Tel fut le digne rival qui s'opposa alors aux

projets du moine Robert.

Un évêque, en réputation de fainteté, & versé dans la connoissance des astres, prédit que, le 25 de Novembre, un orage affreux feroit périr la ville de Naples. La veille du jour fatal, le peuple allarmé de ce présage, court aux églises, pour tâcher de fléchir le courroux céleste. L'oracle s'accomplit en partie. Le lendemain, un horrible tremblement de terre ébranla jusques dans ses fondemens la ville de Naples. Le vent, la pluie, le tonnerre & la grêle, tout sembla se réunir pour la destruction de cette grande ville. La tempête renversa toutes les maisons & tous les magasins situés sur le bord de la mer. Tous les vaisfeaux, qui se trouverent dans le port, surent submergés avec leurs équipages. On remarque que le seul bâtiment qui fut épargné par l'orage, étoit plein de scélérats dont on avoit commencé le supplice, & qu'on gardoit pour les exposer, comme des enfans perdus, à la premiere expédition qui se feroit en Sicile. La consternation & l'épouvante s'étoient répandues dans la ville; chacun croyoit toucher à son dernier moment. La reine, nuds pieds, les cheveux épars, suivie d'un grand nombre de dames, alla en procession à l'église de

# 116 ANECDOTES Notre-Dame; & la tempête enfin s'appaisa.

₩[.1345.] Min

Le pape Clément VI voyoit avec chagrin la mésintelligence qui régnoit entre la reine Jeanne & son époux. Il résolut de couronner roi de Naples le prince André, espérant que ce titre le rendroit plus respectable aux yeux de son épouse. Jeanne, qui vouloit régner seule, & qui avoit un fouverain mépris pour son mari, fut allarmée de la résolution du pontise, & mit tout en usage pour empêcher ou pour retarder le couronnement d'André. Les partisans de cette princesse, voyant que tous leurs efforts & toutes leurs ruses étoient inutiles, & que le prince André étoit sur le point d'être couronné, recoururent à des moyens plus sûrs, & conspirerent contre sa vie. La cour se trouvoit alors à Averse, logée dans le couvent de S. Pierre de Majella. Les conjurés, d'intelligence avec quelques domeftiques de la maison de Jeanne, sous prétexte de communiquér à André des dépêches importantes arrivées de Naples, appellerent ce prince à demi-deshabillé, & prêt à se mettre au lit. A peine fut-il hors de l'appartement de la reine, qu'on en férma la porte. Alors les affaffins se jetterent sur lui: les uns lui mirent sur la bouche leurs

mains armées de gantelets, pour l'empêcher de crier; les autres lui passerent une corde au col, & l'étranglerent. Ils trainerent ensuite son cadavre vers une fenêtre, & le jetterent dans le jardin. Ils se disposoient à le précipiter dans un puits, lorsqu'une femme Hongroise, nourrice de ce malheureux prince, accourut, & fit prendre la fuite aux conjurés, qui abandonnerent le corps. Ainsi mourut le prince André, à l'âge d'environ vingt ans. Quelques historiens, avides d'anecdotes scandaleuses, prétendent que Jeanne, dégoûtée de sonfoible époux, dont le tempérament ne répondoit pas à la vivacité du sien, le sit assaffiner, dans la vue de se dédommager par un second mariage. On ne peut s'empêcher de convenir qu'il paroît très-probable que Jeanne autorisa le complot formé contre son époux; mais plusieurs autres écrivains, qui paroissent plus dignes de foi, n'attribuent point la mort d'André au penchant amoureux de son épouse; & les faits conduisent naturellement à juger que l'ambition de régner seule sut l'unique motif qui la fit attenter à la vie du prince.

## M[1346.]44

Jeanne étoit violemment soupçonnée. d'avoir eu part à l'assassinat de son époux.

#### AIR ANECDOTES

Pour arrêter les bruits injurieux qui se re pandoient contre elle, elle ordonne à Bertrand de Baux, grand-justicier du royaume, de faire la plus exacte recherche des coupables. La plûpart avoient pourvu à leur sûreté, en sortant du royaume. La Catanoise, favorite de Jeanne, fut arrêtée, avec son fils Robert & Sancia, sa petite fille. Bertrand de Baux leur fit donner la question dans une place sur le bord de la mer. à la vue de tout le peuple; mais une palifsade empêchoit qu'on n'approchât assez près pour entendre leur déclaration. Ces trois criminels furent conduits au supplice; & la reine, qui s'intéressoit vivement pour eux, ne put trouver le moyen de les sauver. La Catanoife, accablée de vieillesse, & des douleurs de la torture, mourut avant que d'arriver au lieu de l'exécution. Robert & Sancia furent tenaillés. Plusieurs autres des coupables subirent dissérens supplices; & l'on remarque qu'on en conduisit quelques-uns à la mort avec un bâillon à la bouche, pour les empêcher de parler.

Tovic Levi de Honorio

Louis I, roi de Hongrie, entre, les armes à la main, dans le royaume de Naples, résolu de venger la mort de son frere André. Louis de Tarente, nouvel époux de

Jeanne, veut envain s'opposer à son pasfage. Tout plie devant le monarque Hongrois. Jeanne, ne se croyant pas en sûreté dans la ville de Naples, s'embarque, pendant la nuit, sous l'escorte de trois galeres provençales, & se rend, en cinq jours, à Nice en Provence. Les princes de la maison d'Anjou, Robert & Philippe de Tarente, Charles, duc de Duras, accompagnés de quelques autres seigneurs, vont trouver le roi de Hongrie, qui étoit à Averse; lui font hommage, & sont reçus au baiser de paix. Le roi leur promet toute sûreté, s'ils ne sont point coupables de la mort de son frere, & les invite à manger à sa table. Après le repas, ce prince, résolu de se rendre à Naples, fait armer ses gens, & s'arme lui-même. Les princes du fang, & les seigneurs Napolitains le suivent désarmés. Lorsqu'ils sont montés à cheval, le roi dit au duc de Duras de le mener à l'endroit où son frere André avoit été étranglé. Le duc proteste qu'il ne connoît point cet endroit, & qu'il n'y a jamais été. Mais le roi, étant arrivé au couvent de Majella, met pied à terre; &, s'étant fait conduire à la galerie où s'étoit commis le meurtre, se tourne brusquement du côté du duc de Duras; lui reproche d'être l'auteur de lamort d'André, & lui prononce ce terrible arrêt : « Traître, il faut que tu meures dans

»l'endroit même où tu as fait mourrir mon » frere. » Le duc essaie envain de se justifier. Pendant qu'il s'efforce de fléchir le courroux du roi, un Hongrois, nommé Philippe, lui porte un coup d'épée dans la poitrine; le prend par les cheveux; le terrasse, l'acheve de plusieurs coups. D'autres Hongrois le jettent dans le jardin, au même endroit où l'on avoit jetté le corps d'André. Le roi se rend ensuite à Naples, & permet à ses soldats de piller les maisons des princes du fang. La veuve du duc de Duras, échappée de leurs mains avec peine, se réfugie dans le monastere de Sainte Croix. portant deux de ses filles entre ses bras, & s'embarque, quelques jours après, déguisée sous un habit de moine.

Quelque tems après, la peste, qui ravageoit le royaume de Naples, oblige le roi de Hongrie de sortir de l'Italie. Son départ donne lieu aux partisans de la maison d'Anjou de préparer une révolution en saveur de Jeanne. Les habitans de Naples s'empressent de lui témoigner leur zèle, & lui envoient des députés pour la prier de revenir dans leur ville. La joie de la reine Jeanne est été complette, si l'argent ne pi est pas manqué : elle en avoit absolument besoin dans la circonstance présente. Elle sait part de son inquiétude au pape Clément VI, qui, prostant habilement du Desoin de Jeanne, propose à cette princesse de lui vendre le comtat d'Avignon. La reine, n'ayant pas d'autre ressource, est obligée d'y consentir. Elle vend à Clément VI, par contrat du 10 de Juin, la ville d'Avignon & son territoire, pour la somme de 80000 storns d'or; & l'on stipule que les papes la tiendront à l'avenir en franc-aleu, & comme terre entièrement libre. Avec ce secours, Jeanne se rend à Naples, accompagnée du prince Louis de Tarente, son époux. Les barons du royaume vont en soule la séliciter, & lui ossrir leurs secours contre les Hongrois.

## ₩[1350....] **/**₩

Jeanne ne reste pas long-tems tranquille dans sa capitale. Le roi de Hongrie rentre de nouveau dans le royaume de Naples, avec de puissantes sorces, & la fortune se-conde encore une sois son entreprise. Les Génois, prositant de l'embarras où le retour du roi de Hongrie jettoit la cour, arment douze galeres qu'ils envoient dans la rade de Naples, & sont proposer à Jeanne de les employer à son secours, si elle veut leur céder Vintimiglia, place du comté de Provence, & la menacent, en cas de resus, de faire passer leurs galeres au service du roi de Hongrie. La nécessité sorce

la reine d'accepter cette condition. Reffer rée dans sa capitale par un ennemi puissant, & ne pouvant tirer de provisions que par mer, elle n'avoit pas une galere dans ses ports. Elle fait donc partir ses commissaires pour aller mettre la république de Gènes en possession de Vintimiglia; mais les perfides Génois, après avoir obtenu ce qu'ils desiroient, resusent de servir contre le roi de Hongrie, & s'en retournent lâchement. La reine se voyoit exposée, par cette trahison, à tomber entre les mains du roi de Hongrie, qui étoit sur le point de se rendre à Naples. Elle fut délivrée de cet embarras par Renaud de Baux, grand-amiral, qui amena dix galeres de Provence. Jeanne & son époux se jettent presque seuls sur deux de ces galeres, & se réfugient promptement à Gaiete. L'amiral reste dans le port, avec les huit autres, sous prétexte de se pourvoir de biscuit, mais en effet pour consommer le crime qu'il méditoit. Il tire du château de l'Œuf la duchesse de Duras; &, après l'avoir embarquée, il l'a force d'épouser Robert de Baux, son fils aîné, & même de consommer le mariage. Après cet attentat, il fait voile vers la Provence où il possédoit des terres confidérables. Il a l'audace de s'arrêter devant Gaiete; & fept de ses galeres entrent dans le port, pour se pourvoir de

Tivres; pour lui, il se tient éloigné. Louis de Tarente, instruit du crime de l'amiral, fait arrêter les officiers des galeres & les matelots, dès qu'ils sont entrés dans la ville, & les menace de la mort, s'ils ne font enforte que l'amiral, son fils, & la duchesse de Duras prennent terre. Ils lui promettent tous de s'y employer avec zèle. Louis en laisse sortir une partie pour aller exécuter leur promesse, & retient les autres en ôtage. L'amiral, pressé par les gens de son équipage d'entrer dans le port, s'en excuse sous prétexte qu'il a la goutte. Louis, transporté de fureur, se jette dans une chaloupe avec quelques-uns de ses plus braves chevaliers; aborde la galere de l'amiral, &, après lui avoir fait les plus vifs reproches, le poignarde de sa main.

Le roi de Hongrie entre sans opposition dans la ville de Naples, & veut exiger une contribution des habitans. Le peuple murmure beaucoup; &, s'appercevant que les Hongrois sont satigués & en desordre; que leurs chevaux peuvent à peine les porter, il prend les armes contre un ennemi squi lui paroît si soible, résolu de périr plutôt que d'être mis à contribution. Le roi, à cette nouvelle, sort brusquement de Naples, & se retire avec son ar-

mée dans la Pouille.

Cette circonstance donne lieu au pape

de renouveller les propositions de paix, qu'il avoit déja faites au roi de Hongrie. Ce prince, qui commençoit à se rebuter d'une si longue guerre, entre en conférence avec les légats du pontife, & conclut un traité qui portoit en substance, qu'il y auroit une trève d'un an entre les deux couronnes; que les cardinaux délégués acheveroient l'instruction du procès de Jeanne; elle étoit convaincue d'avoir eu part au meurtre de sonépoux, le royaume de Naples seroit remis par le pape au roi de Hongrie; que si, au contraire, l'innocence de Jeanne étoit reconnue, le roi de Hongrie lui restitueroit toutes les places qu'il possédoit dans le royaume.

Jeanne avoit éludé jusqu'alors le tribunal des cardinaux commis par le saint siège, pour connoître des accusations intentées contre elle, au sujet de la mort de son époux; mais, dans la circonstance présente, elle résolut de s'y soumettre, pour ôter tout prétexte au roi de Hongrie de renouveller la guerre. Jamais procès ne sut plus embarrassant. La cour de Rome savorisoit Jeanne, & ne sçavoit quel moyen prendre pour l'absoudre. Toute la procédure lui étoit contraire: on sut obligé d'avoir recours à un expédient peu digne de la gravité des juges. On sit proposer à Jeanne de prouver que, contre sa volonté

🗞 par la vertu de quelque maléfice ; anquel la foiblesse de son sexe avoit succombé; elle ne s'étoit jamais senti pour le prince fon époux un amour fincere. Jeanne se prêta habilement'à cette ouverture, & conflata le fait. Elle établit, par la déposition de plusieurs témoins, qu'un sortilége, étoussant dans son coeur toute la tendresse que son devoir lui prescrivoit pour son epoux, 'lui avoit donné lieu de conspirer contre sa viel Ce mouf de justification parut suffisant à ses luges. Ils la déclarefent innocente du maléfice & de ses suites, & publierent hardiment leur fentence. Depuis ce jugement, rendu en faveur de Jeanne, le roi de Hongrie n'osa plus rien tenter contre le royaume de Naples & consentit à la paix.

Louis de Tarente est couronné roi de Naples, avec autant de magniscence que le permet l'épuisement des sinances. Plusieurs jours se passent dans les plaisirs, les tournois, les jostes, les sestins; mais un événement de mauvais augure trouble la joie publique. Le roi, entrant dans la ville en cavalcade prinvant l'usage, quelques dames, par galanterie, lui jettent des sleurs de leurs senétres. Son cheval essayé, se cabre. Les barons, qui tenoient les rênes, An. It. Partie II.

#### AMECDOTES

essayent inutilement de le ramener; ses rênes se rompent entre leurs mains. Le roi, voyant qu'il n'étoit plus maître de son cheval, s'élance promptement à terre. L'agitation de sa chute sait tomber sa couronne, qui se brise en trois morceaux. Le prince ne sait que rire de cette aventure. Il monte un autre cheval, & continue la cavalcade.

Cette même année, le nouveau roi inf titue l'ordre de chevalerie du Saint-Esprit au droit desir, que les historiens Napolitains nomment plus ordinairement l'ordre du nœud. Le nombre des chevaliers étoit de trois cens. Il s'engageoient par serment à une fidélité constante envers le roi, à combattre les ennemis de la foi, & à visirer les saints lieux. La marque de cet ordre étoit un rayon de lumiere en broderie, que les chevaliers étoient obligés de porter sur leurs habits, & au-dessus un nœud de ruban lié en forme d'un double lacs d'amour. avec cette devise en langage du tems : Le Dieu plait. Lorsqu'un chevalier avoit donné quelque preuve éclatante de sa valeur, il délioit le ruban jusqu'à ce qu'il eût fait le voyage de la Palestine. A son retour, il le renouoit, & prenoit pour devise: Il a plu à Dieu. Quelques auteurs ont prétendu que cet ordre avoit fourni l'idée de l'ordre du Saint-Esprit, institué en France par Henri III, plus de deux cens ans après.

Robert de Baux, qui avoit épousé la duchesse de Duras, par le complot de Renault de Baux, son pere, étoit, depuis ce tems, détenu prisonnier à Naples. La duchesse, voulant s'affranchir des liens de ce mariage qui, quoiqu'inégal & forcé, pouvoit l'empêcher de contracter d'autres engagemens plus dignes d'elle, forme le dessein de se désaire de son époux. Un jour que Louis & Jeanne s'étoient embarqués par partie de plaisir pour aller dîner sur les rochers à la vue de Naples, la duchesse, suivie de quatre sergens, ou soldats armés, entre dans l'appartement de Robert de Baux; &, après lui avoir vivement reproché l'injure qu'il avoit faite en sa personne à la maison royale, elle le fait tuer devant elle, & jetter son corps par une fenêtre sur le bord de la mer.

## 1362.]

Louis de Tarente, roi de Naples, meur le 26 de Mai de cette année, âgé de quarante-deux ans. Mathieu Villani, historien Napolitain, nous a laissé un portrait de ce prince, qui ne lui est pas savorable. Il dit, entr'autres choses, que «Louis honora peu la reine son épouse, soit par l'esset d'un mépris naturel, soit que-cette princesse se l'attirât par sa faute. Il la maltraitoit souvent,

#### 228 ANECDOTES

& en venoit avec elle jusqu'aux coups; comme si elle eût été la plus vile de toutes les semmes. Il se vantoit si fréquemment, & si hors de propos, des grandes choses qu'il avoit faites dans la guerre & dans la paix, qu'il en devenoit ennuyeux. Pour s'admirer soi-même à la vue de sexploits, il en sit saire un journal, dans le

Ayle le plus magnifique.»

Jacques d'Aragon, roi titulaire de Majorque, fut le troiseme époux de Jeanne. Ce prince, qui joignoit au titre de roi de Majorque celui de comte de Roussillon & de Cerdagne, ne possédoit pas un pouce de terre dans tous ces Etats. Il fortoit des prisons de Barcelone, où il avoit été retenu par le roi d'Aragon. Il étoit errant & dans l'indigence, lorsque Jeanne lui proposa de l'épouser. Ce mariage étoit une fortune pour lui; aussi ne se rendit-il pas difficile fur les conditions. Les articles du contrat porteient que lacques ne prendroit point le titre de roi de Naples; qu'il ne seroit point couronné ni facré; qu'il ne s'ingérepoit en aucune facon dans l'administration du royaume, & que toute l'autorité resteroit entre les mains de la reine. On voit, par les conditions de ce contrat, que Jeanne forepentoit d'avoir partagé l'autorité royale avec l'époux qu'elle venoit de perdre. Jacques ne survécut pas long-tems à son mariage. Il mourut l'année suivante.

## 1378. July .

Barthelemi de Prignano, Napolitain, né sujet de la reine Jeanne, est élevé sur la chaire de S. Pierre, le 7 d'Avril, & prend le nom d'Urbain VI. La reine avoit lieu de penser que ce nouveau pontife lui seroit favorable. Elle lui envoya de riches présens, & mit tout en usage pour s'attirer sa bienveillance; mais le pontife. l'homme le plus vain, le plus orgueilleux & le plus bizarre dont il soit fait mention dans l'histoire, reçut les prévenances de la reine, comme un hommage qui lui étoit dû. Il poussa même l'impudence jusqu'à mortifier d'une maniere très sensible Othon de Brunswick, quatrieme époux de Jeanne, qui, à l'exemple de cette princesse, avoit comblé le nouveau pape de marques d'amitié & de déférence. Un jour qu'Othon avoit dîné avec lui, à l'heure de la collation, de prince lui présenta à boire à genoux, en présence de quelques cardinaux & d'autres personnes de considération. Urbain affecta de le tenir dans cette pofpure humiliante, jusqu'à ce qu'un cardinale l'eût, à diverses reprises, averti qu'on lui offrait à boire.

Hugues de Saint-Severin, & Nicolas

de Spinello, grand chancelier du royaume de Naples, arrivent à Rome en qualité d'ambassadeurs, pour complimenter le nouveau pape de la part de Jeanne. Urbain, dès la premiere audience, leur déclare qu'il prétend corriger la reine de Naples; que le royaume ne peut être que mal administré par une femme. Il ajoûte qu'il veut remettre le gouvernement entre les mains d'un homme, & qu'il faut que la reine se retire dans un couvent qu'il lui prescrira. Les ambassadeurs répondent modestement que tous les ordres de l'Etat approuvent la maniere dont la reine gouverne son royaume. Spinello, en particulier, réplique que cette princesse étant en pouvoir de mari, on ne peut la faire entrer dans un monastere. Urbain, piqué d'une réponse qui le confondoit, ne tarde pas à s'en venger fur Spinello. Ayant invité cet ambassadeur à manger à sa table avec son collégue, Spinello s'assit à la seconde place, que lui marque le maître des cérémonies. Le pape, qui cherchoit l'occasion de l'humilier, lui fait quitter cette place, disant qu'il ne prétend pas qu'il soit assis audesfus des prélats de sa cour. Spinello réplique, avec une honnête hardiesse, qu'il s'est mis à la place indiquée, & la même d'ailleurs qu'il a occupée sous le pontificat d'Urbain V & de Grégoire XI, en qualité de

grand chancelier du royaume de Naples. Il fort ensuite du palais, & s'en retourne à Naples fort irrité.

Les cardinaux, ne pouvant plus supporter les hauteurs & le gouvernement tyrannique d'Urbain, procédent à sa déposition: & , regardant ensuite le saint siège comme vacant, ils élisent pape Robert de Genève, qui prend le nom de Clément VII. Telle est l'origine du grand schisme qui déchira l'Eglise pendant quarante ans. Les deux papes ne tarderent pas à se faire une guerre cruelle. Ils s'excommunierent l'un l'autre; se prodiguerent réciproquement les noms d'intrus, d'antipape, d'hérétique, & inonderent l'Europe de manifestes remplis d'invectives scandaleuses. Ils ne s'en tinrent pas aux écrits & aux injures: ils eurent recours à la force des armes pour soutenir leurs droits; & l'Italie devint un théatre ou les Urbanistes & les Clémentins combattirent avec acharnement comme pour la conquête d'un royaume. Le Nord & presque toute l'Italie reconnurent Urbain pour légitime pape. La France resta fidele à Clément VII; & Jeanne, piquée de l'affront fait à ses ambassadeurs par Urbain. se soumit à son compétiteur.

## 13.79.]

Le pape Clément se rend à Naples. Il

y est reçu de la part de Jeanne, avec de grands honneurs; mais les Napolitains le voient de mauvais œil. Ils étoient mécontents que leur fouveraine eût quitté l'obédience d'Urbain, leur compatriote, dont ils pouvoient recevoir tous les jours de nouyeaux bienfaits. Le peuple murmuroit hautement contre le gouvernement. Clément fut même informé que les partisans d'Urbain cherchoient à s'affurer de sa personne. Sur cet avis, il s'embarque escorté de quelques galeres. Il étoit tems qu'il prît la fuite. Le jour même de son départ, il s'éleva une sédition dans la ville de Naples. Un gentil+ Homme, nommé André de Ravignan, maissant à cheval dans la place appellée le Sellaria, entendit un artifan qui parloit insolomment de la reine. Il voulut lui imposer silence; mais, l'artisan continuant ses invectives, le cavalier piqua droit à lui & le frappafi rudement, qu'il lui creva un œil. "Auffi-tôt tout le quartier s'émut & courut aux armes. Un tailleur, neveu du blessé, :homnie témeraire & insolent, à qui l'on avoit donné le sidrnom de Brigand, se mit à la tête des mutins; & tous ensemble parcontrarent la ville, en criant: Vive le pape Urbain! A ce fignal, les bandits des environs de Naples s'approcherent jusqu'aux portes de la ville, espérant y être introduits par les révoltés. Mais les nobles Napolitains,

ayant pris les armes, appaiserent d'abordavec beaucoup de peine le désordre du dedans ; fortant ensuite de la ville, ils tomberent sur les bandits qu'ils taillerent en pièces. Le séditieux tailleur sut pris & pendu.

Urbain, résolu de se venger de la reine Jeanne, après l'avoir excommuniée & déposée de son royaume, charge du soin d'exécuter cette sentence Charles de Duras, que la reine, quelques années auparavant, avoit déclaré son héritier légitime. Charles accepte la commission. Il entre les armes à la main, dans le royaume de Naples. Othon de Brunswick, trop foible pour tenir la campagne, ne peut s'opposer aux progrès de Charles, qui se voit bientôt aux portes de Naples. Il avoit dans cette ville beaucoup de partisans. qu'on sçut qu'il étoit si proche, un grand nombre d'habitans passerent par-dessus les murailles, & porterent des rafraichissemens à ses troupes. Ils lui apprirent, en même tems, que la ville étoit partagée en trois factions, dont la plus puissante le demandoit pour fouverain. Surcette nouvellel, deux chevaliers Napolitains, capitaines de cavalerie, qui servoient sous Charles, ayant pour guides quelques-uns des transfuges, passent la mer à gué, le long des murailles, & entrent dans la ville par la porte appellée Conciaria. Elle n'étoit ni fermée ni

gardée. La mer, qui en baignoit le pied ; paroissoit être un retranchement assez sûr. Les deux chevaliers s'avancent dans la place du marché en criant: Vive le roi Charles de Duras, & le pape Urbain! Suivis de la populace qu'ils y trouvent, ils vont ouvrir la porte du marché, par où Charles entre avec son armée. Le lendemain, ce prince affiége le château neuf, où la reine s'étoit retirée. Il met tout en usage pour hâter la prise de cette forteresse. Après l'avoir battue avec toutes les machines de guerre alors en usage, il y fait jetter des barils remplis des matieres les plus infectes, & des membres de ses prisonniers de guerre coupés en morceaux. Ces barils, en tombant, s'effondroient avec un bruit affreux, & répandant une odeur insupportable, offroient en même temps aux yeux des affiégés un spectacle hideux. Cependant Jeanne, réduite aux extrémités par la disette, n'ayant point de galeres pour s'enfuir, ne sçavoit quel parti prendre: son unique ressource étoit dans les efforts, que faisoit pour sa délivrance Othon de Brunswick, son époux; mais ce prince ayant été fait prisonnier par Charles, Jeanne se rendit au vainqueur.

#### **\*\***[ 1382.]

Charles, pour assurer entièrement son repos, forme le projet de se désaire de Jeanne, sa souveraine & sa biensaitrice. Le 22 de Mai, quatre Hongrois, par son ordre, étranglent cette malheureuse reine, lorsqu'elle étoit en prieres dans le château Saint-Ange. Jeanne étoit alors âgée de cinquante-sept ans, dont elle en avoit regné trente-neus. On l'enterra secrettement dans l'église de S. François, qu'elle avoit sait bâtir sur le mont Gargano. On y voit encore son tombeau & sa statue de marbre, sans autre épitaphe que les deux lettres initiales de son nom: R. J. Regina Joanna.

Les historiens ont parlé bien diversement de cette princesse. Les uns la représentent comme une autre Messaline plongée dans les plus honteuses débauches. Ils prétendent que sa passion insatiable réduisit Louis de Tarente, son second époux, à un épuisement funeste à sa vie; qu'elle sit tranchet la tête à Jacques de Majorque, parce qu'il osoit porter quelquesois à d'autres dames un tribut qu'il ne devoit qu'à son épouse.

D'autres historiens prodiguent à cette princesse les plus magnifiques éloges. Ils l'appellent, l'honneur du monde, la sumiere de l'Italie, une seconde reine de Saba, Ils la disculpent sur le meurtre d'André, & prétendent qu'on ne peut pas même la soupçonner des autres crimes dont on a noirci sa mémoire.

Les femmes, qui ont gouverné despo-

#### 236 ANECDOTES

tiquement, éprouvent ordinairement la satyre & la calomnie; c'est la suite d'une prévention trop générale contre la foiblesse de leur sexe. Il paroît presque prouvé que Jeanne eut part au meurtre de son époux; mais c'est le seul crime qu'on lui puisse reprocher; &, sans cette tache ineffaçable, elle pourroit paffer avec juftice pour une des plus grandes reines qui ayent jamais occupé le thrône. On voit éclater dans presque toutes ses actions la piété, l'amour de la justice, la libéralité, & le désintéressement. Son esprit étoit vis & pénétrant : son éloquence naturelle, secondée par les graces de sa personne, n'en étoit que plus persuasive. Habile dans la politique, elle fit admirer son activité. sa vigilance, & se distingua sur-tout par une fermeté peu ordinaire à son sexe.





CHARLES III, du LE BREF. furnommé DE LA PAIX.

# 1382.

Ès les commencemens de l'expédition de Charles , Jeanne , indignée de l'ingratitude de ce prince, avoit révoqué les dispositions de son testament. & choisi pour son héritier Louis, duc d'Anjou. Le pape Clément VII avoit approuvé ce choix, & avoit fortement engagé le duc à s'opposer aux progrès de Charles, s'engageant à rembourser les frais de l'expédition en cas qu'elle ne réussit point. Louis se mit en marche neuf jours après la mort de Jeanne, & entra en Italie, à la tête d'une armée aussi brillante par la beauté des équipages, que formidable par la valeur des troupes. Les chevaux des hommes d'armes étoient caparaçonnés les casques, artistement travailles; décorés de lambrequitts & de cimiers très-riches. On voyoit marcher devant & derriere une longue file de mulets chargés d'or & d'argent, & de toute forte de meubles préeieux. Charles, n'ofant tenter le fort d'une bataille, réfolut d'amuser son compétiteur.

& de laisser son armée se détruire peu-2: peu. Dans ce dessein, il envoya un chevalier nommé Mathieu Sauvage, en qualité de hérault, le défier en combat fingulier. Ce chevalier, habile empoisonneur, portoit une demi-lance dont le fer étoit imbu d'un poison si subtil, que quiconque y arrêtoit fixement la vue, ou en laissoit toucher ses habits, tomboit mort à l'instant. Le duc d'Anjou fut averti de se précautionner contre ce dangereux messager. Il refusa de le voir, & le fit arrêter. On l'interrogea; &, sur son aveu, il eut la tête tranchée.

### **\***[1384.]\*\*

La brillante armée de Louis se ruinoit insensiblement par la disette & par les maladies. L'habile Charles évitoit toujours de livrer bataille. & laissoit son ennemi se consumer dans un pays étranger. Louis, désespéré de voir ses troupes dépérir, envoya vainement jusqu'à dix fois proposer le combat à son rival. Charles trouvoit toujours des prétextes pour l'éluder. Cependant il promit enfin avec serment de se présenter un certain jour en rase campagne, & sortit, en effet, de la ville de Barlette où il étoit renfermé. Louis, plein de joie, vole à sa rencontre. Ses troupès

étoient encore assez bien armées, mais délabrées, sans chevaux, & mal vêtues. Le duc n'avoit hui-même qu'une cotte d'armes de toile peinte, semée de sleurs-de-lys. Il croyoit toucher au moment tant desiré d'en venir à une action décisive; mais Charles, qui étoit sorti de la ville par une porte, y rentre par l'autre, comme pour insulter à l'ennemi. Louis, outré de dépit, songeoit à quitter l'Italie, lorsqu'il sut attaqué de la maladie épidémique qui désoloit son armée. Son chagrin rendit tous les remedes inutiles; & il en mourut le 20 de Septembre.

Charles, d'un caractère altier & impérieux, ne voyoit qu'avec dépit le pape Urbain trancher du Souverain dans ses Etats. Il ne cherchoit qu'à éloigner de son royaume ce pontife orgueilleux & intrigant. Quelques cardinaux, ennemis d'Urbain, pour faire leur cour au roi, agiterent entr'eux, si on ne pourroit pas donner au pape un curateur, lorsqu'il se gouvernoit mal, & nuisoit au bien de l'église par son opiniâtreté. Urbain fut averti de ces consultations. Pour en prévenir l'effet, & pour fortifier son parti, en le rendant plus nombreux, il fit une promotion de plufieurs cardinaux, tous Napolitains, la plûpart indignes de cet honneur, & décriés

pour leurs mœurs scandaleuses, mais très-

propres à faire réuffir les intrigues du pontifie. Lorsque cette promotion devint publique, les promus en furent eux-mêmes honteux, & n'oserent accepter leurs nouvelles dignités. Ils se tinrent rensermés chez eux, pour se dérober aux railleries du public. Les courtisanes de Naples, qui connoissoient mieux que personne les mœurs des nouveaux cardinaux, s'égayoient entr'elles à leurs dépens, & se disoient l'une à l'autre, en plaisantant: « Que je voie donc » ton mari le cardinal!»

Quelques tems après, Urbain, qui se tenoit renfermé dans le château de Nocéra, manda les eccléfiastiques de sa suite, & les laïcs des environs. Lorsqu'ils furent affemblés dans la cour du château, il fit fermer les portes, & monta sur une tour élevée d'où il leur prêcha jusqu'au foir, malgré la rigueur du tems, s'embarrassant peu que ses auditeurs, affis à terre, mourussent de faim & de froid. Après avoir très-longtems invectivé contre le roi & les cardinaux de son parti, il sit dresser la croix. allumer les cierges, & excommunia folemnellement le roi Charles, la reine Marguerite, fon épouse, & tous leurs adhérans. Il mit en interdit la ville de Naples; &, faisant éteindre les cierges, les jetta sur le peuple. ·[1385.]

### **→** [1385.] ✓

Charles, irrité, le fait assiéger dans le château de Nocéra. Pendant le siége, on arrêta un messager du pontife, chargé de ses dépêches, qui sortoit du château, à la saveur de la nuit. On l'enserma dans un sac, pieds & mains liés, à dessein de le renvoyer dans la sorteresse, par le moyen d'une machine alors en usage, qui servoit à lancer des pierres; mais le poids de cet homme n'étant pas proportionné à la sorce de la machine, il ne put être porté jusques dans la place, & su fut écrasé contre les murailles.

Urbain ne se désendoit qu'avec des cenfures & des anathêmes. Il excommunioit les assiégeans, trois ou quatre sois le jour, d'une senêtre tournée du côté de leur camp; &, pendant cette cérémonie, il tenoit en main un slambeau, & de l'autre une petite

cloche.

Il statua, par un décret, que tous les clercs, de quelqu'ordre que ce sût, qui prendroient les armes contre Charles & ses soldats, n'encourroient ni censures ni irrégularités, s'il leur arrivoit d'en tuer ou d'en mutiler quelques-uns; qu'ils jouiroient, au contraire, des indulgences de la Terre-sainte. Cette constitution, peu canonique, ne produisit pas un grand esset. Urbain reçut un plus utile secours de Raimond des Ur-An. It. Partie II.

#### 242 ANECDOTES

fins, fils du comte de Nole, jeune homme de beaucoup de valeur, qui vint, à la tête d'une armée, tirer le pape & sa cour du château de Nocéra.

Charles, peu content d'une couronne acquise par le crime, voulut en usurper une autre par une voie aussi odieuse. Louis, roi de Hongrie, étant mort, sa fille Marie avoit été élue reine, sous la tutelle d'Elizabeth de Bosnie sa mere. Elizabeth, entièrement livrée aux conseils du palatin Jean Gara, bouleversa tout le royaume, & mécontenta les peuples. L'innocente Marie fut punie des fautes de sa mere. Les nobles résolurent de se donner pour souverain Char-Les de la Paix, & envoyerent des députés à Naples, pour inviter ce prince à passer au plutôt en Hongrie. L'ambitieux Charles accepta avidement cette proposition. Il se rendit à Bude, capitale de Hongrie; & les princesses qu'il venoit dépouiller, hors d'état de lui résister par la force, cacherent leur ressentiment sous les dehors trompeurs de la politesse & de l'amitié. Elles lui firent l'accueil le plus honorable, & poufserent la dissimulation jusqu'à le remercier de sa générosité, qui lui faisoit quitter ses états & sa famille, pour secourir deux princesses affligées : elles le prierent même de vouloir bien se charger de l'administration des affaires. Charles, aussi habile dans l'art

defeindre, refusa cette offre, & affecta un grand défintéressement. Il parvint cependant, par ses pratiques secrettes, & par la faveur des grands du royaume, jusqu'à se faire sacrer roi de Hongrie, en présence des deux reines, qui parurent applaudir à la cérémonie; mais Charles n'eût pas lieu de s'applaudir long-tems du succès de ses embitieux desseins. Elizabeth, toujours dissimulée, prit, avec son favori Jean Gara, des précautions secrettes pour se désaire d'un usurpateur odieux. Un gentilhomme, nommé Blaise Forgach, se chargea de l'exécution.

- [ 1386. ] J.

Le 5 de Février, Elizabeth invite Charles à venir dans son appartement, sous prétexte de lui communiquer quelques affaires importantes. Pendant leur entretien, Forgach, introduit par Gara, saisit le moment savorable, & porte au roi un coup de sabre qui lui send la tête jusqu'aux yeux. Ce prince pousse un grand cri, & se leve chancelant sur ses jambes. Il est transféré dans cet état à Vissegrade, où il expire trois jours après, âgé de quarante ans. On prétend qu'Elizabeth, craignant que sa blessure ne sût pas mortelle, sit mêler du poison dans les médicamens qu'on y appliqua.

#### ANECDOTES

Charles parloit agréablement, & avoit la démarche aisée. Il étoit affable, libéral, amateur des gens de lettres, & versé luimême dans la connoissance de la poësse & de l'histoire. Politique, fin & délié dans les négociations, guerrier prudent & intrépide dans les combats, il fut tout à la fois grand capitaine, grand homme d'état; & son ambition seule sit tous ses vices.

L'action la plus utile de son régne, est l'abolition d'une coutume barbare, que les Napolitains tenoient de leurs ayeux. Les iours de dimanches & de fêtes, les nobles & les autres citoyens s'assembloient dans un champ hors de la ville, appellé Carbonara, & s'exerçoient à des combats particuliers, pour essayer leurs forces & leur adresse. Cet usage étoit probablement un reste des jeux des gladiateurs, fréquens autrefois à Naples, où il y avoit un célébre Gymnase. Les amis les plus intimes paroissoient oublier dans ces combats le lien qui les unissoit, pour se livrer à une fureur aveugle. Chacun ne cherchoit qu'à montrer sa bravoure aux dépens de tout ce qu'il avoit de plus cher. La scène étoit souvent ensanglantée ; les peres voyoient tuer ou défigurer leurs enfans au milieu des applaudissemens des spectateurs, & n'osoient se plaindre d'un divertissement si cruel, autorisé par les loix

civiles, & fouvent par la présence même du roi. L'église s'étoit déja élevée inutilement contre cet exercice meurtrier, peu convenable à des Chrétiens; mais Charles réussit ensin à l'abolir entiérement, & accorda le champ Carbonara à quelques pieux Napolitains, qui y bâtirent une église.

1.江西京五日

. 1

£





# LADISLAS, ou LANCELOT. LOUIS II.

# **\***[ 1386.]

A R une rencontre peut-être unique dans l'histoire, on vit entrer en concurrence deux rois mineurs, Ladislas, fils de Charles de la Paix, & Louis II, neveu de Louis I, duc d'Anjou, jeune prince qui prétendoit relever le parti de son pere. Les deux jeunes rivaux étoient soutenus par deux pontises, qui se disputoient euxmêmes la chaire de S. Pierre.

# **\***[ 1387.]

Marguerite, mere & autrice de Ladislas, étoit en possession de Naples, & de la plus grande partie du royaume. Elle avoit un grand avantage sur son ennemi, si elle en eût sçu prositer; mais sa hauteur & la dûreté de son gouvernement mécontenterent la plûpart des Napolitains, qui se révoltement contre elle. Otton de Brunswick & Thomas de Saint-Séverin, généraux de l'armée de Louis II, s'étant approchés de Naples, un grand nombre d'habitans leur

en ouvrirent une des portes, & les introduifirent dans la ville.

#### **♣** [1388.] ♣

Urbain favorisoit en apparence le parti de Ladislas; mais en esfet, ce pontife ambitieux prétendoit s'emparer du royaume de Naples, comme dévolu au saint siège par l'excommunication de Charles. Il part de Pérouse à la tête d'une armée, pour se rendre à Narni. & de-là du côté de Naples. Mais à peine a-t-il fait dix milles, que la mule qu'il montoit fait un faux pas, & le jette par terre fort rudement. Cet accident de mauvais augure n'est pas capable de rallentir son ardeur. Quoique blessé en plufieurs endroits, il se fait un point d'honneur de ne point retourner sur ses pas. Il se fait porter à Tivoli, au-delà de Rome, & traverse la Campanie jusqu'à Ferentino, toujours déterminé d'entrer dans le royaume de Naples; mais, n'ayant plus de fonds pour payer ses troupes, & voyant d'ailleurs que l'hyver approchoit, il est forcé de renoncer à son entreprise, & s'en retourne à Rome. Il tombe malade quelque tems après. & meurt, de chagrin d'avoir échoué dans ses projets de conquête.

#### **→** [1391.] ✓

Louis II se rend à Naples pour s'assurer O iv

#### 248 ANECDOTES

par sa présence les conquêtes qu'avoient faites ses généraux. Il gagne les cœurs de ses nouveaux sujets par sa douceur, son affabilité, & sur-tout par l'équité de ses jugemens. Pierre de la Couronne, Allemand de nation, l'un de ses généraux, ayant pris querelle mal à-propos avec un jeune officier Napolitain, nommé Confzanzo, lui donna sur le visage un grand coup de poing. Les troupes qui servoient sous l'officier Napolitain, voulurent venger l'outrage faite à leur chef. Les foldats du capitaine Allemand se préparerent à le défendre. On en vint aux mains. Les troupes de la Couronne furent battues, & lui-même recut dans la mêlée une blessure dangereuse, dont il mourut quelques jours après. Ce brave avanturier étoit un des meilleurs généraux de Louis II. Il avoit autrefois rendu des services signalés à Louis I, son pere. Chacun s'imaginoit que le roi vangeroit sa mort sur la famille de Constanzo; mais ce prince équitable, après avoir pris une connoissance exacte du fait, reconnut que la Couronne étoit l'aggresseur, & sit grace à l'auteur de sa mort.

# [1400.]

Le parti de Ladislas paroissoit entièrement ruiné, & le thrône sembloit assuré à

Louis; mais ce foible monarque ne sçut point s'y maintenir. Plus occupé de ses plaisirs que de ses affaires, il s'endormoit dans une fécurité dangereuse au sein de la prospérité, tandis que son rival, luttant contre la fortune, travailloit sans cesse à relever son parti, sans se rebuter de ses disgraces. De deux rois d'un caractere si différent, il n'étoit pas difficile de prévoir qui devoit enfin l'emporter. La mollesse & la négligence de Louis donnerent lieu à son infatigable rival de remporter quelques légers avantages, dont il sçut profiter habilement, & qui le conduifirent à de plus confidérables. Louis vit la fortune l'abandonner insensiblement, sans qu'il se réveillât de son assoupissement funeste. Ladislas, ayant enfin pris le dessus, par son activité & sa vigilance, força son rival à sortir de Naples, & entra victorieux dans cette capitale. Louis, découragé par ce revers, résolut d'abandonner un royaume où il n'avoit pu s'affermir pendant le cours de dix ans. Malgré les confeils de ses plus fidéles sujets, il s'embarqua, & fit voile vers la Provence, sans songer que cette fuite précipitée lui faisoit perdre son thrône & sa réputation.

#### **₹** [ 1401. ]**≮**

Ladislas, se voyant maître du royaume,

par la foumission de presque tous ses seigneurs du parti de la maison d'Anjou. ne songe plus qu'à satisfaire sa passion favorite, qui étoit la vengeance. Jacques de Marzan, duc de Sessa, seigneur illustre par sa naissance & par ses richesses, avoit quitté fon parti quelques années auparavant, pour s'attacher à celui de Louis. Ce seigneur étoit mort depuis peu; & le reffentiment de Ladislas ne pouvoit plus tomber sur lui; mais il laissoit un fils, dont la minorité offroit au roi un moyen facile d'abbaiffer cette illustre maison. Le comte d'Alisi, oncle du jeune duc, soupconnant les desseins de Ladislas, fortifie les places du duché de Sessa, & de ses propres terres, & se prépare à se bien défendre. Mais Ladislas prend une voie plus sûre que celle de la violence, pour parvenir à son but. Il avoit un fils naturel, nommé Renaud de Duras, alors âgé de dix-huit ans, auquel il avoit fait prendre le titre de Prince de Capoue. Il fait demander au comte d'Alifi fa fille unique en mariage, pour le jeune Renaud. Le comte, n'ofant pas irriter le roi par un refus, confent à cette alliance. Ladislas, pour prévenir tous ses soupçons du comte, lui confie le prince de Capoue, afin qu'il le fasse élever avec sa future épouse. Quelque tems après, il lui ordonne de les amener l'un & l'autre à Gayette, pour y célébrer

la cérémonie de leurs nôces. Le comte, pour rendre la fête plus brillante, se fait accompagner par la comtesse sa femme, par Catherine de Saint-Séverin, veuve du duc de Sessa, & par ses quatre filles; c'étoit précifément ce que Ladislas avoit prévu. Dès que cette famille fut arrivée à Gayette, il la fit enfermer dans les prisons du château neuf, & s'empara de toutes les terres qu'elle possédoit. Cependant il se radoucit dans la suite, & rendit à la famille des Marzan, la plus grande partie de ses biens, avec la liberté, par la faveur de Marguerite de Marzan, sœur du jeune duc, dont le roi devint amoureux, & qui fut une de ses maîtresses.

Marie de Blois, mere de Louis II, meurt le 12 de Novembre de cette année. Quelque tems avant fa mort, elle déclara au roi son fils qu'elle laissoit dans son thrésor deux cens mille écus. Ce prince étonné demanda à sa mere pourquoi elle n'avoit point employé cet argent pour le secourir dans ses besoins pressans. La reine lui répondit que, craignant toujours de le voir prisonnier de guerre, elle avoit cru devoir réserver ce dépôt pour sa rançon. Marie de Blois prévoyoit sans doute les malheurs de trop loin, & cette somme employée à propos est peut-être conservé la couronne à son fils.

#### **\*\***[ 1407. ]

Le grand schisme désoloit toujours l'Eglise. Grégoire XII, nouvellement élevé sur la chaire de S. Pierre, sembla prendre des mesures nécessaires pour le faire cesser. Il promit de se démettre du pontificat, pourvu que Benoît XIII, son concurrent, voulût imiter son exemple. Il lui écrivit à ce sujet une Lettre pathétique, pour l'exhorter à la vie privée; &, sur sa réponse, il lui envoya des ambassadeurs, qui conférerent avec lui pendant plusieurs jours, & fignerent à Marseille un acte, en forme de convention, portant que les deux papes s'aboucheroient ensemble à Savone; qu'ils y feroient à la fois une abdication solemnelle; & qu'ensuite, on procéderoit de concert à une nouvelle élection. Ladislas ne vit qu'avec chagrin les inclinations pacifiques de Grégoire. Ce prince, dévoré d'ambition, songeoit à se rendre souverain de Rome, à la faveur des troubles de la religion, & son intérêt l'engageoit à les fomenter. Afin de prévenir Grégoire en sa faveur, il lui sit présent d'un service de table en argenterie. & le fit obséder par un moine de l'ordre des Freres mineurs, qui avoit le titre de son Confesseur. Cet homme, quoique vicieux & débauché, sçut gagner la confiance

du pape. Il critiquoit souvent en sa présence le traité d'union, &, par ses insinuations artificieuses, il parvint à inspirer à Grégoire un grand dégoût pour la paix. Le pontife chercha divers prétextes de rompre l'entrevue de Savone. Il chargea même les plus habiles théologiens & jurisconsultes. de sa cour, d'examiner si la convention de Marseille étoit une loi de rigueur qu'il ne pût pas enfreindre, lui qui avoit le pouvoir de relever les autres de leurs sermens. Mais, contre son attente, ils déciderent tous que le pape, obligé de veiller au gouvernement de l'Eglise, devenoit un prévaricateur & un mercénaire, s'il refusoit de se facrifier pour le falut du troupeau. Grégoire traita les jurisconsultes d'ignorans, & chercha de nouvelles ruses pour se dispenser de sortir de Rome. Il convint avec Ladislas que ce prince fourniroit une armée à Jean & à Nicolas Colonne, seigneurs Romains, de son parti; qu'ils s'introduiroient dans Rome, où il avoit très-peu de troupes, & qu'ils le tiendroient affiégé, afin qu'il eût une excuse de ne s'être point rendu à Savone au jour marqué. L'intrigue fut trèshabilement conduite. Les Colonnes entrerent de nuit dans Rome, & y répandirent l'allarme. Grégoire, affectant une grande frayeur, se retira dans le château Saint-Ange, où l'on étoit convenu que les Co-

#### 256 ANECDOTES

die: mais la fortune l'abandonne tout-àcoup au milieu de ses prospérités. Les villes d'Italie, que l'ambition de Ladislas menaçoit d'un joug prochain, appellent le roi Louis II au secours de leur liberté. prince, faisissant cette occasion de recouvrer le royaume de Naples, passe en Italie à la tête d'une armée. Les foudres de l'Eglise se réunissent, contre Ladislas, aux armes de Louis. Le concile de Pise, après avoir déclaré les deux papes, Benoît XIII & Grégoire XII, schismatiques & hérétiques, les avoit privés du pontificat. Alexandre V, élu en leur place, commence par excommunier solemnellement Ladislas, pour s'être opposé à la paix & à l'extincton du schisme, & parce qu'il soutenoit encore le parti de Grégoire XII. Pour comble de malheur, Paul des Urfins, mécontent de Ladislas, & gagné par l'argent du légat d'Alexandre, abandonne le parti de ce prince, & passe au service de son rival. Louis II, encouragé par les bénédictions du pape, & par les vœux de toute l'Italie, vient présenter la bataille à son concurrent. On combattit de part & d'autre avec acharnement, & le carnage fut horrible. Enfin les troupes de Ladislas furent rompues; & ce prince, ne pouvant les rallier, s'enfuit à toute bride. Les vainqueurs prirent fur l'ennemi plufieurs drapeaux, & les envoyèrent au pape, qui

qui étoit alors Jean XXIII. Le pontife pour insulter à Ladislas, sit traîner ses drapeaux dans la boue des rues de Rome. Les gens fages blâmerent cette action, qui ne fit en effet qu'animer à la vengeance Ladislas & ses partisans. L'indolence de Louis & le défaut d'argent, rumerent une seconde fois son parti dans l'Italie; au lieu de poursuivre vivement son ennemi vaincu. il lui laissa le tems de reprendre haleine, & de revenir de sa frayeur. Ne pouvant nourrir ses prisonniers de guerre, il les renvoya, & fit rendre à chacun d'eux son cheval & fon bagage, pour le prix de huit ducats. Par ce moyen, Ladislas regagna la meilleur partie de ses troupes, & se vit en état de repousser son ennemi. Louis, pressé à son tour, & ne tirant d'autre secours du pape que des bulles & des anathêmes, retourna en Provence.

### ₩[ 1413.] A

Ladislas vient une seconde sois assiéger Rome. Le pape Jean y étoit en personne; mais ce pontise peu guerrier, & mal secondé par des capitaines, aussi peu expérimentés que lui, ne sit qu'une soible défense. Il commit à la garde des postes, des officiers peu soigneux & sans expérience. Les soldats Napolitains ayant sait aux mu-

#### ANECDOTES

railles une bréche affez large pour y paffet de la cavalerie, un détachement entra au point du jour, près de l'église de Sainte-Croix de Jérusalem, & sut suivi du gros de l'armée. Dès que le pontife vit les Napolitains dans la ville, il monta à cheval avec précipitation, & s'enfuit à Sutrie. Ladislas, maître de Rome, la traita comme une place emportée d'assaut. Il pilla les thrésors du pape, sa chapelle & les joyaux du saint siège. Sa vengeance n'étant pas encore satisfaite, il fit arrêter quarante des plus notables citoyens, & les envoya prisonniers à Naples. Se croyant alors solidement affermi dans sa conquête, il créa un sénateur & des officiers pour le gouvernement de la ville; fit battre une nouvelle monnoie. & y exerça tous les actes de souveraineté.

#### **\*\***[ 1414. ] **\*\***

Ladislas, parti de Rome, avoit sait de rapides conquêtes dans l'Italie, & sans doute qu'il l'eut soumise toute entiere, si la mort n'eût arrêté les progrés de ses armes. Ce prince, quoique toujours occupé de projets ambitieux, n'en étoit pas moins sensible aux plaisirs. Un jour, au sortir des bras d'une nouvelle maîtresse, qu'il venoit de saire à Perouse, il se sentit attaqué d'un mal secret, dont on ne put jamais découvrir la cause. Une sièvre lente le consumoit;

&, dans ses redoublemens, il paroissoit furieux & comme frénétique. Paul des Urfins, qui s'étoit rengagé de nouveau dans le parti de Ladislas, étant venu voir ce prince pendant sa maladie, Ladislas, qui avoit toujours une secrette haine contre ce. seigneur, depuis sa premiere désection, aigri d'ailleurs par la violence de son mal, le fit arrêter & conduire en prison; il l'eut même fait mourir sur le champ, si tous ses officiers n'eussent tâché d'appaiser son resfentiment. Voyant que sa maladie augmentoit de jour en jour, il revint à Naples. A son arrivée dans cette ville, sa siévre se changea en frénésie. Il ne s'occupa, pendant les derniers jours de sa vie, que de sa vengeance & de son ambition. Tantôt, plein de ses projets sur la Toscane, il s'écrioit : A Florence ; à Florence! Quelquefois, dans le fort de ses accès, on l'entendoit demander avec des cris affreux: » Paul est-il mort? » Il expira enfin, dans des transports de fureur & de rage, le 8 d'Août, à l'âge de quarante ans. Ainsi périt Ladislas, prince qui n'eut d'autre mérite que celui qui consiste à détruire les hommes; qui facrifia tous les devoirs les plus facrés à son ambition effrénée, & qui fut plutôt un brigand qu'un roi. On attribue au poison la cause de son étrange maladie. On prétend que le pere de la maî-

#### 260 ANECDOTES

tresse que ce prince sit à Pérouse, gagné par les Florentins, engagea sa sille à se frotter d'une liqueur empoisonnée, lui faisant accroire que c'étoit un philtre capable de sixer pour toujours en sa faveur le cœur du monarque.





#### JEANNE II.

# \*\* [ 1414.] \*\*

EANNE, sœur de Ladislas, âgée de quarante-quatre ans, se fait proclamer reine. Exposée par sa nouvelle dignité aux regards de tout un peuple, sa conduite n'en devint pas plus réglée. Sur le thrône comme dans la vie privée, elle se livra sans honte & sans réserve à son penchant pour la débauche. Elle avoit conçu une passion violente pour un jeune gentilhomme, fort bien fait, nommé Pandolphe Alope. Elle se l'étoit d'abord attaché en qualité d'Echanson. Lorsqu'elle sut montée sur le thrône, elle l'éleva à la dignité de Grand-Chambellan, & lui confia toute l'autorité. La conduite fiere & hautaine d'Alope révolta les seigneurs Napolitains, justement indignés de se voir affervis à un simple gentilhomme. Ils en porterent leurs plaintes à la reine, & la presserent de choisir au plutôt, parmi les princes dont on lui proposoit l'alliance, un époux capable de partager avec elle les soins du gouvernement. Jeanne, ne pouvant se dispenser de les satisfaire sur cet article, jetta les yeux fur un prince François. Jacques de Bourbon, comte de la Marche, fut l'époux qu'elle choisit; mais, en faisant

ples. Dès qu'on apprit à la cour que ce prince étoit près d'entrer dans le royaume, Jeanne envoya pour le recevoir le grand connétable Sforce, accompagné de plufieurs barons & chevaliers Napolitains, auxquels on récommanda de ne donner au prince que la qualité de comte, parce que la

reine vouloit attendre qu'il naquit un fils de leur mariage, pour lui donner celle de roi.
Jules César de Capoue, comte de Hauteville, ennemi déclaré du grand chambellan, partit aussi, sans ordre de la cour, pour aller à la rencontre du comte de la marche. Il étoit suivi d'un corps de troupes, qu'il entretenoit à ses frais, & de plusieurs seigneurs Napolitains. Il devança les envoyés de la reine, & rencontra le prince

complimenta fur son arrivée. Les gens de la suite du comte de Hauteville, imitant l'exemple de leur chef, s'écrierent: Vive le roi Jacques. Le comte de Hauteville entretint en chemin le prince, sur l'état du royaume de Naples, &, par une considence indiscrette, lui apprit le commerce scandaleux de Jeanne avec Alope, l'exhortant à prendre en main l'autorité, & à résister à cet

indigne favori.

Le lendemain, Jacques étant proche de Bénevent, Sforce arriva avec son cortége, & fe fit annoncer par un hérault comme grand connétable. Il ne mit point pied à terre; &, s'inclinant seulement, il complimenta le prince de la part de Jeanne, ne lui donnant que le titre de comte.Le prince diffimula fon ressentiment, & se rendit à Bénevent. Lorsqu'il fut entré dans le château, plusieurs s'empresserent de venir le saluer en qualité de roi; dans ce concours, Sforce ayant rencontré sur un escalier le comte de Hauteville, prit la querelle avec lui; &, la difpute s'étant échauffée, ces deux seigneurs mirent l'épée à la main. Le comte de Troja, grand sénéchal, à qui sa charge donnoit le droit de punir les délits commis dans les maisons royales, fit arrêter bes deux combattans; mais le comte de

Hauteville sur élargi le jour même, &

Sforce fut jetté dans un cachot.

La reine, instruite de cette avanture, réfolut, pour contenter la noblesse, de recevoir le comte de la Marche comme roi. On prépara, pour fa réception, un poile de drap d'or, sous lequel il sit son entrée à cheval dans la ville de Naples. Il se rendit au château neuf où la reine l'attendoit. Jeanne, dissimulant son chagrin, embrassa avec une joie apparente un époux qui lui étoit déja odieux. Après avoir reçu la bénédiction nuptiale des mains de l'archevêque de Naples, les deux époux passerent dans l'appartement de parade, & s'assirent sur deux thrônes qui leur étoient destinés. Alors Jeanne tenant la main de son époux. se tourna vers les dames & les barons, témoins de la cérémonie, & leur dit: "Vous voyez ce prince à qui je viens de » donner l'empire sur ma personne ; je lui » donne maintenant tout droit fur mon » royaume; que ceux qui me sont affec-» tionnés le reconnoissent pour leur maî-» tre; » à ces paroles tout le monde s'écria d'une voix unanime: Vivent le roi Jacques & la reine Jeanne nos souverains! Le reste de la journée se passa dans les sêtes & dans les plaisirs. Le lendemain, le nouveau roi fit arrêter Alope, &, par la violence des tourmens, lui arracha l'aveu d'un commerce

de galanterie, qu'il lui importoit de ne pas faire éclater. Le malheureux favori fut condamné à perdre la tête, & son arrêt fut exécuté sur la place du marché. On traîna son corps dans les rues de la ville; on le pendit ensuite par les pieds, & il demeura longtems sans sépulture. Le roi, voulant ensuite ôter à son épouse les moyens de se choisir un second favori, chassa de la cour tous les courtisans de cette princesse, & lui donna pour surveillant, un vieux gentilhomme François, nommé Berlanger, qui l'obsédoit sans cesse & ne la quittoit pas, même lorsqu'elle satissaisoit aux besoins de la nature.

# **→** [1415.] ✓

Le comte de Hauteville, indigné de ne recevoir aucune récompense des services qu'il avoit rendus au roi Jacques, forme le projet de perdre ce prince ingrat, pour rentrer dans les bonnes graces de son épouse. Il trouve le moyen de se faire introduire dans l'appartement de Jeanne: après lui avoir demandé pardon de sa persidie & des maux qu'il lui a causés, il lui promet, pour réparer sa faute, de la délivrer du joug de son époux, & de lui rendre l'usage du pouvoir souverain. Jeanne rend graces à son zèle, & s'essorce de le toucher par la

peinture de sa triste situation. Le comté? encouragé par cette ouverture, s'explique plus clairement, & lui fait part du projet qu'il a d'assaffiner le roi. Jeanne seint d'abord d'avoir horreur de cet attentat. Retombant ensuite sur la cruauté & les mauvais traitemens de son époux, elle échauffe avec adresse le ressentiment du comte ; lui recommande de réfléchir férieusement à un dessein de cette importance & aux moyens de l'exécuter, & consent qu'il revienne, trois jours après, lui rendre compte de ses dispositions. En attendant le moment du rendez-vous, Jeanne engage le roi, qui ne la voyoit que très-rarement, à lui rendre visite : elle l'accable de caresses; mais, au milieu des épanchemens d'un amour fincère, elle lui découvre le complot du comte de Hauteville, offrant de lui en faire entendre tout le détail de la bouche même de l'auteur. Le lendemain, le comte étant revenu conférer avec Jeanne, le roi, caché derriere une tapisserie de son appartement, entend tous les discours du traître. Il le fait arrêter au sortir du château; &, quelques jours après, le malheureux comte expie son crime & son imprudence par le dernier supplice.

### **\***[1417.]\*\*

Le roi, touché de cette marque d'affec-

tion de la part d'une épouse, qui n'avoit pas lieu de l'aimer, lui donne plus de liberté, & lui permet de recevoir quelquefois les visites des seigneurs Napolitains. Il a bientôt lieu de s'en repentir. Jeanne cabale fourdement avec quelques-uns de ses partisans, qui avoient beaucoup de crédit dans la ville: par leur moyen, elle force fon époux à lui remettre l'autorité souveraine, & rentre dans tous ses droits. Elle songe ensuite à se venger de l'esclavage rigoureux dans lequel il l'avoit retenue. Un soir qu'ils foupoient ensemble, elle lui cherche querelle au sujet des François qui restoient encore dans le royaume, & lui ordonne de · les en chaffer. Le roi hui répond: « qu'il » faut avant que de les congédier, qu'on » les récompense de leurs services. » Jeanne réplique vivement qu'ils fortiront tous du royaume malgré lui. Jacques, outré de colere, se leve de table & se retire dans son appartement. Aussi - tôt on en ferme les portes par ordre de la reine, & l'on y met des gardes. Le lendemain, elle fait publier dans la ville un ordre à tous les François de sortir de ses Etats dans l'espace de huit jours; ce qu'ils furent contraints d'executer.

**\*\***[ 1418.] **\*\*** 

Barthelemi Coglione, gentilhomme, né

268

aux environs de Bergame, étant versu a Naples, s'y distingua beaucoup par sa force prodigieuse, & par son extrême agilité. Personne n'osa lui disputer le prix de la lutte, ni de la course. Les talens naturels de ce gentilhomme le rendirent cher à Jeanne, qui en sit son savori; mais Coglione, bientôt ennuyé de cet insame exercice, se déroba de la cour, & entra dans la carriere des armes.

# 1423.]

Louis III, duc d'Anjou, résolu de faire valoir ses droits sur le royaume de Naples, qu'il avoit hérité de son pere Louis II, passe en Italie. Jeanne, allarmée de ses succès, demande du secours à Alphonse d'Aragon, roi de Sicile, lui offrant de l'adopter pour fils, & de le reconnoître pour son héritier. Alphonse accepte la proposition; traite avec Jeanne, & prend le titre de duc de Calabre, particuliérement affecté aux héritiers présomptifs de la couronne. Après plusieurs combats entre Alphonse & Louis, qui ne décident rien, Louis, que les obstacles rebutent aussi facilement que son pere, consent à un accommodement, & renonce à ses prétentions sur la couronne de Naples. Jeanne, se voyant hors de danger du côté

de la maison d'Anjou, conçut des soupçons contre Alphonse, dont les grandes qualités lui donnoient de l'ombrage. Elle craignit que ce prince ne voulût, de son vivant, s'emparer du thrône, & ne la retînt prisonniere. comme Charles de Duras en avoit usé envers Jeanne I. Ces idées lui étoient suggérées par Ottin Caraccioli, grand sénéchal du royaume, qui, depuis quelques années, étoit le favori de la reine, & la gouvernoit absolument. Ce ministre, jaloux de l'autorité qu'Alphonse s'étoit acquise dans le royaume, après l'avoir peint des couleurs les plus odieuses aux yeux de la reine, résolut de concert avec elle, de s'asfurer de sa personne. Dans ce dessein. il fit faire les préparatifs d'une joute, & invita le prince Alphonse à venir au château Capouan, pour jouir de ce spectacle. Si le prince s'y fût rendu, Caraccioli étoit déterminé à le tuer, ou à le retenir prisonnier; mais Alphonse fut averti de son dessein. Indigné de l'audace du grand sénéchal, il résolut de le prévenir. En qualité de duc de Calabre, Alphonse avoit droit de convoquer chez lui le conseil d'Etat. Il envoya ordre à Carraccioli de s'y trouver: celui-ci refusa d'y venir sans sauf conduit: mais Alphonse lui en ayant envoyé un écrit & signé de sa main, le sénéchal, muni de cette pièce, se rendit au palais du prince.

Dès qu'il se présenta, il sut arrêté. Alphonse, monta aussi-tôt à cheval, & se rendit au château Capouan où demeuroit la reine; Jeanne, allarmée, nesçavoit quel parti prendre. Ses gens résuserent au prince l'entrée du château, & tirerent sur lui du haut des tours. Alphonse se retira au galop, hors de la portée du trait, & pensa même être écrasé d'une pierre qui tomba sur la croupe de son cheval.

Irritée de l'attentat d'Alphonse & de la prison de son favori, Jeanne cassa le traité, par lequel elle avoit adopté le prince Aragonois: elle le déclara déchu de tous ses droits sur le royaume de Naples; &, pour se procurer un soutien, elle tourna ses vues sur Louis III, qu'elle adopta, & déclara son héritier. Alphonse résolut de soutenir son adoption les armes à la main: ses premieres tentatives furent heureuses: il se rendit maître de Naples & de toutes ses forteresses. & Jeanné se retira à Averse. Elle envoya proposer au prince de rendre la liberté à tous les seigneurs Aragonois qui étoient prisonniers, s'il vouloit lui renvoyer son favori. Alphonse y consentit. Caraccioli revint auprès de la reine, & Alphonse revit avec joie tous les officiers qu'il avoit perdus dans les combats précédens.

Alphonse ne conserva pas longtems la

ville de Naples. Jeanne recouvra cette capitale par le moyen d'une flotte Génoise, & reprit bientôt la supériorité sur Alphonse.

L'absence de ce prince, qui sut obligé de porter la guerre en Espagne, pour conserver ses Etats héréditaires, contribua beaucoup à la décadence de ses affaires. Cependant, il lui resta toujours plusieurs places & un grand nombre de partisans dans le royaume de Naples.

# **→** [1431.] **✓**

Caraccioli, peu content des biens immenses que la reine avoit accumulés sur sa tête, lui demande encore l'investiture de la principauté de Salerne & du duché d'Amalfi. Jeanne étoit alors infirme, & dans un âge où les passions commencent à s'éteindre : dégoûtée de Caraccioli, qui commençoit aussi à vieillir, ou rebutée de son avidité insatiable, elle lui refuse sa demande, & lui reproche même qu'il veut envahir lui seul toutes les terres du royaume. Le fénéchal, vivement piqué d'un refus auquel il ne s'attendoit pas, s'échappe en paroles insolentes contre la reine; il a même la hardiesse de lui porter les mains au visage, & y laisse des traces de sa fureur. Jeanne, outrée de dépit & de

### ANECDOTES

rage, pleure l'avilissement où la réduit une passion honteuse pour un de ses sujets. Les ennemis du sénéchal profitent de ce moment de désordre, pour représenter à Jeanne que, si Caraccioli oublie qu'il n'est qu'un simple gentilhomme enrichi par ses bienfaits, elle ne doit pas oublier qu'elle est reine. Ils lui font entrevoir que Caraccioli, après un tel attentat, est capable de se porter aux dernieres extrêmités. Leurs discours font impression sur la reine, qui consent qu'on arrête le sénéchal; mais les ennemis de Caraccioli, craignant, que, s'ils se contentent simplement de l'arrêter, il ne trouve le moyen d'appaiser la reine & de rentrer en grace, jugent que le plus sûr est de l'assassiner.

### **~**[1432,]**%**

Cependant Caraccioli vivoit tranquille, uniquement occupé d'une alliance avantageuse qu'il ménageoit pour son fils. Dans la vue de procurer à la reine quelque divertissement, qui sût une occasion de se réconcilier avec elle, il sit faire, au château Capouan, les préparatiss d'une sête qui devoit suivre la cérémonie du mariage de son sils. Au jour marqué 17 d'Août, toute

toute la noblesse se rendit au château Capouan. La journée se passa dans les plaifirs, qui furent prolongés bien avant dans la nuit. Le sénéchal s'étant retiré dans son appartement, Pierre Palagani, & François Caraccioli, chefs des conjurés, faistrent ce moment pour exécuter leur dessein. L'un d'eux alla frapper à la porte du sénéchal. & lui dit que la reine, attaquée d'une maladie subite, étoit en danger de la vie. Caraccioli, qui venoit d'entrer au lit, en fortit promptement pour se r'habiller, & fit ouvrir la porte de sa chambre. Aussi tôt les deux conjurés entrerent; se jetterent sur lui, & le massacrerent à coups de hache. Afin de prévenir la sédition que les parens & les amis du lénéchal auroient pu exciter dans Naples, on jugea à propos de s'assurer des principaux. On leur envoya dire, de la part du sénéchal, que la reine étoit à l'extrémité, & qu'ils eussent à se rendre au plutôt au château. Ils y accoururent; on les arrêta, & on les conduisit en prison.

### **→** [ 1435. ] **→**

Jeanne pleuroit la mort de Louis III, mort l'année précédente, lorsqu'elle sut attaquée elle même d'une sièvre qui la con-An. It. Partie II.

### 274 ANECDOTES

duisit au tombeau. Avant de mourir, elle institua pour son héritier & successeur R ené d'Anjou, duc de Bar & de Lorraine, frere de Louis III. Avec cette princesse sinit la premiere branche d'Anjou, issue de Charles I, qui régnoit depuis cent soixante-dix ans.

Un penchant extrême au libertinage, béaucoup d'inconstance & de légéreté, un grand éloignement des affaires, & une condescendance aveugle pour ceux qui la dirigeoient; voilà les principaux traits qui forment le caractere de Jeanne.





RENÉ D'ANJOU, furnommé Le Bon. ALPHONSE V, Roi d'Aragon.

# [ 1435.] A

René, qui n'eut jamais que le titre de Roi de Naples, eut un puissant rival à combattre dans la personne d'Alphonse. Après plusieurs années de guerre, malgré sa valeur & ses grandes qualités, il sut obligé de céder à la fortune du prince Aragonnois; mais, quoique malheureux dans son expédition, René s'acquit une grande gloire en Italie, par plusieurs traits qui ne peuvent manquer d'intéresser le lecteur pour ce prince insortuné.

### 1440.

Se voyant resserré dans Naples par l'ennemi, René sit dire au connétable Antoine Caldora de venir avec toutes ses forces du côté de Naples, pour le dégager. Caldora répondit qu'il ne pouvoit, sans argent, saire marcher l'armée; & qu'il paroissoit nécessaire que René se transportat dans les provinces qui lui étoient soumises, pour y recouvrer les sonds dont il avoit besoin. René, ne voulant rien négliger de ce qui pouvoit contribuer au succès de son en-

treprise, convoqua les principaux habitans de Naples, & leur déclara que, se voyant hors d'état de récompenser leur fidelité comme il l'eût desiré, il ne vouloit pas les exposer à mourir de faim dans une ville dont l'ennemi fermoit toutes les avenues; qu'il les dégageoit donc de leur serment de fidelité; qu'ils pouvoient se rendre à Alphonse; que pour lui, il alloit retourner en France. Il ordonna, en même tems, qu'on embarquât ses équipages sur quelques navires Génois qui se trouvoient dans le port. Les Napolitains, qui haissoient la maison d'Aragon, & qui avoient conçu une grande affection pour René, le conjurerent de ne point les abandonner; lui protesterent qu'ils vouloient tous mourir fous fa bannière, & qu'ils défendroient Naples, tant qu'il leur resteroit un souffle de vie. Le roi, quoique charmé de leur bonne volonté, feignit cependant de persister dans sa résolution. La nouvelle de son retour en France se répandit bientôt dans le camp d'Alphonse; & ce prince attendoit à chaque instant des ambassadeurs de René, chargés de remettre Naples en son pouvoir. Cependant René fit, un soir, convoquer les Napolitains, & les attendit à cheval, dans la cour du château, avec cinquante cavaliers. Lorfqu'ils furent arrives il leur parla ainsi:

"Mes amis, je n'ai point assez dégénéré y de la vertu de mes ancêtres, pour aban-» donner une si noble ville, & un si slo-» rissant royaume, sans m'exposer aupara-» vant aux plus grands dangers. Si je vous » ai fait croire que je voulois retourner en » France, ce n'a été que dans l'intention » de repaître nos ennemis de cette fausse » joie, afin qu'étant moins sur leurs gardes, » je puisse avec moins de risque entrepren-» dre le voyage que je médite. J'avois » mandé à Antoine Caldora, qui, comme » vous sçavez, est maître de toutes nos for-» ces, de venir nous délivrer de la détresse » où nous sommes. Il m'a fait dire que, » sans argent, l'armée ne pouvoit se mettre » en marche; qu'il étoit nécessaire que » j'allasse recouvrer des fonds dans les pro-» vinces qui m'obéissent : ainsi je pars. J'es-» pere être bientôt de retour, & faire en-» forte que cette ville foit, comme elle l'a » toujours été, la capitale du royaume. Je » vous la recommande, pendant mon ab-» sence; je vous recommande aussi la reine » & mes fils que je laisse entre vos mains. »

A ces mots, le roi donne un coup d'éperon à son cheval, & se dérobe aux cris des Napolitains qui lui souhaitent un heureux voyage. Après avoir marché soute la nuit, il se trouve près de Nole, avant le lever du soleil. Ayant passé outre, il se rend, au grand jour, à Baion, prenant pour cri de guerre Ursin, Ursin, parceque la maison des Urfins tenoit le parti d'Alphonse. Malgré ces précautions, il est reconnu; ce qui l'obligea de se détourner par une montagne voifine, couverte alors de quatre pieds de neige. René & sa suite étant arrivés au sommet, ils mettent pied à terre, & descendent dans la plaine, par des routes nouvelles, qu'ils sont contraints de se frayer dans les neiges, avec tant de peine & de fatigues, qu'il y périt plusieurs chevaux, & même quelques hommes. Le roi se retournoit souvent d'un air gai & serein vers ceux de fa fuite, & les encourageoit, en leux représentant que s'ils étoient ses compagnons de travaux, ils partageroient aussi avec lui les douceurs de sa victoire. Enfin, malgré la pluie, la neige & le vent, ils arrivent au bas de la montagne. Le roi s'arrête à Sant-Angelo di Scala. Le gouverneur de cette place le reçoit le mieux qu'il est possible, & lui prête des habits & dulinge. Le lendemain, René se remet en route, par un tems auss mauvais que la veille; & ayant passé un endroit appellé Pietra Stornina, il est attaqué par une croupe de paysans. Sans s'amuser à les combattre, il continue sa route, & donne ordre à un chevalier François, nommé Gui, de rester à l'arrière-garde

avec ce qu'il avoit de meilleurs cavaliers. L'officier fait sa retraite en homme brave & expérimenté: tue un de ces paysans, & en prend cinq autres qu'il conduit au roi, qui s'étoit arrêté près de Hauteville. Les prisonniers se jettent aux genoux de ce prince, & implorent sa clémence, protestant qu'ils ne l'ont pas reconnu. René leur dit avec bonté qu'étant roi, il veut en remplir tous les devoirs; que, loin de faire périr aucun de ses sujets, il ne prétend s'occuper que du foin de les rendre heureux. Il leur rend ensuite la liberté, & les renvoie. Les habitans de Hauteville, témoins, du haut de leurs murailles, de cet acte d'humanité, sortent de leur ville, & présentent au roi des rafraîchissemens. Ce prince poursuit sa route par des chemins affreux, & arrive, à deux heures après minuit, à Bénevent.

Le lendemain, qui étoit un dimanche, René sortant de la messe, entendit un moine qui lui servoit de guide, nommé Frere Antoine, qui invitoit à dîner un de ses courtisans. Il veut être de la partie, & accompagne le moine, qui étoit natif de Bénevent, jusqu'à l'endroit où il so-geoit. La nappe étoit déja mise près du même seu qui servoit à rôtir les viandes. René se met à table; mange avec appétit, & sait l'éloge de tous les mets, au grand con-

tentement du bon moine, qui ne pouvoit contenir sa joie. Ces traits de clémence & d'affabilité lui gagnoient tous les cœurs: les habitans des villes voisines accouroient sur son passage, & le combloient de bénédictions.

**%**[1441.]:

Lorsque René eut ramassé des fonds suffisans, le connétable Caldora le vint joindre avec l'armée. René résolut alors de retourner sur ses pas, pour faire lever le siège du château d'Averse, qui tenoit encore; mais Alphonse le prévint. Il laissa quelques troupes pour continuer le siége; s'avança, avec le reste de son armée, jusqu'au Val di Gardano, résolu d'en disputer le passage, & se rendit maître du pont de la Tufara. René surpris, à son arrivée, de trouver ce passage sermé, envoie un hérault à Alphonse lui proposer le combat corps-à-corps, ou de fix contre fix, ou enfin des deux armées. L'Aragonnois répond que, maître de la plus grande partie du royaume, il seroit insense de risquer de la perdre par le hazard d'une seule journée. René, peu sûr de la fidelité de Caldora, qui en effet étoit un traître, prend la résolution de forcer seul le passage, à la tête d'un escadron de ses propres troupes. Il vient en effet attaquer le pont de la Tufara, avec

tant d'ardeur, que plusieurs des capitaines de Caldora, charmés de la valeur de ce prince, le suivent avec leurs compagnies. Déja les Aragonnois étoient en déroute: la victoire fembloit affurée à René. Alphonse. malade, se retiroit dans une litière escortée d'un corps de ses meilleures troupes, lorsque Caldora survient, l'épée à la main, & donne ordre à ses gens de se retirer, frappant tous ceux qui n'obéissent pas assez promptement. René accourt aussi-tôt. » Que faites-vous, s'écrie-t-il, Caldora? » Ne voyez-vous pas que la victoire est à » nous? ... Sire, répond le traître, votre Ma-» jesté ne sçait pas quelle est la maniere de » combattre des Italiens: ils ne tournent le » dos, que pour nous attirer dans quelqu'em-» buscade. Il n'est pas naturel qu'ils prennent » véritablement la fuite, étant supérieurs en » nombre: ç'en est assez pour aujourd'hui... »Je crois, dit le roi, que vous pouvez » aller, vous & vos gens, où je vais moi-» même... Sire, reprend Caldora, si vous per-» dez le royaume, vous conserverez la Pro-» vence & les autres Etats que votre Ma-» jesté possede en France; mais si je perds » mes troupes, je serai réduit à demander "l'aumône." Ainfi parloit sans ménagement un général déterminé à la trahison.

René, désesperé de ne pouvoir poursuivre sa victoire, marche droit à Naples, &

### 282 ANECDOTES

campe aux environs de la ville. Le lendemain, il invite à dîner Caldora avec les officiers généraux & les seigneurs qui servoient dans son armée. C'étoit une occasion que René se ménageoit pour faire un coup d'autorité. Après le repas, il remet devant les yeux de Caldora les marques de confiance dont il l'a honoré; lui reproche son ingratitude, sa trahison à la journée de Tufara, & lui déclare que, puisqu'il paye ses troupes des deniers de domaine, il prétend en disposer seul, & à sa volonté, & lui donne ordre de garder les arrêts jusqu'à ce que l'armée lui ait prêté serment de fidelité. Caldora, couvert de confusion, ne répond rien & se retire. Le roi n'a pas plutôt reçu le serment de l'armée, qu'il leve les arrêts de Caldora; le confirme dans sa charge de connétable, & l'envoie dans l'Abruzze; mais Caldora, plein de dépit, leve le masque, & va sur le champ offrir ses services à Alphonfe. La défection d'un général de cette inportance, porta au parti de René un coup dont il ne se releva jamais.

### \* [1442.] A.

Alphonse pressoit vivement le siège de Naples, lorsque la fortune lui offrit un moyen de se rendre maître de cette ville. Un maçon nommé Anello, chargé de l'entretien des aqueducs, vint lui annoncer qu'il en connoissoit un par lequel on pourroit pénétrer jusques dans une maison voifine de la porte de Capoue; qu'en introduisant dans cette maison un nombre suffisant de soldats, il seroit aisé de se rendre maître de cette porte, & d'y faire entrer toute l'armée. Alphonse résolut de profiter de cet avis, & Anello gagné par l'espoir d'une grande récompense, se chargea de fervir de guide à deux compagnies d'infanterie choifies pour cette expédition. Anello les introduisit de nuit dans l'aqueduc par un regard éloigné de la ville de plus d'un mille: ils marcherent à la file avec des falots, & armés d'arbalêtes & de pertuisanes. Tandis qu'Alphonse s'approchoit des murailles pour voir quel seroit le succès de cette tentative, ils arriverent heureusement par l'aqueduc jusques dans la maison d'un tailleur, près de la porte de Sainte-Sophie, & sortirent l'un après l'autre par le puits de cette maison jusqu'au nombre de quarante. Mais, n'ofant encore entreprendre de forcer la garde, ils se contenterent de menacer la femme du tailleur & fa fille qu'ils trouverent seules, pour les empêcher de crier, & attendirent leurs compagnons. Cependant le tailleur, qui étoit dehors, rentre chez lui; &, surpris de voir sa maison remplie de soldats, en sort brusquement, & prend la fuite, en criant que les ennemis sont dans la ville. quarante foldats, croyant alors ne devoir plus différer, attaquent la garde à la porte de Sainte-Sophie. Ils trouvent tant de résistance, que René a le tems de se porter de ce côté là, d'en tuer une partie, & de forcer l'autre à reculer. Cependant Alphonse, ne voyant pas le signal qu'on étoit convenu de lui donner, en cas de réussite, s'imagina que l'entreprise avoit échoué. Il reprenoit le chemin de son camp, lorsqu'il entendit dans la ville un bruit de guerre, qui l'obligea de revenir sur ses pas. René avoit renforcé la garde, & mis la porte de Sainte-Sophie en sûreté; mais trois cens Génois, chargés de défendre celle de S. Janvier, abandonnerent ce poste, dès que le bruit se répandit que les ennemis étoient dans la ville. Alors un gentilhomme, nommé Marin Spizzicaso, affectionné au parti Aragonnois, jetta, du haut des murailles, plusieurs cordes, à l'aide desquelles Pierre de Cardonne, général de l'armée d'Alphonse, grimpa sur les remparts, & fut bientôt suivi d'un grand nombre de braves. Pendant qu'il couroit dans la ville, faisant retentir le nom d'Aragon, il rencontra un guerrier, pommé Brancazzo, qui alloit à cheval, vers la porte

de Sainte-Sophie, trouver le roi René. Il le fit prisonnier; monta son cheval; &, à la tête d'un corps d'Aragonnois, il s'avança du côté de René, qui, le voyant venir à lui, crut que l'armée ennemie étoit entrée par quelque porte. Ce prince, bravant le danger, fondit avec intrépidé sur les ennemis, & les enfonça; mais, leur nombre croissant à chaque instant, il s'ouvrit un paffage l'épée à la main, & se retira dans le château neuf. Ainsi Alphonse se rendit maître de Naples par un aqueduc, de la même maniere que Bélisaire l'avoit reprise sur les Goths, dix siècles auparavant. René. sans espérance & sans ressource, s'embarqua pour passer en Provence. Alphonse marcha ensuite dans la Pouille; & après avoir soumis tout ce qui lui résistoit encore dans cette province, il revint à Naples, où il entra en triomphe, comme les anciens Romains, sur un char attelé de quatre chevaux blancs. Tout rendit hommage à la fortune & à la valeur de ce prince, qui réunit ainsi le royaume de Naples à celui de Sicile, dont il étoit divisé depuis cent foixante ans.

## **\*\***[ 1458.]

Alphonse, après avoir joui paisiblement de la couronne, pendant l'espace de quinze ans, depuis le départ de René, meurt à Naples, le 27 de Juin, âgé de soixante-quatré ans. Ce prince posséda toutes les vertus qui font les grands hommes, & mérita le furnom de Magnanime, que l'histoire lui donne. Il scut allier aux soins du gouvernement & aux travaux militaires une étude constante des sciences. La écologie, les mathématiques, l'histoire & la jurisprudence furent les objets de son application. On remarque qu'il avoit un respect singulier pour Tite-Live, & qu'il portoit toujours dans ses voyages, au nombre de ses livres, les Œuvres de ce grand homme, & les Commentaires de César. On prétend qu'il a traduit en espagnol les Lettres de Sénèque.





#### FERDINAND I.

### **\*\***[1458.]

ERDINAND, fils naturel d'Alphonse. & son successeur au royaume de Naple, hérita de la politique & de la valeur de son pere; mais il n'en eut pas les autres vertus. Son règne fut presque toujours agité de troubles & de dissensions. Les barons & les seigneurs Napolitains n'obéissoient qu'avec peine à un prince qu'ils scavoient être le fruit d'un commerce illégitime; & leurs révoltes fréquentes entretenoient la discorde dans l'Etat. Jean d'Anjou, fils de René, essaya de relever le parti de son pere, & remporta par sa valeur plufieurs avantages confidérables sur Ferdinand; mais ce prince résista courageusement à tous ces orages, & se maintint sur le thrône, malgré les essorts de ses sujets & de ses ennemis.

### - [ 1460.]A

Pendant que Ferdinand ravageoit les terres du comte d'Avellino, qui s'étoit révolté contre lui, le duc de Sessa, qui étoit alors en guerre avec ce prince, forme le lâche projet de l'assassiner. Il l'invite à une consérence, sous prétexte de traiter de leur réconciliation; mais Ferdinand étoit trop prudent pour se trouver au rendez-vous avec son ennemi, sans avoir pris les précautions nécessaires à sa sûreté. Sa prévoyance sit échouer l'entreprise. Ce prince, appercevant un poignard caché sous les habits d'un des officiers, qui accompagnoient le duc, mit s'épée à la main, & se sauva du danger par sa bravoure.

### 1462.]

Le pape Pie II soutenoit le parti de Ferdinand contre Jean d'Anjou, fils du roi René. Il entretenoit même un corps de troupes au service du prince Aragonnois. Louis XI, oncle de René, envoya des ambassadeurs au pontife, pour lui parler en faveur de son neveu. Ces ambassadeurs, après avoir assuré le pape de l'obéissance filiale du roi de France, ajoûterent que ce prince étoit résolu d'envoyer contre les Turcs une armée de foixante-dix mille combattans, s'il vouloit rappeller les troupes auxiliaires qu'il avoit envoyées à Ferdinand, & cesser de protéger la maison d'Aragon. Le pape leur répondit : « Pourquoi » demander avec tant d'empressement le » retour d'une soible armée que j'ai en-» voyée

voyée dans le royaume de Naples? Si le proi, votre maître, est en état, comme vous l'assure, d'envoyer soixante-dix mille hommes contre les Turcs, qu'il mette sur pied cette armée formidable; qu'elle passe les Alpes: nous lui serons tous soumis; & l'acquisition du royaume de Naples sera pour lui une chose très-aisée.

## **\*\***[ 1480.] **\*\***\*

Le roi René meurt, à Aix, le 10 de Juillet. Ce prince eut toutes les qualités d'un grand roi; & il seroit compté au nombre des héros, s'il eût été plus heureux. Il faisoit ses délices de la poësie, & rassembla dans fon palais une riche bibliotheque composée principalement des ouvrages des anciens troubadours, ou poëtes Provencaux. Il passoit la plus grande partie de son tems à peindre en miniature, & sur le verre; à cultiver des fleurs, à planter des arbres, à nourrir des oiseaux rares de différentes especes. On voit encore, à Dijon. à Avignon, à Aix, des peintures de sa main, & des Heures qu'il orna de trèsbelles miniatures : c'est lui qui le premier sit apporter, en France, des œillets de Provence, des roses de Provins, & des raisins muscats. Le courier, qui lui vint apporter la nouvelle de la perte entière du royaume An. It. Partie II.

de Napies, après la défaite de Jean d'Am jou fon fils, le trouva peignant une perdrix, & fi appliqué à fon ouvrage, qu'une fi trifte nouvelle ne lui fit pas même quitter

le pinceau.

René composa quelques ouvrages. Il nous en reste trois dont le plus remarquable est intitulé: Dialogue entre l'Ame & le Cœur, ou le Mortissement de vaine Plaisance. Il est en prose mèlée de quelques vers: on y voit briller, à travers le mauvais goût du tems, une imagination vive, et un excellent sonds de morale. Voici le précis de cet ouvrage dont l'idée est sin-

guliere.

L'ame se lamente sur les désordres où le cœur l'a jettée, & témoigne un repentir fincere : la crainte de Dieu, & la contrition viennent à son secours : chacune essaie de la consoler, & lui donne des conseils pour réformer le cœur. L'ame, trouvant cet ouvrage au-dessus de ses forces, le leur livre, afin qu'elles le pumissent elles-mêmes du passé, & le corrigent pour l'avenir. Elles acceptent l'emploi, & portent le cœur sur une montagne escarpée, au haut de laquelle elles trouvent, dans un jardin délicieux, quatre dames assises autour d'une croix; la foi, l'espérance, le vrai-amour & la grace divine. Elles leur rendent compte du sujet qui les amene; ensuite lui remettent le cœut. Les quatre dames l'attachent fur la croix, au même endroit où le Sauveur avoit été mis. La foi, par le côté droit, avec un clou d'acier; l'espérance. au côté gauche, avec un clou d'argent: le vrai-amour, par le bas, avec un clou d'or: & la grace divine le perce d'un coup de lance. Chacune fait sortir du cœur des gouttes de sang, qui sont autant de vices ou de défauts, comme la superflue réflexion, la dissolution charnelle, la convoiteuse déception, l'impatience, la négligence, l'envie, la présomption, & enfin la vaine plaisance. Le cœur, ainsi purifié, est reporté par la crainte de Dieu & par la contrition, à l'ame qui, dans l'excès de sa joie, adresse à Dieu une priere servente. pour lui rendre des actions de graces.

## 1481

René, par son testament, avoit institué pour son héritier au royaume de Naples, Charles, conte du Maine, son neveu. Ce prince se préparoit à passer en Italie, pour y soutenir ses droits les armes à la main, lorsqu'une maladie de langueur l'obligea de renoncer à ses projets, pour ne songer qu'à régler sa succession. Quoiqu'il eut deux neveux, il leur préséra le roi de France.

Lòuis XI, fon cousin germain; &, par son testament, il appella ce prince à la succession de tous ses royaumes, états & seigneuries, &, après lui, Charles, son fils aîné, dauphin de Viennois, & tous ses descendans & fuccesseurs à la couronne. Telle est l'origine du droit des rois de France sur le royaume de Naples. Charles mourut à Marfeille, le 11 de Décembre. En lui finit la feconde maison d'Anjou, qui, moins heureuse que la premiere, ne put, pendant le cours d'un fiécle, s'établir sur le thrône de Naples. Louis XI ne vécut pas affez longtems pour songer à réclamer les droits qu'il venoit d'acquérir; &, quand même la mort ne l'eût pas prévenu, il est probable qu'un prince aussi sage & aussi clairvoyant n'eût jamais passé les Alpes. Cette expédition sembloit réservée à son fils Charles VIII, qui lui fuccéda, à l'âge de quatorze ans.

### \*\* [ 1494.] \*\*

Charles VIII se préparoit à passer en Italie, à la tête d'une puissante armée, lorsque Ferdinand, roi de Naples, mourut âgé de foixante-onze ans, le 25 de Janvier. Une politique prosonde, une prudence consommée sont les qualités qui distinguent ce prince, d'ailleurs violent & cruel. Il donna ITALIENNES.

un nouvel éclat à la ville de Naples, & aggrandit considérablement son enceinte. Il introdussit le premier dans ses Etats l'usage de l'imprimerie, vers l'an 1474. Sous son règne, il s'établit, dans le royaume, des manusactures d'étosses d'or, de soie & de laine, & des ouvrages d'orfévrerie, qui augmenterent le commerce, &, par une suite nécessaire, introdussirent le luxe. Alphonse II, sils de Ferdinand, lui succéda.





#### ALPHONSE II.

## - 1494.]A

HARLES, à son arrivée en Italie, envoie demander au pape Alexandre VI l'investiture du royaume de Naples. Le pontife, qui ne vouloit pas avoir un voisin si puissant que le roi de France, allégue qu'il faut auparavant faire examiner son droit sur ce royaume. Charles irrité marche vers Rome, résolu d'obtenir par la force ce qu'on lui refuse. Alexandre, de son côté, se prépare à la désense; mais les François s'étant approchés de Rome, la consternation se répand parmi le peuple: d'ailleurs la disette commençoit déja à se faire sentir dans cette ville. Les Romains, craignant de voir leurs maisons exposées au pillage, demandent la paix à grands cris. Le hazard augmente encore la terreur des citoyens; l'éboulement fortuit d'un pan de murailles ayant fait aux remparts de la ville une brèche de vingt braffes, qui sembla s'ouvrir d'elle-même pour faire entrer l'ennemi. Le pape, consterné de cet évènement, envoie dire au roi, qu'il est le maître d'entrer dans Rome. Il se retire

Enfuite dans le château Saint-Ange avec cheux cardinaux. A peine y font-ils entrés, que, par un second hazard, l'avantmur du château s'éboule; ce qui oblige le pontife à se jetter dans le donjon. Le 30 de Décembre, Charles entre dans Rome. le foir, à la haeur des flambeaux, & comme en triomphe: les maisons étoient illumimées; & le peuple faisoit retentir les airs de ses acclamations. On lui remet les cless de la ville; & tous les cardinaux, à l'exception des deux enfermés avec le pape. vont lui rendre visite. Les ennemis d'Alexandre VI représenterent au roi qu'il devoit déposer ce pontise, dont la vie scandaleuse deshonoroit la religion, & faire procéder à l'élection d'un nouveau pape. Charles paroissoit goûter cet avis; mais Briconnet, qui briguoit depuis long-tems la pourpre Romaine, l'en détourna, & ramena les esprits à la paix. Le roi se réconcilia avec le pape, à condition qu'il lui donneroit l'investiture du royaume de Naples dès qu'il l'auroit conquis.

### ~~ [ 1495.] A

Charles marchoit vers Naples; & tous fes pas étoient marqués par des conquêtes. Il emportoit en chemin les villes & les places. Alphonse déconcerté, & se croyant sans ressource, assemble son conseil & les print cipaux chefs de fes troupes, &, après un discours pathétique, abdique la couronne entre les mains de Ferdinand fon fils qu'il fait facrer roi de Naples dans l'église métropolitaine. Après cette cérémonie, Alphonse, obsédé par une terreur dont il n'étoit plus le maître, ne songe plus qu'à sortie de Naples. Il croyoit, à chaque instant, voir les François entrer dans la ville. Le jour, il s'imaginoit les entendre autour de lui. Le bruit des arbres agités par le vent, le moindre objet augmentoit fon trouble. La nuit , il se réveilloit tout effrayé, en criant : « Les » voici; ils sont proches. » Il s'embarque brufquement, & passe en Sicile : sa frayeur l'y accompagne. Enfin, ne pouvant trouver aucun repos, il se retire à Messine, dans le couvent du Mont-Olivet, où il prend l'habit religieux. Il ne s'occupa plus que des œuvres de piété jusqu'au jour de sa mort, qui arriva le 21 de Novembre de cette même année.



# FERDINAND II.

# **\***[ 1495.] **\***

A Ux approches de Charles VIII, les Napolitains s'empressent d'envoyer des députés à ce prince, pour l'assurer de leur sidélité. En vain Ferdinand s'essore, par ses caresses & par les promesses les plus stateuses, de les engager à se désendre. Ils lui répondent séchement que les murailles de Naples ne sont pas en état de soutenir un siège. Ce prince, ne pouvant rien obtenir de ces esprits mutinés, passe en Sicile.

Charles fait son entrée dans Naples, le 22 de Février, aux acclamations du peuple. Il soumet, en peu de tems, le château neuf, & les autres forteresses qui étoient dans la ville, &, par ce moyen, se voit maître de tout le royaume de Naples en aussi peu de tems qu'il en eût fallu pour le parcourir.

Les François, enyvrés de leur prospénté, ne songent qu'à se livrer aux plaisirs & à la débauche. Ils négligent de se rendre maîtres de quelques places, qui tenoient

### ANECDOTES

300

fuyards, le voyant si mal accompagné; tournerent bride, & l'entourerent. Il nes dut son salut qu'à sa bravoure & à l'agilité de son cheval nommé Savoye. Après s'être désendu long-tems, un gros de ses gens vint le dégager: l'action ne dura qu'une demi-heure, & coûta aux alliés trois mille cinq cens hommes tués la plûpart dans la déroute. Les François ne perdirent que trente ou quarante combattans.

Pendant que Charles, aux extrémités de l'Italie, triomphoit des efforts des alliés. ses ennemis lui enlevoient le royaume de Naples aush promptement qu'il l'avoit conquis. Les officiers, qu'il avoit laissés dans les différentes places de ce royaume, n'avoient ni troupes ni argent. Ils ne purent résister long-tems aux efforts de Ferdinand fecondé par la valeur de Gonfalve de Cordoue, fameux capitaine Espagnol, qui avoit amené une armée à son secours. Le duc de Montpenfier laissa prendre Naples par sa précipitation & par son imprudence. Ferdinand vainqueur entra dans cette capitale comme en triomphe. La noblesse & le peuple le reçurent avec une joie à laquelle il n'eût ofé s'attendre. Les dames jonchoient fon chemin de fleurs, ou l'arrofoient d'eaux odoriférantes. On en vit quelques-unes accourir, percer la foule, pour l'embraffer,



ITALIENNES.

30ť

front. On s'empressoit à lui baiser les mains; &, dans ces transports extraordinaires, plusieurs personnes se blesserent au poignard qu'il tenoit.

### 1496.]

Ferdinand ne survécut pas long-tems à de si heureux succès. Il mourut, à Naples, le 7 d'Octobre, sans laisser d'ensans. Après sa mort, les nobles & le peuple firent aussitôt prier, par leurs députés, Frédéric, prince d'Atlamura, oncle du seu roi, de venir prendre possession de la couronne. Ce prince, s'étant rendu promptement à Naples, y sut proclamé roi; &, par ses libéralités envers la famille des Borgia, il obtint ensin du pape Alexandre VI l'investiture de ce royaume.







### FRÉDÉRIC.

### 1497.]

TERDINAND V, dit le Catholique, roi d'Espagne & de Sicile, prétendoit avoir des droits sur le royaume de Naples, par son mariage avec Isabelle de Castille, niéce d'Alsonse le Magnanime. Il envoya des ambassadeurs à Charles VIII lui proposer de partager à l'amiable ce riche domaine, plutôt que de le disputer par une guerre ruineuse; mais, pendant le cours des négociations, Charles VIII mourut subitement au château d'Amboise, avant qu'on eût pu rien conclure. Ce prince, à sa mort, ne possédoit plus rien dans les Etats de Naples.

**\***[1500.]**\*** 

Louis XII, successeur de Charles VIII; reprit les négociations entamées par son prédécesseur avec la cour d'Espagne, & conclut ensin un traité qui sut ratissé à Grenade. Par ce traité, les deux rois, après avoit reconnu leurs droits respectifs sur le royaume de Naples, convinrent de le conquérir à frais communs, &, par provision,

de le partager entr'eux par portions égales. On arrêta que Louis auroit pour son lot, Naples, la terre de Labour, l'Abruzze entiere, la moitié du produit des pâturages de la Pouille, & qu'il porteroit le titre de Roi de Jérusalem & de Naples. Le roi d'Espagne devoitavoir la Calabre & la Pouille, avec le titre de Duc de Calabre & de Pouille.

### **₩**[1503.]**/**

En conséquence du traité de Grenade les François & les Espagnols conquirent promptement la partie du royaume de Naples, qui leur étoit échue; mais il s'éleva de grandes disputes au sujet des limites des quatre grandes provinces qui partageoient ce royaume. La contestation s'étantéchausfée, on eut recours aux armes; mais Gonfalve de Cordoue, général des armées du roi d'Espagne, dont la politique avoit prévu ce qui devoit arriver, avoit pris d'avance ses mesures, & se trouva le plus fort. Louis d'Armagnac, duc de Nemours, qui commandoit l'armée Françoise, voulut, malgré l'avis des plus sages capitaines, en venir aux mains avec les Espagnols. La bataille se donna à Cérignola, à l'entrée de la nuit: Les François, secondés par les Suisses de leur armée, fondirent impé304 tueusement sur les ennemis, dont le magasin à poudre sauta, dès le commencement de l'action, foit par hazard, qu'on y eût mis le feu à dessein. Gonsalve, voulant encourager ses soldats, prit cet évènement pour un heureux augure. « En-» fans, dit-il, la victoire est à nous; le » ciel nous annonce par ce figne, que nous » n'aurons plus besoin d'artillerie! » Quelques historiens rapportent que le duc de Nemours, voulant saire un mouvement pour prendre l'ennemi en flanc, fit crier: En arriere, soldats, en arriere! que cet ordre mal interprété ayant été pris pour le fignal de la retraite, l'armée Françoise tourna le dos. Nemours, faisant de vains efforts pour ramener se troupes au combat. & presque seul faisant tête à l'ennemi, sut Tué d'un coup d'arquebuse. Sa mort acheva la déroute. Les Espagnols poursuivirent vivement les fuyards; mais la plûpart se sauverent à la faveur de la nuit. Il y eut peu de monde de tué; & le sire de Chandieu fut le seul officier de distinction que per-

## 1506. JAN

dirent les François.

Après cette victoire, les Espagnols s'emparerent aisément de tout le royaume de Naples. ITALIENNES.

305

Naples, au mépris du traité de partage. Ce fut là que Louis se récria contre la mauvaise foi du roi Catholique. Ses plaintes ne furent point écoutées; &, ne se trouvant pas en état de se faire justice par la force des armes, il conclut à Blois un traité avec Ferdinand, par lequel sil donnoit en mariage à ce monarque Germaine de Foix, sa niéce, & cédoit à cette princesse la portion du royaume de Naples, qui lui étoit échue en partage, à charge de réversion à la couronne de France, en cas qu'elle restât veuve sans enfans. Par ce traité, Ferdinand réunit en sa personne les royaumes d'Espagne, de Naples & de Sicile.



306 ANECDOTES

### FERDINAND V, dit LE CATHOLIQUE.

# **3** [ 1506. ]

E gouvernement de Naples prit une forme nouvelle fous Ferdinand & fone les princes de la maison d'Autriche, qui Iui succéderent. Cette capitale perdit l'avantage d'être le séjour de ses Souverains. Ferdinand faisoit sa résidence en Espagne. Il laissa, pour gouverner en son absence. un lieutenant, sous le nom de vice-roi. avec une autorité presque absolue, lequel fut affisté d'abord d'un conseil composé de deux jurisconsultes, sous le nom de régens, & d'un sécretaire. Mais ce conseil anéantit peu-à peu l'autorité des grands officiers de la couronne, tels que le connétable, le sénéchal, &c. Elle passa toute entiere dans la personne du vice-roi.

## ₩[ 1507.] W

Ferdinand tente un établissement plus dangereux dans le royaume de Naples, en voulant y introduire l'inquisition. Il étoit d'usage, depuis long-tems, que, lorsque quelque hérésie se glissoit dans le royaume,

les papes y envoyalient des inquiliteurs? mais ils n'avoient jamais eu de tribunal fixe & permatient. Ils passoient d'utile province à l'autre, à mélure due la nécessité les y obligeoit; St leurs fonctions cefforent l'orsque le motif de leur commission ne sublistoit plus. Ferdinand tesolut d'établis dans ce royaume le fribunal redoutable de l'inquisition, sur le modele de cetul qu'il avoit établi en Espagne, pour exterminer les Sarafins & les Maures. Sous prétexte de bannir du royaume de Nables quelques Maures & quelques Juifs qui s'y étolent réfugiés, Pierre Belleferat, archévêque de Meffine, y fut envoyé avés commission d'inquisiteur; mais le peuple d déterminé à périr plutôt que de confentir à cet odieux établiflement, se souleva cost tre le piélai ; le chassa honteusement dit royaume, & fit representer au monarque Espagnol, que, pour expulser quelques Matires, ou quelques Juifs refugies, il n'étoit pas nécessaire d'employer des moyens si violens, puisqu'il y en avoit de plus simples 🕽 qui pouvoient suffire. Le roi, désespérant de pouvoir soumettre les Napolitains à ses volontés, se vit forcé d'abandonner ses desseins.

**\***[1516.]

Ferdinand le Catholique meurt, le 23 <u>Y</u> ij de Février, sans laisser d'enfans de son mariage avec Germaine de Foix. Toute sa fuccession passa à la maison d'Autriche, dans la personne de Charles son petit-fils. Suivant les conditions du traité de Blois, la moitié du royaume de Naples, cédée à Germaine de Foix en faveur de son mariage, devoit retourner à la France. Francois I, successeur de Louis XII, demanda hautement cette restitution. Ce sut le premier sujet de querelle qu'il eut avec Charles V. Un différend de plus grande importance divisa bientôt ces deux princes. Ils se disputerent vivement l'Empire, qui demeura enfin à Charles V. François I, aigri par les avantages de son rival, n'en exigea qu'avec plus de hauteur la moitié du royaume de Naples, qui devoit lui revenir. Ce fut le sujet d'une guerre très-vive entre les deux monarques, qui se termina au désavantage de François I. Ce prince. fait prisonnier à la bataille de Pavie, fut forcé de figner le fameux traité de Madrid. par lequel, entr'autres articles, il renonça à toutes ses prétentions sur le royaume de Naples.





#### CHARLES V.

# **→** [ 1528..29...] ✓

CRANÇOIS I eut à peine recouvré sa liberté, qu'il protesta contre le traité de Madrid, qu'il avoit été forcé de signer. La guerre se ralluma en Italie, avec plus de fureur que jamais. Lautrec, général de l'armée Françoise, remporta divers avantages sur les Espagnols, & vint mettre le siège devant Naples. Cette ville, réduite aux dernieres extrémités, étoit sur le point de se rendre, losque les maladies, suivies de la peste, se mirent dans l'armée Françoise, & y firent, en peu de jours, un horrible ravage. Lautrec, attaqué lui-même du mal contagieux, ne pouvant plus donner son attention & ses ordres ordinaires pour presfer le siège, ni pour tenir son camp en sûreté, le prince d'Orange, qui commandoit dans la ville de Naples, profita de cette circonstance fâcheuse, en donnant, jour & nuit, des allarmes, & en fatiguant par des forties continuelles les affiégeans, qui, la plûpart, n'avoient pas la force de porter leurs armes. Lautrec, convalescent, soutenoit encore le courage de ses soldats, par Viil



#### SIO ANEGROTES

l'espérance d'un rensort qu'on devoit lui amener; mais ce corps de troupes se trouva si soible à son arrivée, qu'on n'en put tirer aucun secours. La fatigue causa à Lautrec une rechute qui termina sa vie, le 16 d'Août. La perte de ce grand capitaine acheva d'abbatre le courage des François, qui leverent hautous ment le ségo.

honteusement le siège.

Henri, successeur de François I, voulut tenter une nouvelle expédition en Italie. Il en consia la conduite au duc de Guise, qui ne sut pes plus heureux que Lautrec. Ainsi, après bien des tentatives inutiles de la part de la cour de Françe, le royaume de Naples & de Sicile resta à la maison d'Autriche, qui en est demeurée en possession, pendant l'espace de cent quatre-vingt-quatre ans, sous les rois Charles V, Philippe II, Philippe III, Philippe IV & Charles II.

Les règnes de ces différens princes offrent peu d'évènemens qu'on puisse rapporter à l'histoire de Naples. Enyvrés de leur puissance, du palais de Madrid, Naples n'offroit à leurs yeux, dans le lointain, qu'une petite province de leurs vastes Etats. Ils ne paroissoient y songer quelquesois, que pour en tirer toutes les richesses. L'histoire de Naples ne présente qu'un tableau trisse & uniforme de la misere du peuple, & de la cruelle avarice des vice-rois. Les séditions & les révoltes qu'excita, dans dissérens ŗ.

tems, la cruauté avide de ces tyrans subalternes, sont les seuls objets qui changent quelquesois la scène, & qui peuvent réveiller la curiosité du lecteur.

## JN[1647.]

La récolte avoit été peu abondante en Sicile: le bled y étoit très-rare, & se vendoit au poids de l'or. Le peuple, déja surchargé d'impôts, se voyant réduit à la plus extrême misere, fut sur le point de se révolter. Les officiers municipaux de Palerme appaiserent pour un tems la fureur du peuple, en faisant vendre le bled à plus bas prix qu'il ne leur coûtoit; mais ensuite. par un vil intérêt, voulant se rembourser de leur perte, ils s'aviserent de faire diminuer le poids du pain. On s'en apperçut au premier coup d'œil. Le peuple, voyant exposer en vente des pains plus petits qu'à l'ordinaire, entre en fureur, & remplit la ville de trouble & de confusion. Le marquis de Los-Vélez, vice-roi de Sicile, laisse imprudemment croître le tumulte, au lieu de l'étouffer dans sa naissance. La populace, encouragée par l'impunité, brûle les registres des recettes publiques; massacre les receveurs; force les arsenaux pour y prendre des armes, & enleve jusqu'à l'artillerie des bastions. Les mutins se choisissent alors des

#### ANECDOTES

chefs: marchent en armes vers le palais; forcent le vice-roi, non-seulement à supprimer les droits qui se levoient sur les denrées, mais encore à leur accorder tout ce qu'ils jugent le plus convenable aux intérêts du peuple, avec promesse de le faire

approuver par la cour d'Espagne.

De Palerme, le feu de la révolte fe communique jusqu'à Naples, & y exerce de plus grands ravages. Le duc d'Arcos, viceroi de Naples, voulant faire équiper une flotte contre les François, pour subvenir à cette dépenfe, avoit mis un nouvel impôt fur les fruits. Le peuple de Naples, accoutumé, sur-tout en été, à faire des fruits sa principale nourriture, murmure hautement, lorsqu'il voit afficher l'édit concernant la levée de ce nouveau droit. Il tient des asfemblées tumultueuses, pour y former le . plan d'une révolte, & passe bientôt des menaces aux voies de fait. On met le feu au bureau où se faisoit la recette du nouvel impôt. La populace avoit un chef nommé Thomas Aniello, homme de la plus vile condition, qui n'avoit d'autre métier que de servir un vendeur de poisson, mais vif, hardi & plein de cette éloquence populaire, qui subjugue & entraîne les esprits de la multitude. Il ne respiroit que vengeance contre les receveurs des droits d'entrée, qui avoient maltraité sa femme, l'ayant

trouvée chargée d'un peu de farine qu'elle vouloit faire passer en contrebande. Aniello ne cherchoit que l'occasion d'exciter une révolte sur la place du marché. Elle se présente bientôt. Des habitans de Pouzzole ayant apporté quelques paniers de figues au marché, il s'éleva une dispute entr'eux & des marchands fruitiers de la ville, qui venoient les acheter. Il s'agissoit de sçavoir qui des uns ou des autres payeroit au receveur le nouveau droit imposé sur les fruits? André Naucler, élu du peuple, accourut au bruit que causa cette contestation. & décida que le droit devoit être payé par ceux qui apportoient leurs denrées à la ville. Un des paysans de Pouzzole, d'autant plus piqué de la décision, qu'il n'avoit point d'argent pour payer, jetta, en jurant, un panier de figues à terre, & le foula aux pieds. Tous les assistants s'empresserent à piller les figues. Dans ce désordre, Aniello survint, environné d'une foule d'enfans, dont les plus âgés avoient environ douze ans. Ils étoient armés de longues cannes de roseaux. Cette canaille, excitée par son chef, pilla le bureau de la recette; en chassa les commis à coups de pierre, & saccagea de même tous les autres bureaux. Les féditieux coururent ensuite au palais du viceroi, en protestant de leur inviolable sidélité pour la personne du roi; mais en faisant mille imprécations contre le mauvais gouvernement. La garde du palais regardant cette scène comme un jeu d'enfans, ne daigna pas s'opposerà la populace; mais le duc d'Arcos, saisi de frayeur, voulut essayer d'appailer les mutins, en leur prodiguant des graces. Sa condescendance les rendit plus hardis. Ils pillerent le palais, & poursuivirent le vice-roi, qui vouloit se sauver au Château-neuf. Il n'échappa de leurs mains, qu'à la faveur de l'argent qu'il répandit le long du chemin ; artifice qui lui donna le tems de se jetter dans le couvent de Saint-Louis, d'où il publia aussi-tôt un édit qui supprimoit l'impôt mis sur les fruits. Le peuple devint plus insolent, à mesure qu'on lui accordoit davantage. Il demanda l'abolition de tous les autres impôts; & le vice-roi hésitant à les satisfaire sur une demande de cette nature, les séditieux se répandirent dans les différens quartiers de la ville; massacrerent quelques gentilshommes; brûlerent les maisons des autres; mirent à prix la vie de ceux qui se déroberent à leur rage, & jurerent la perte de tous les nobles. Thomas Aniello, couvert de ses haillons, monté sur un échasaud comme sur un théâtre, l'épée en main au lieu de sceptre, & entouré d'un peuple entier, était l'ame qui faisoit agir cette multitude effrénée. Le vice-roi, dans des con:5

۲.

ø

'n

ţ

sonctures si sâcheuses, résolut de satisfaire le peuple. Il supprima tous les impôts, & permit au peuple de rester sous les armes. pendant trois mois, pour donner le tems à la cour d'Espagne de ratifier cette suppression. Il accueillit avec des honneurs excessifs Thomas Aniello, chef de la révolte: & la femme de ce vil brigand occupa le premier rang à la cour de la vice-reine. Mais tant de succès troublerent la tête du malheureux Aniello. Echauffé par les veilles & par le vin, il perdit le peu de raison qui lui restoit encore. Il devint si insolent & & cruel, qu'il s'attira même la haine de ses On conjura sa perte, & on le tua dans le couvent des Carmes. Sa tête fut exposée, au bout d'une lance, dans la place du marché; & le peuple inconftant parut se réjouir à cette vue. La mort du chef de la révolte sembloit devoir rétablir le calme dans la ville; mais, peu de jours après, quelques nobles ayant imprudemment maltraité quelques gens du peuple; & les magistrats, chargés du soin des vivres, ayant fait diminuer le poids du pain. la fédition recommença avec plus de fureur qu'auparavant. Le peuple, se rappellant tristement le souvenir de Thomas Aniello, reprit ses premiers sentimens pour lui, & jugea sa mémoire digne des honneurs sunèbres. Sa tête fut réunie à son cadavre. On le revêtit d'un manteau à la royale. On his mit une couronne de laurier sur la tête; à l'un de ses côtés, le bâton de commandement; de l'autre, l'épée nue; & on le porta ainsi en grand cortège sur un riche brancard à l'église des Carmes, où l'on ensevelit, comme un homme d'armée, cet homme d'un moment, qui n'eut d'autre mérite que sa haine contre la noblesse, & son zèle insensé pour ses concitoyens.

Les mutins s'emparerent ensuite de quelques postes, où ils pussent se retrancher, & résolurent d'assiéger le Château-neuf, dans lequel le vice-roi s'étoit retiré. Pour régler leurs opérations, ils se donnerent un chef, qui fut François Toraldo, prince de Massa; mais ayant eu quelques soupcons qu'il s'entendoit avec le vice-roi, ils le maffacrerent inhumainement, & choifirent en sa place Janvier Annèse, homme de basse naissance, élevé dans la profession des armes, & connu par fon audace & fa férocité. Philippe IV, roi d'Espagne, inftruit de ce qui se passoit, envoya à Naples une armée navale, commandée par D. Juan d'Autriche, son fils narurel. Ce prince sit donner ordre au peuple de configner ses armes. Ayant essuyé le refus qu'il prévoyoit, il mit à terre trois mille hommes, qui allerent s'emparer des postes les plus avantageux, d'où l'on commença, ainsi que des

châteaux, à foudroyer avec l'artillerie tous les quartiers de la ville. Cet affreux tonmerre inspira d'abord quelque terreur; mais Le peuple s'y accoutuma. Dans une si grande ville, les coups de canon, ou ne portoient point, ou ne causoient d'autre dommage que de ruiner des églises & des maisons. Les Napolitains se fortifierent dans leurs postes, &, tirant des arsenaux toute l'artillerie qu'ils y trouverent, opposerent des batteries à celles des Espagnols, qui, bientôt manquerent de poudre ; interrompirent leur feu, & donnerent des marques de leur foiblesse, en éloignant leur flotte, Les rebelles alors se porterent aux plus grands excès. Ils abbatirent les bannieres du roi; foulerent aux pieds ses portraits; &: la ville de Naples s'arrogea le titre de République. Henri II, duc de Guise, étoit alors à Rome pour ses affaires domestiques. Il conçut l'espérance de se rendre maître du royaume de Naples. Dans cette idée, il fit offrir à Janvier Annèse, chef du peuple, de l'aider, dans son entreprise, de sa personne & de ses biens, lui promettant de plus puissans secours de la part de la cour de France. Annèse, charmé de pouvoir s'appuyer du crédit d'un prince tel que le duc de Guise, accepta ces offres, & les sit goûter au peuple Napolitain. Le duc, ayant eu permission du roi de France de tenter

\$18 cette aventure, s'embarqua au port d'Oftie, sur des felouques Napolitaines qu'on lui avoit envoyées. A son arrivée à Naples, il fut reçu avec de grandes acclamations de la part du peuple. Accompagné des chefs du peuple, il alla prêter au Dôme le serment de fidélité; & il voulut qu'en y bénît son épée, avec les cérémonies ordinaires. Dans l'acte de serment, il prit la qualité de Général des atmées du royaume de Naples, & de Défenseur de sa liberté. Le duc de Guise avoit des prétentions sur le royaume de Naples, comme descendant d'Yolande d'Anjou, fille du roi René. Ces droits, quoique chimériques, enflammoient son courage. Il avoit beaucoup de qualités qui sembloient devoit affurer le succès de l'entreptife. Brave & entrepfenant, doué d'une taille avantageuse & d'une heureuse physionomie, liberal, magnifique, il joignoit à tous ces avantages beaucoup d'esprit, des manieres engageantes, & un grand usage de la langue Italienne. Perfonne ne fembloit plus propre que lui au rôle qu'il alloit jouer: & fans doute il s'en fût tiré avec succès, s'il eût eu la politique St la prudence nécessaires pour conduire une pareille intrigue. Mais sa vaine préfomption & fon orgueil imprudent firent échouer ses desseins. S'étant fait élire duc

de Naples, il se statta de pouvoir bientôt

fublituer à ce titre celui de roi. Deja enyvré de sa grandeur future, il parloit sans ménagement de la maison royale de France, era'il regardoit comme sa rivale. Il traitoit même fi mal les François, qui s'étoient raffemblés autour de lui, que tous lui tournerent le dos. Il ne chetchoit qu'à tirer à soi zoute l'autorité, fans user d'aucuns ménagemiens pour les chefs des rebelles, auxquels il eut été de sa prudence de ne pas donner de Fombrage. Annèle, maître d'un des postes les plus importans de la ville, ne pouvoit pardonner au duc l'empire qu'il prenoit; St le duc ne prétendoit pas s'abaisser jusqu'à rien céder à un homme aussi méprifable que son concurrent. Ces jalousies formerent deux partis dans la nouvelle république, & l'affoiblirent en la divisant. Le comte d'Ognate, qui avoit succédé au duc d'Arcos dans la dignité de vice-roi, eut l'adresse de profiter des dissensions qui régnoient entre les chefs des révoltés, pour rétablir le calme dans l'Etat. Ayant fait en vain quelques propofitions d'accommodement au parti du duc de Guise, il se tourna vers le parti contraire, où il trouva les dispositions les plus favorables. Annèse, qui en étoit le chef, desiroit la paix aussi ardemment que le vice-roi, parce que la jalousie du duc de Guise l'exposoit à un danger continuel. Il ménagea adroitement

l'esprit de ses partisans, & parvint à leu inspirer des sentimens pacifiques. On ap prochoit des fêtes de Pâques, tems favora ble aux réconciliations. Le comte d'Ognate envoya plusieurs religieux, pour disposes les rebelles à la paix. Il se fit communiquer les demandes & prétentions du peuple; les reduisit peu-à-peu dans les bornes qu'elles ne pouvoient excéder, sans anéantir l'autorité royale. Il offrit d'accorder une entiere amnistie aux coupables; de supprimer la plus grande partie des gabelles. & d'en confirmer l'exemption par des actes authentiques. Les choses ainsi disposées à l'égard du traité de pacification. le vice-roi apprit que le duc de Guise s'étoit rendu à la pointe de Posilippo, en apparence pour tenter de reduire l'îse de Nisita sous son obéissance, mais en effet pour se dérober au danger d'être massacré par les mécontens. Il prit ce moment pour exécuter son projet. D. Juan d'Autriche:, d'un côté, & le comte d'Ognate, de l'autre, sortirent à l'improviste des châteaux, avec des troupes; marcherent vers les quartiers où ils avoient des intelligences, & y furent reçus aux acclamations du peuple, qui méloit à ses cris de joie le nom de son Souverain, implorant sa clémence & sa miséricorde. Les autres quartiers répondirent par de pareilles acclamations. Trois mille

maîtres de tous les postes, sans bruit de guerre, & sans essuit ou de sang. Annèse obtint son pardon, & vint présenter les cless du poste dontoil s'étoit emparé. Ainsi s'éteignit le feq part à embraser le royaume de Naples. Le duc de Guise, déconcerté par cette révolution subite, n'eut d'autre parti à prendre que celui de la fuite; mais il sut atteint par les Royalistes, & conduit prisonnier à Cayette, d'où on l'envoya, sous bonne garde, en Espagné.

Fa 1654, le duc de Guise tenta une seconde expédition, dans le royaume de Naples, qui ne sut pas plus heureuse que la premiere; & la paix conclue, quelques années après, entre la France & l'Espagne, par le fameux traité des Pyrénées, rendit.

pour pne tems le calme à l'Italie.

d Melline;

Messine, ville capitale de la Sicile, étoit gouvernée, dans les assaires civiles, par son sénat. La noblesse, les citoyens & le peuple se tenoient toujours étroitement unis aux sénateurs, pour le maintien de leur gouvernement qu'ils prétendent s'être conservé dépuis la domination des Romains. Cette étroite union des ordres de l'Etat donna de l'ombrage aux Espagnols. An st. Partie II.

dom Louis Del-Hojo, gouverneur de Messine, de concert avec la cour de Madrid, résolut de rumer le pouvoir du sénat, &, sur ses débris, d'établir son autorité. Il s'attacha à gagner l'estime du bas peuple par ses libéralités, par ses caresses, & sur-tout par de grandes démonstrations de piété. Lorsqu'il se sut acquis la consiance de cette vile populace, il lui fit entendre que la grandeur du sénat étoit la cause de la ruine de Messine; que la puissance de la noblesse écrasoit le petit peuple, & que la misere des pauvres ne venoit que de la trop grande richesse des bourgeois. Après avoir séduit par ces faux raisonnemens le peuple simple & grossier, il ne chercha plus que l'occasion de le mettre aux priles avec les sénateurs. Par la connivence des ministres d'Espagne en Italie-, il empêcha qu'il n'arrivât des bleds à Messine; & par cette manœuvre, réduisit bientôt cette ville à, une disette extrême. Le gouverneur & ses émissaires curent soin d'infinuer au peuple, qu'il ne dévoit attribuer sa misere qu'à l'avarice des sénateurs. qui faisoient dans leurs maisons des amas de grains pour les vendre à l'étranger. Le peuple les crut, & commença de murmures hautement contre le fénat. Cependant, la famine s'augmentant, le corps de ville

envoya un chanoisie a nommé dom Scipion

1

::

:1

Alifia, demander au viceroi de Naples la permission d'enlever de ce royaume quelques charges de bled: Malgré les bonnes raisons des députés, le viceroi leur refusa cette grace, & leur déclara que dom Louis Del-Hojo ne vouloit pas qu'on se-- courût Messine. Au retour du chanoine, le fénat forma une petite armée navale qu'il envoya courir les côtes, pour obliger les barques & les autres bâtimens charges de · bled de le porter à Messine. Dom François Giovanni fut chargé du commandement de cette petite flotte, qui fut une assezifoible ressource pour les Messinois, parce - que, la famine se faifant fentir aux environs. - un grand nombre de gens de la campagne · s'étoient retirés dans la ville. Un jour s'une troupe de paysans joints à quelques mate-· lots, s'étant foulevés contre les féndteurs qu'ils disoient auteurs de leurs maux; le gouvernéur monta à cheval; & , loin d'appaiser le désordre, se mit à la tête des keditieux : les mena ouvrir les prisons ; en-, suite mettre le seu à toutes les maisons des fénateurs. De-là il se rendit au palais du fénat ell deffem d'égorgeriles fénateurs qu'il espéroit y trouver; mais heureusement ils · s'étoient rétirés. Il fallut jone dom Lotis : sercontentat, de les déposer. Il rendit enfuite spelques ordonnances favorables an - peuple, pour achever de la défupir d'avecla

nobleffe. Il proposa même d'abolir entière ment le sénat & fonsgouvement tyrannique; mais le peuple, contre son espérance, ne youlut point y conseniir. Il demanda. au contraire, du à la place des fix sénateurs qu'il venoit de déposen, on mît en fonction les six qui restaient de la derriere élection; car l'usage étoit d'en élire douze. guoiqu'il n'y en eut que fix qui exerçafsent les fonctions de leur charge. Cependant la famine étendoit ses ravages; & le gouverneur, toujours implacable contre les -Ichateurs, continuoit à les persécuter. Il salla même, une seconde fois, fuivi d'une troupe de scélérais, mettre le seu à plufigurs de leurs maisons. Cette conduite violente dévoila les mauvaises intentions de -dom Louis. L'estophes fages reconnurent equils s'étoient laissés duper par un hypostrite, & formerdne un particulon appella des Malvizzi, pour s'opposerua celui du - Houverneur Ba derfest partifans, out forent -mommes Merel. Livio

Las prince de Lignes; vice son de Sicile, suince de Palerines à Méline, lous prétexte l'éle rétablir le caling dans combolile; mais sienneffet il no ésaccupa qu'à fomenter la cidicilion. C'amit uni hommeradroit, fouple sis rufé, qui aflois des lins par de four des upraidues. Il mainempa le upraidues. Il mainempa le upraidues. Il mainempa le upraidere vioalent se impérieux elle gouvernent, alorga-

ble des ménagemens que demande l'intrigue. Le jour de S. Jacques, on devoit, fuivant l'usage, faire une cavalcade en l'honneur de ce saint : Dom Louis exigea des sénateurs qu'ils le vinffent prendre chez lui pour cette cérémonie; mais ils n'y voulurent point consentir. Le gouverneur, irrité, aposta deux cens hommes, avec ordre de sortir l'épée à la main, lorsque la cavalcade passeroit, & de l'aider à se joindre de force à ceux qui la faisoient. Mais le vice-roi, en ayant été averti, s'opposa à cette entreprise. qui ne pouvoit manquen de causer un grand désordre. Il éloigna même le gouverneur, & lui ordonna de se retirer à Mélazzo, voulant conduire lui seul toute l'intrigue. Il se mit en effet à la tête des Merli; & la difcorde n'en devint que plus vive entre les: deux partis. Les Malvizzi acheterent ouvertement des armes & des munitions; ramasserent jusqu'à trois mille hommes prêts à exécuter leurs ordres, & projetterent de se défaire, un certain jour, de toute la faction ennemie. Par bonheur, le viceroi, informé du complot par l'archevêque de Mesfine, envoyà chercher les sénateurs; leur donna quelque satisfaction en exilant les plus séditieux des Merli; & l'affaire n'eut point de fuites.

On trouva mauvais à la cour de Madrid, que le prince de Lignes eût éloigné dom

#### 26 ANECDOTES

Louis Del - Hojo, & qu'il eût exilé les Merli. On lui envoya ordre de les rappeller, & de bannir de la ville les principaux de la noblesse & de la bourgeoisse. On donna, en même tems, pour gouverneur à la ville de Messine, dom Diegue Soria, marquis de Crispano.

### ₹~[1674.] X

On crée de nouveaux sénateurs : & cette election cause une joie universelle au peuple. Le nouveau gouverneur, qui avoit les mêmes vues que son prédécesseur, remplit son palais de quatre ou cinq cens Merlis bien armés, d'autant d'Espagnols, de quelques piéces de canon, & d'autres munitions, &, sçachant que les sénateurs devoient venir, quelques jours après, chezlui, forme le dessein de les faire massacrer; mais le peuple, informé du danger qu'ils courent, prend les armes, & inspire tant de crainte au gouverneur, qu'il n'ose exécuter son affreux dessein. La trahison du gouverneur excite une indignation univerfelle: on affemble le grand conseil; & l'on déclare le gouverneur ennemi de la ville. On prend ensuite les mesures nécessaires pour soutenir la guerre qui paroissoit inévitable. En effet, le gouverneur, irrité d'awoir manqué son coup, sortit de son palais

avec une troupe de soldats, & attaqua le peuple assemblé sous le palais, du sénat : tel fut le commencement d'une guerre civile des plus sanglantes, dont l'histoire moderne fasse mention. Les Espagnols battirent la ville, sans relâche, avec l'artillerie des châteaux; & les habitans assiégerent le marquis de Crispano dans son palais. Après s'en être rendus maîtres, ils laisserent le gouverneur sortir de la ville, & attaquerent plufieurs autres forteresses qu'ils emporterent d'assaut. Dans cet embrasement général, un des sénateurs, nommé dom Thomas Caffaro, touché des malheurs de sa patrie, résolut de la délivrer de la tyrannie des Espagnols, & de la mettre sous la protection de la France. Il envoya son fils aîné à Toulon, où le duc de Vivonne équipoit alors une flotte, & le chargea de demander à ce seigneur du secours contre les Espagnols. Le duc de Vivonne reçut très bien le fils de Caffaro; &, connoissant de quelle importance il seroit pour la France d'enlever Messine aux Espagnols, il dépêcha un courier au roi, qui, peu de jours après, lui envoya ordre de détacher de sa flotte une escadre de six vaisseaux de guerre, chargés de vivres & de munitions, avec trois brûlots, & de l'envoyer au secours de Messine, fous les ordres du commandeur de Valbelle. Ce monarque pourvut, en même X iv

tems, à l'armement d'une seconde escadre destinée à renforcer la premiere. Dès que les Messinois apprirent que la France leur envoyoit du secours, ils commencerent par ôter le portrait du roi d'Espagne de dessous le dais où il étoit placé à la porte du palais du sénat. Lorsque le commandeur de Valbelle parut, le fénat fit, au bruit des tambours & des trompettes, arborer par-tout l'étendard & les armes du roi de France; &, le lendemain, il proclama ce monarque Roi & Souverain de Messme. Les Messinois, animés par la préfence de Valbelle, se rendirent maîtres du château San-Salvatore que les Espagnols tenoient encore, tandis que Valbelle donna la chaffe à une flotte Espagnole, qui s'avançoit vers Messine. Après cet exploit, Valbelle, confidérant l'extrême disette qui désoloit Messine, repassa en France, pour se pourvoir de bled, & pour rendre compte à la cour de l'état des affaires. Le roi, touché de la fituation déplorable des Messinois, donna ordre au marquis de Vallavoire de partir avec le commandeur de Valbelle, & de mener à Messine un nouveau secours consistant en deux mille soldats, & dans une grande quantité de provisions de guerre & de bouche. Depuis le départ de Valbelle, la famine avoit cruellement tourmenté les Messinois. Ils étoient réduits à fe nourrir, au lien

7.

e:

ŧ:

de pain, de vieux cuir & de tout co que le hazard offroit à leur faim dévorante. En cette extrémité, & faute de menitions, le peuple négligea la défense de plusieurs postes; & les Espagnols les reprirent aisement. Les révoltés écoutoient déja les propositions de paix qu'on leur faisoit. Le fénateur dom Caffaro, exposó à mile dangers de la part de la faction puissante, qui vouloit la paix à quelque prix que ce fût, rent besoin de toute sa sermeté & de toute fon adresse pour leur faire attendre encore. pendant quatre jours, le fecours qui venoit de France. Il promit de figner l'accord, fi, ce court délai expiré, l'escadre ne paroissoit pas.

**----**[ 1675.]

Le commendeur de Valbelle parme fort à propos à la vue du port de Messine, le quatrieme & dernier jour du détai qu'avoir de mandé Cassaro: c'étoit le 3 de Janvier de cette année. Quoiqu'il su facile aux vaisseaux Espagnols de lui en sermer l'accès, il y entra à pleines voiles; & l'ennemi ne sit aucun autre mouvement que de reprendre la route de Reggio en Calabre, & desautres ports qui pouvoient leur servir d'afyle. Le marquis de Vallavoire su accueilli par mille cris de joie. L'air retentissoit de ces acclamations: Vive le roi de France,

notre maître & notre libérateur ! L'in clination, que les Messinois témoignoient. la veille, pour la paix, se changea en fureur. Ils tomberent, de tous côtés, sur les Espagnols, & regagnerent quelques-uns de leurs postes. Vallavoire se crut même obligé de ralentir leur ardeur jusqu'à l'arrivée du duc de Vivonne, qui parut, à quelques lieues, au large, avec huit vaisseaux de guerre, & trois brûlots. Les Espagnols, honteux d'avoir livré passage au commandeur. de Valbelle, voulurent réparer leur honneur : leurs galeres réunies allerent à la rencontre du duc de Vivonne. Il se livra un combat très-sanglant, dont l'issue n'eût pas été avantageuse aux François, si Valbelle n'eût été à leur secours avec trois vaisseaux de guerre. Il soutint le courage des François, & répandit l'épouvante parmi les Espagnols, qui, voyant deux de leurs. vaisseaux coulés à fond, se retirerent promptement à Naples. Le duc de Vivonne entra triomphant dans le port de Messine; &, quelque tems après, en vertu des résolutions du grand-conseil, il reçut le serment de fidélité, que les habitans prêterent au roi, entre ses mains, comme vice-roi, & représentant sa Majesté très Chrétienne.



# PHILIPPE V, Roi d'Espagne & des, deux Siciles.

# **\***[1700.]

TE prince, petit-fils de Louis XIV. portoit le titre de duc d'Anjou, lorsque Charles II, roi d'Espagne, qui n'avoit point d'enfans, l'appella, par son testament, à la succession de tous ses Etats, tant en Espagne & dans les Pays-bas, que dans l'Italie. Il n'avoit droit à cette succession, que du côté de l'infante Marie-Thérèse. son aïeule, femme de Louis XIV, qui cependant avoit renoncé, par son contrat de mariage, à tous ses droits sur la couronne d'Espagne. L'empereur Léopold protesta de nullité contre le testament de Charles II. prétendant qu'il n'avoit pas été en son pouvoir d'appeller à sa succession le duc d'Anjou, puisque cette même succession tomboit en entier, par la mort de Charles sans enfans légitimes, à la personne de Sa Majesté impériale, au moyen de la renonciation de l'infante Marie-Thérèse, reine d'Espagne. Ce prince, sans déclarer la guerre, dans les formes, à Philippe V, fit entrer une armée en Italie; &, pour seconder la force ouverte, eut recours aux cabales & 3332

aux conjurations. Celle de Naples sur la plus considérable; mais, ayant été découverte quelques momens avant l'exécution, de les Napolitains ne s'étant point prêtés aux projets des conjurés, il fallut que la cour de Vienne sit jouer d'autres ressorts plus efficaces.

# ₩ [1707.]

Léopold envoie en Italie une armée commandée par le comte de Thaun, qui siavance vers Naples, &, dans fa marche, s'empare de plusieurs villes. Les moines. donnerent alors une preuve éclatante de leur zèle pour la maison d'Autriche. A peine l'armée impériale eut-elle mis lepied dans la terre de Labour, que les religieux du Mont-Callin envoyerent offic au général Thaun quatre mille sacs de fanine qu'ils avoient amassés dans leur monastene. Le même zèle se manifesta en Calabre. Quelques bâtimens ayant paru fur la côte avec pavillon Anglois & Hollandois, les Minimes, établis dans une ville mazitime de cette province, fe persuaderent que c'étoient des Impériaux qui venoient prendre terre. Ils coururent par les rues, exhortant le peuple à les recevoir à bras ouverts, & l'assurant que l'Eglise les dispensoit du serment de fidélité prêté à Philippe V. Presque tous les habitans, ayant les religieux à leur tête, se ren: dirent sur la côte avec des raftaichissemens, en criant : « Vous êtes les bien-venus, nos · » amis & nos libérateurs ! » Ils leur menerent même plusieurs chaloupes, pour faciliter le débarquement; mais, à la descente, on fut bien étonné de reconnoître des corsaires Turcs, qui enleverent les bons peres ravec environ fept cens habitans; pillerent la ville & les églises, & se se rembarquerent

chargés d'un riche butin.

Cependant l'armée impériale s'avançoit vers Naples. Les Napolitains, effrayésaà fon arrivée, jugerent qu'ils ne devoient pas exposer leur ville à être ruinée par un siège, &cenvoyerent des députés au général Thaun, pour lui faire des conditions auxquelles ils rétoient prêts de se rendre. Le comte de Thaun ayant fouscrit à ces quicles, de notiveaux députés, accompagnés d'une foule de peuple, inimporterent les cless de Naples; & il entra dans cette ville. au milieu des acclamations, paritesquelles : la populace applaudit ordinairement aux nouveautes. Toutes les autres villes du -royaume le laisserent contridireri par l'exeinuple de la capitale. La révolution fut si suzbite, qu'elle étonna toute l'Europe: On ne pouvoit concevoir qu'un royanne, peoplé ide noblesse, put être conquis sans essusionale fang. Onedoit faire honneun de cet évènementala prudence du confeil de l'empereur.

#### FLORENCE.

LOS ENCE obtine de l'empereur Rodolphe I la liberté & le titre de république, sur la fin du treizieme siècle. Jamais république ne fut plus inconstante, & ne changea plus souvent la sorme de son gouvement. Elle fut toujours en proje aux guerres intestines, & aux factions que formoient les premieres familles de l'Etat, jalouses d'avoir la principale autorité dans l'administration des affaires. Les plus confidérables de ces factions furent velles des Guelfes & des Gibelins, (des Blancs & des Noise.) Maigré des troubles continuels, qui la déchiroient au dedans, Florence, comme autrefois Rome, s'accrist an elebiors, & fournit à ses toix stusseurs villes voisines, qui compoferent an Erac connu fous le nom de la Toff cane. Les autres Puissances de l'Italie firent souvent d'imailes efforts pour empêcher les progrès des filorentins. Les Vicontis, ducs de Milanus'attacherent für-mut à ramer cette etpoblique n'aiffante; mais elle trouva un brave défenteur dans la personnierde Jean de Méthois ple premier de cette illustre famille, rpui se soit distingué par que brué action d'éclat. C'étoit un négociant; mais cette profession

337

fession lui étoit commune avec les citoyens les plus distingués de Florence. Ce grand homme, né en 1360, cachoit l'ame d'un roi fous l'habit d'un marchand. On beut le regarder comme le premier & le chef de la maison de Médicis, dont l'histoire fait la partie la plus curieuse & la plus intéressante de celle de Florence. Jean, revêtu de la dignité de gonfalonnier, qui est la premiere à Florence, gouverna ses citoyens avec sagesse & avec douceur. Il défendit courageusement leur liberté contre les entreprises des Visconti, ducs de Milan, & mourut, en 1428, regretté de tous les Florentins dont les larmes firent son éloge. Quelques historiens ont comparé Jean de Médicis à Atticus, à cause de son intégrité & de sa modération. Son esprit n'étoit point cultivé par l'étude des sciences, qui furent si cheres à ses descendans. Il étoit simple & ignorant, mais homme de bien. Les richesses immenses, qu'il avoit amassées dans le commerce, passerent à son fils Côme, digne héritier de la gloire & des vertus de son pere.



# CÔME I, du LE VIEUR.

# ₩[1428.]

ÖME est principalement comnu par fa magnificence, par son gour pour les arts, & par sa libéralité envers les gens de lettres. Il n'y avoit pas même de prince en Italie, qui pût l'égaler en richesses. Son commerce étoit si étendu, qu'il n'y avoit point de contrée dans le monde où il n'envoyât ses marchandises, & qui ne lui payât une espece de tribut. La diversité de religion ne l'empêchoit pas de traiter avec les infideles; & la correspondance qu'il eut toujours avec les empéreurs Turcs, qui régnoient de son tems, obligea ces princes à mettre ses facteurs en la place de ceux de Gènes & de Venise, qu'ils avoient chassés des villes les plus commerçantes de la Thrace & de l'Asie mineure, pour des raisons d'Etat. Les Emirs de Babylone, & les Mamelus d'Egypte lui faciliterent l'exportation des soies & des plus précieuses marchandises du Mogol; & il profita si bien de l'indigence à laquelle étoient réduits les Paléologues, empereurs de Constantinople, qu'ils lui vendirent' à vil prix la meil-

deure partie des pierreries & des meubles magnifiques, qui leur étoient restés du luxe des Justiniens & des Porphyrogenetes. Il prêta des sommes considérables à l'Etat, & il avoit à Florence autant de débiteurs qu'il y avoit de citoyens dans cette grande ville: cependant, il n'exigea jamais aucun remboursement ni de l'Etat ni des particuliers. L'Italie est pleine d'églises, de monasteres & d'abbayes fondées & enrichies par ses pieuses libéralités. On admire encore aujourd'hui le nombre prodigieux de palais & de monumens superhes dont il décora Florence, & les villes dépendantes de cette république. Il étendit même au-delà des mers ses soins & sa bienfaisance. Il fonda un riche & somptueux hôpital dans la ville de Jérusalem, en faveur des Chrétiens, pauvres & voyageurs. Côme, auffi-bien inftruit des mysteres de la politique, que des secrets du commerce, sçavoit tout ce qui se passoit dans les conseils des princes & dans les cabinets des négociateurs. Il entretenoit dans toutes les cours de l'Europe des agens secrets, dont les rapports fideles lui servoient à déconcerter les ennemis de sa patrie & à renverser leurs projets.

La gloire dont Côme se couvroit, ne sut point à l'abri de l'envie. Ce grand homme éprouva l'ingratitude de ses concitoyens, & succomba sous les efforts que ses enne-

mis firent pour le perdre. Le gouverne ment de Florence étoit alors populaire en apparence; mais il étoit tempéré de maniere que les anciennes familles y avoient la principale autorité. Ces familles étoient celles des Strozzi, des Perrucci, des Barbadorus, & des Albizzi. Elles n'étoient pas fort unies entr'elles; mais elles avoient cela de commun, qu'elles obéissoient chacune à leur aîné, & qu'elles en exécutoient les ordres avec le même zèle que s'il eût été leur fouverain. Les chefs de ces familles, jaloux des richesses & de la puissance de Côme, se réunirent pour le perdre. Ils firent assembler extraordinairement le peuple, & lui remontrerent que Côme étoit l'unique auteur de la misere où la république de Florence étoit alors réduite; que c'étoit lui qui faisoit travailler, à Lyon & dans Anvers, aux manufactures des étoffes que la France, l'Espagne & l'Angleterre avoient coutume de tirer de la Toscane: qu'il ruinoit le trafic des plus fameux marchands de Florence, par les avances prodigieuses qu'il étoit en état de faire. Il n'en falloit pas davantage pour animer contre Côme de Médicis un peuple naturellement avare. On décréta contre sa personne: on s'en faisit, & on le confina dans une obscure prison. Ses ennemis n'en demeurerent pas là. Redoutant l'humeur inconstante des

Florentins, ils résolurent de se désaire de Côme par le poison. Rodolphe Perrucci, chef de la famille de ce nom, offrit des fommes confidérables à Malavotta, intendant des prisons publiques, pour l'engager à ne donner à Côme aucune autre nourriture que celle qu'on lui feroit porter. Malavotta répondit à Perrucci, entermes équivoques, qui faisoient voir qu'il n'étoit pas éloigné de se rendre; & Perrucci, ne voulant pas, pour cette fois, le presser davantage. le quitta pour aller instruire ses complices du succès de cette entrevue. Cependant Côme étoit agité des plus mortelles inquiétudes. Il connoissoit le génie de ses ennemis, & ne doutoit pas qu'ils n'attentassent à sa vie par toutes sortes de voies. Dans cette idée, il n'avoit rien voulu manger, pendant quatre jours, de ce qu'on lui avoit servi. Quoiqu'il fût d'un tempérament très - vigoureux, cette longue abstinence. l'avoit tellement abbatu, que Malavotta craignit qu'il ne lui fit perdre par sa mort la somme que Perrucci lui avoit promise. Il alla dans la chambre de son prisonnier; y. porta son souper; &, pour l'exciter à manger, fit devant lui l'essai des viandes. Après le repas, ils eurent un entretien dans lequel Côme de Médicis n'oublia pas d'infinuer à Malayotta, qu'encore que ses ennemis se

fussent emparés de ses essets, il avoit des thréfors cachés dans Florence, capables d'enrichir quiconque l'oseroit mettre en liberté. Les esprits soibles croient toujours plus volontiers ceux qui les perfuadent les derniers. Les promesses de Côme éblouirent Malavotta, qui crut avoir plus à gagner avec hii, qu'avec Perrucci. Dans cette pensée, il ne songea plus qu'à réjouir son prisonnier. Il hi amena un certain bouffon nommé Farganacia, célèbre dans Florence par ses saissies & par son enjouement. Cet homme joignoit à ces qualités frivoles un grand fonds de prudence & beaucoup de talent pour les affaires délicates. Il avoit même beaucoup de crédit auprès de Bernard Gadagne, gonfalonnier de la république de Flotence. Côme s'ouvrit à Farganacia; &, pour le mettre dans ses intérêts, il lui donna une bague, pour la porter au prieur des Jacobins, qui ne l'auroit pas plutôt apperçue qu'il lui donneroit cent écus d'or pour lui, & mille autres pour le gonfalonnier. Farganacia, perfuadé par la libéralité de Côme, lui jura le secret & la fidélité, & le quitta auffi-tôt pour aller travailler à sa délivrance. Il courut d'abord préfenter sa bague au prieur des Jacobins, qui lui compta sur le champ la somme qui lui avoit été promife, & celle qu'il devoit pré-

Conter à Gadagne. De-là il se rendit chez le gonfalonnier auquel il offrit les mille écus de la part de Côme, le priant d'employer son crédit pour rendre la liberté à un innocent. Gadagne n'étoit ni ami ni ennemi de Côme. Il étoit persuadé de son innocence; & cette confidération, jointe à un présent de mille écus, inspira au gonfalonnier un zèle ardent pour Côme. Afin de réussir plus surement à le délivrer, il feignit de se déclarer contre lui. & vint à bout de persuader à ses ennemis, qu'il haifsoit autant qu'eux cet illustre prisonnier. Les ennemis de Côme, trompés par la politique du gonfalonnier qu'ils croyoient leur être favorable. & rebutés par le refus de Malavotta, renoncerent au projet d'empoisonner Côme, & résolurent de lui faire faire son procès dans les formes : c'étoit précisement ce que demandoit Gadagne. Le procès fut instruit par des juges subalternes, & porté ensuite au conseil souverain, où l'on examinoit les matieres d'Etat. Côme de Medicis y fut accusé d'avoir attenté à la liberté de la patrie. Les délateurs furent entendus: les témoins déposerent & furent confrontés. L'affaire prenoit un train qui faisoit craindre pour la vie de Côme; mais le gonfalonnier, après avois ajusté ses intrigues dans le conseil. & s'é-·Y iv

#### 44 ANECDOTES

tre assuré du nombre des suffrages suffisant pour exempter l'accusé du dernier supplice fit rapporter le procès deux jours plutôt que ne pensoient les ennemis de Côme, & prononça lui-même une sentence, qui portoit que l'accufé seroit banni pour toujours de la ville & de l'état de Florence, & que le magistrat iroit incessamment le tirer hors de prison, & le conduiroit jusqu'aux frontières des terres de la république. Cette sentence est un chef-d'œuvre de prudence. Gadagne avoit sagement prévu que, si le prisonnier étoit absous, ses ennemis trouveroient quelque occasion de l'assaffiner. & de se faire justice eux-mêmes. La derniere clause assuroit la retraite de Côme. qui, en allant à son exil, n'auroit pas manqué d'être attaqué sur la route par ses ennemis. L'arrêt fut exécuté aussi promptement qu'il avoit été rendu; & les ennemis de Côme furent bien surpris, lorsqu'ils apprirent, en même tems, qu'il étoit jugé, mis-hors de prison, & conduit sur la frontiere.

La disgrace de Côme ne sut pas de longue durée. Les Florentins ne s'apperçurent du besoin qu'ils avoient de ce grandhomme, que lorsqu'ils s'en surent privés eux-mêmes. Côme s'étoit retiré à Venise. Il y avoit établi le comptoir de son com-

merce & y faisoit travailler aux manusactures, qui se faisoient autrefois sous ses ordres dans la ville, & sur le territoire de Florence. Il arriva de là deux notables inconvéniens aux Florentins. Le commerce de Côme de Médicis, venant à changer de place, affoiblit considérablement celui des plus riches marchands de Florence. Le menu peuple perdit l'occasion affurée de gagner tous les jours de l'argent, en travaillant aux manufactures. Ne trouvant personne qui l'employât à d'autres ouvrages. il se répandit en murmures, & demanda hautement le rappel de Côme. Cet illustre citoyen rentra dans sa patrie, aux acclamations de tous les Florentins.

Côme de Médicis étoit devenu plus circonspect depuis sa disgrace. Quoiqu'il continuât toujours à faire de prodigieuses dépenses en bâtimens & en aumônes, il vivoit cependant d'une maniere peu différente de celle des bourgeois aisés. Il n'aspira jamais à aucune magistrature, & déclara qu'il n'en accepteroit aucune, quand même on les lui offfiroit. On le voyoit marcher seul, & à pied, dans les rues. Ses habits étoient simples, & sa table très-modeste. Il n'avoit pas un seul domestique inutile. Il conserva cette simplicité jusqu'à l'extrême vieillesse, & mourut entre les bras

346 ANECDOTES

de ses amis. Il fut enterré dans l'église de S. Laurent, qu'il avoit fait bâtir. Le public lui érigea une espece de mausolée ou frontispice, sur lequel on lisoit ces mots latins:

COSMUS MEDICIS hic fitus est decreto
Publico Pater Patria.

"Cy gît Côme de Médicis, surnommé Pere de la Patrie, par ordre de pla République."





#### PIERRE DE MÉDICIS.

## **\*** [ 1464. ] **\***

Our montrer l'extrême dissérence qui se trouve ordinairement entre les grands hommes & leurs enfans, les anciens Romains se servoient de l'exemple du vieux Caton, qui ne fut en rien semblable à son pere. Cet exemple se renouvella dans la personne de Pierre de Médicis, fils de Côme. Il n'avoit qu'une seule des bonnes qualités de son pere, celle de sçavoir ménager son bien. Au reste, il étoit incapable d'en acquérir; & son esprit borné le rendoit absolument inhabile aux affaires. On n'avoit cependant rien oublié pour lui donner une éducation digne de la naissance. Le fameux Pogge lui avoit donné des leçons des langues grecque & latine. Il avoit même essayé de lui faire goûter la philosophie. Voyant que son intelligence n'étoit pas capable des choses sérieuses, il s'étoit abaissé jusqu'à composer des livres de contes; & même il y avoit mêlé plusieurs circonstances deshonnetes, parce qu'il sçavoit que c'étoit -là le dernier secret pour dissiper l'engourdissement de son dis-

#### 8 Anecdotes

ciple. Cependant Pierre étoit toujours des meuré dans sa premiere lenteur. La mauvaise constitution de son corpsinstuoit peutêtre sur son esprit. Tourmenté par la goutte & par plusieurs autres insirmités, dès l'âge de quinze ans, il avoit presque perdu l'usage des pieds & des mains; & il ne sortoit de sa maison, que pour se faire porter en litiere à sa maison de campagne de Mu-

gello.

Les ennemis des Médicis ne voyant dans Pierre, qu'un objet de mépris, ne purent souffrir qu'il eût à Florence la principale autorité, uniquement parce qu'il étoit fils de Côme. La famille des Pitti, l'une des plus illustres de Florence, forma une conspiration contre sa vie. On résolut de l'asfassiner, lorsqu'il reviendroit de sa maison de campagne, où il étoit alors. On envoya des espions pour découvrir l'heure & le jour du retour de Pierre de Médicis; & on le sçut à point nommé. Les assassins. placés en embuscade, l'attendoient au passage; & Pierre, qui étoit dans une litiere, accompagné de deux domestiques seulement, alloit se jetter entre leurs mains, lorsque, par un caprice ou par un secret pressentiment du péril qui le menaçoit, il lui prit envie, avant de rentrer chez lui, d'aller voir un de ses amis, nommé Lanti, qui demeuroit dans un endroit directement

Spposé au chemin que Pierre devoit tenir pour se rendre à sa maison. Il tourna donc de ce côté-là, & trouva Lanti, qui le retint à souper malgré lui, & le renvoya si bien accompagné, qu'il n'avoit rien à craindre. Les affassins, qui l'attendoient sur la route qui conduisoit à sa maison, ne le voyant point venir, abandonnerent leurs postes. & se coulerent, à la faveur de la nuit, sous les avenues de sa maison; mais, comme il y en avoit plusieurs, il fallut qu'ils se divisassent pour les garder. Pierre de Médicis. rentrant chez lui, ne trouva que trois ou quatre hommes armés, qui le reconnurent bien, mais qui n'oserent l'attaquer, le voyant trop bien escorté. Ainfi, par le coup de hazard le plus heureux, échoua la conjuration des Pitti. Leur crime fut découvert par un de ceux même qu'ils avoient employé pour l'exécuter, & qu'ils n'avoient pas assez largement récompensé. Ils furent bannis de Florence, & se retirerent à Venise.

#### \*\* [1472.] A

Venise étoit depuis long-tems l'asyle des illustres Florentins qu'une faction plus puisfante forçoit à sortir de leur patrie. Lorsque le grand Côme sur rappellé, la samille des Perrucci, bannie de Florence, s'étoit pareillement résugiée à Venise. Tous

ces exilés, réunis par un commun intérêt, formoient un corps nombreux & redoutable par les intelligences qu'ils entretenoient dans Florence, & par le grand nombre de leurs partisans. Les Vénitiens résolurent de profiter de leur ressentiment, pour se rendre maîtres de Florence. Ils leverent une armée nombreuse, commandée par le fameux Barthelemi Coglione, autrefois favori de Jeanne II. Tous les exilés s'y joignirent; & ils allerent ensemble mettre le fiége devant Pise, ville dépendante de la république de Florence. Les Florentins alfarmés, implorerent le secours du roi de Naples, & du duc de Milan, qui leur envoyerent des troupes. Les premieres attaques de l'armée Vénitienne ne lui furent pas favorables. Coglione, se voyant repoussé, avoit converti le siège en blocus, lorsque la mort de Pierre de Médicis apporta un grand changement dans les affaires. La goutte, dont ce prince étoit continuellement tourmenté, étant remontée, dans le tems qu'il avoit la fiévre, termina subitement ses jours. Son fils, Laurent de Médicis, lui succéda. Ce prince n'étoit encore âgé que de vingt-un ans; mais ses rares qualités le rendoient capable des plus grandes affaires.

# LAURENT DE MÉDICIS.

OGLIONE devoit, selon toutes les 🗸 régles de la prudence, lever le fiége de Pise, dès qu'il apprit la mort de Pierre de Médicis, & s'approcher de Florence. pour profiter du trouble que cette mort devoit y causer; mais il s'obstina mal-àpropos à rester devant Pise. Laurent eut le tems de rassembler les amis de son pere & de mettre en campagne une armée dont il confia la conduite au fameux Frédéric de Montefeltro, duc d'Urbin, un des meilleurs capitaines de son tems. Coglione leva le siège de Pise, aux approches de l'armée ennemie, & s'avança fièrement à sa rencontre. La bataille se donna sur le bord de la riviere de Ricardi, dans le territoire de Boulogne. Elle est remarquable par quelques circonstances singulieres. Coglione ayant inventé, peu de jours auparavant, la maniere de faire rouler l'artillerie en pleine campagne, s'en servit, le jour de la bataille, avec un succès tout-à-fait bizarre; car elle ne fit point d'autre effet sur l'armée des Florentins, que d'emporter le talon de la botte du prince Hercule de Ferrare. L'avantage fut égal de part & d'au-

#### ANECDOTES

tre; mais Frédéric d'Urbin n'ayant donné que deux heures de repos à l'armée de Florence, la mena ensuite, sans aucun bruit, attaquer le camp des ennemis. Il y arriva à la pointe du jour, & trouva les soldats de Coglione tellement endormis, qu'il n'eut pas grande peine à les vaincre. Cette victoire sut suivie d'un accommodement que le matquis de Ferrare ménagea entre les deux partis.

[1478.]

Plusieurs raisons ayant fait naître une division entre Laurent de Médicis & le pape Sixte IV, celui-cise ligua avec Ferdinand, roi de Naples, qui, de son côté, n'avoit pas lieu d'être content des Florentins. Ils arrangerent' leurs batteries le plus secrettement qu'ils purent, & conclurent une conjuration contre Laurent de Médicis, & Julien son frere; mais le succès ne répondit pas tout-àfait à leur attente, Julien seul en ayant été la victime. Ils résolurent d'attaquer Laurent à force ouverte, & déclarerent publiquement la guerre à la république de Florence. Laurent, voyant que ses ennemis avoient des forces très-puissantes; que les secours; qu'il recevoit du duc de Milan, étoient très foibles, & que Florence étoit épuisée d'hommes & d'argent, prit une résolution digne de son courage & de son zèle patriotique. Après avoir fait part de son projet

r.

: دیا

제(

2

5

au conseil qui présidoit aux assaires de la guerre, & donné ordre à ses affaires & à celles de la république, il fortit secrettement de Florence, & prit la route de Pise. Son dessein étoit de se rendre à Naples, pour traiter de la paix avec le roi Ferdinand. C'étoit se livrer entre les mains d'un ennemi dont il connoissoit l'humeur cruelle & fanguinaire; mais il n'hésita point à se facrifier pour le falut de sa patrie. Avant d'arriver à Pise, il écrivit aux Florentins une lettre dans laquelle il leur découvroit le sujet de son voyage, & les prioit instamment, si le succès ne répondoit pas à son attente, de redoubler de courage & de force pour défendre la liberté de la patrie. Il finissoit, en disant qu'il alloit éprouver si une guerre commencée par la mor de son frere, finitoit par la sienne. Une gégénérolité si rare attendrit tous ceux qui furent présens à la lecture de cette lettre. Cependant Laurent, s'étant embarqué à Pise, vint aborder à Naples. Le premier objet, qui frappa ses yeux, au sortir du vaisfeau, fut une si grande multitude de cadavres, qu'ils remplissoient tout l'espace qui se trouvoit entre le rivage & la nouvelle citadelle. La douleur, qu'il ressentit à cette vue, fut tempérée par le grand concours du monde qui vint à sa-rencontre. On annonça promptement au roi Ferdinand que An. It. Partie II.

Laurent de Médicis venoit de débarquer à Naples. Cette nouvelle le surprit. Il hésita quelque tems sur la maniere dont il recevroit son ennemi. Enfin la réputation & la bonne fortune de Laurent l'emporterent sur la cruauté naturelle du roi. Il envoya, pour recevoir Laurent, le prince Frédéric son fils, & Ferdinand son neveu, accompagnés de plusieurs des principaux de la noblesse. Ce fut avec ce cortége que Laurent se rendit au palais du roi. Dès la premiere entrevue qu'il eut avec ce prince, il lui exposa le fujet de son voyage. Il lui représenta vivement qu'il devoit préférer la paix à la guerre; qu'il lui seroit plus glorieux d'être l'arbitre & le protecteur de l'Italie, que de servir l'aveugle ressentiment d'un pontife ambitieux, & de ravir la liberté au peuple le plus florissant de l'Italie; qu'il étoit d'un roi de se faire des alliés de ceux qui lui étoient contraires, & de changer ses ennemis en amis. L'éloquence touchante & perfuafive de Laurent ébranla le roi de Naples. Il balança cependant encore long-tems fur le parti qu'il devoit prendre; mais enfin il se détermina en faveur de Laurent. Il abandonna le parti de Sixte IV, & procura la paix aux Florentins. Laurent revint glorieux & triomphant à Florence où il fut reçu comme le libérateur & le pere de la république,

'Il y avoit des prix proposés, dans les meilleures villes d'Italie, pour la course des chevaux. Laurent, qui étoit passionné pour ces exercices, fit venir d'Afrique des Barbes d'une prodigieuse vîtesse, qui furent dresses avec tant de soin, qu'ils remporterent tous les prix à Rome, à Milan, à Naples, à Venise. Parmi ces chevaux victorieux, on en distinguoit un qui se nommoit More, à cause de sa couleur. Laurent l'aimoit plus que tous les autres. Lorsqu'il étoit malade ou fatigué, il refusoit toute nourriture qui ne lui étoit pas présentée par le prince; &, toutes les fois que son maître approchoit, il sembloit témoigner sa joie par ses hennissemens. Ange Politien a fait sur ce cheval une épigramme ingénieuse:

Et volucrem & zephyros cursu prævertitur ipsos Quem tibi misit equum Barbara, Laure, Nomas Hunc aut carceribus aut meta cernere in ipsa, Laure, licet, medio non licet in stadio.

» Ce cheval, venu du sein de l'Afrique, » devance par sa vîtesse l'oiseau rapide & le » vent impétueux. On peut le voir à la bar-» riere ou au but; mais on ne l'apperçoit » jamais au milieu de la carrière. »

Laurent s'étant retiré à sa maison de campagne de Carrégo, pour y vaquer à l'étude de la philosophie, sut attaqué d'une siévre qui parut d'abord assez legère. Cependant, comme les accès continuoient, on fit venir de Spolète le plus fameux médecin de l'Italie, nommé Léoni. Cet homme, après avoir examiné attentivement les symptomes de la maladie de Laurent, conclut qu'il n'y avoit aucun remède à lui faire, & que la nature seule auroit assez de force pour dissiper les mauvaises humeurs qui nourrissoient la fiévre. Cette décisson hazardée sut suivie aveuglément; mais on reconnut bientôt combien elle étoit fausse. On vit le malade s'affoiblir de jour en jour , la nature succomber, & la mort s'avancer à grands pas. On fit alors venir de Pavie un autre médecin, nommé Lazare, qui releva l'erreur de Léoni, & déclara qu'il n'étoit plus tems d'employer aucuns remèdes pour le malade, mais qu'il eût pu guerir s'il eût été bien traité. Laurent reçut l'arrêt de sa mort avec fermeté. Il ne cessa point, pendant ses derniers momens, de s'entretenir avec les gens de lettres, dont la conversation avoit fait ses délices pendant sa vie, surtout avec Politien, & Pic de la Mirandole. Il leur dit, entr'autres choses : « J'aurois sou-» haité de ne terminer mes jours, qu'après » avoir achevé entièrement votre biblio-» theque. » Ce grand homme expira enfin entre leurs bras, le 9 d'Avril, âgé d'environ quarante-trois ans. Les rares qualités de Laurent, & son amour pour les sçavans, lui mériterent le glorieux surnom de Grand & de Pere des lettres. Plusieurs traits qui contribuent à saire connoître ce grand homme, n'ont pu être rangés sous une époque certaine. Le lecteur sera sans doute charmé de les trouver ici.

Jamais prince n'accueillit avec plus de distinction les sciences & les sçavans que Laurent de Médicis. Les hommes à talens trouverent toujours en lui un bienfaiteur & un ami. Il renvoya dans leurs pays les doctes Grecs qui s'étoient retirés auprès de lui après la prise de Constantinople, afin qu'ils y achetassent les meilleurs & les plus anciens manuscrits, des soldats Turcs, qui les avoient pillés. Il leur donna, pour cet effet, des sommes très-confidérables. Ces scavans en rapporterent un grand nombre de livres précieux, qui formerent la fameuse bibliotheque de Médicis. Les plus sçavans hommes de l'Europe furent reçus dans cette bibliotheque; & on leur donna les moyens d'y étudier commodément. On y fit des conférences, où Laurent affishoit & parloit à son tour. On y affembla tous les monumens antiques, qui pouvoient servir à former les jeunes peintres, sculpteurs & architectes. On les faisoit travailler sur ces modèles, & on leur montroit en chaque piéce combien il s'en falloit qu'ils fussent arrivés à la perfection. Michel-Ange fit de tels progrès dans cette illustre école, qu'il contresit, & l'âge de dix-neuf ans, une tête à l'antique, si parfaitement, qu'il étoit impossible de

distinguer l'original d'avec la copie.

Il ne se contenta pas de favoriser les Muses; il les cultiva avec succès. L'amour qu'il conçut dans sa jeunesse pour Lucrèce Donata, demoiselle qui joignoit une grande beauté à une illustre naissance, lui sit produire plusieurs pièces galantes, très-estimées des connoisseurs. On en a imprimé un Recueil que nous avons encore aujourd'hui.

Les discours de Laurent étoient souvent assaisonnés de faillies pleines de sel & d'urbanité. Charles de Médicis, son parent, qui avoit la réputation d'être enclin à la rapine, lui ayant assuré un jour qu'il avoit dans sa terre les eaux les plus abondantes & les plus claires: «Si cela étoit, lui dit le » prince, vous auriez les mains plus net-

» tes. »

Ce prince avoit un goût décidé pour tous les monumens antiques. On ne pouvoit pas lui faire de plus grand plaifir que de lui envoyer des médailles, des statues, des vases ornés de gravures. Il fauta de joie, lorsqu'on lui apporta le portrait de Platon, nouvellement déterré dans les ruines même de l'Académie.



#### PIERRE DE MÉDICIS II du nom.

## 1492.]

E prince possédoit toutes les qualités extérieures qui avoient manqué à son pere. Il étoit très-bien fait, & avoit la plus belle tête qu'il fût possible de voir. Il étoit de si forte complexion, qu'aucun excès n'étoit capable de l'altérer. Il avoit déja tant de force à dix-sept ans, qu'il n'y avoit point d'homme qu'il ne terrassat à la lutte; mais il n'avoit aucun des talens de son pere pour l'administration des affaires. Il ne songeoit qu'à ses plaisirs, & n'aimoit que la chasse & les dames. Il affectoit un luxe toujours odieux dans un Etat républicain; & sa fierté aliénoit de lui tous les amis de sa maison. Ces défauts surent la véritable cause de la révolution funeste que la famille des Médicis éprouva sous son gouvernement.

Aussi-tôt que Laurent de Médicis eut les yeux fermés, Pierre, sortant de sa chambre, apperçut le médecin Léoni, dont l'imprudence avoit causé la mort de son pere; &, ne pouvant, à cette vue, retenir son emportement, il se jetta comme un surieux sur le médecin, pour l'étrangler; mais, se Z iv

voyant proche d'un puits, dont le bond étoit fort peu élevé, il prit une voie plus courte, pour se désaire de Léoni. D'une main robuste, il saisit ce malheureux par le milieu du corps, & le précipita dans le puits. Aux cris que poussa le vieillard, quelques domestiques accoururent à son secoururent à son secoururent à son secoururent du puits; mais il n'étoit plus tems, & l'eau l'avoit déja suffoqué. Ainsi s'accomplit, dit-on, une prédiction par laquelle il s'étoit autresois condamné lui-même à périr dans les eaux, en tirant son horoscope.

## **\***[ 1494. ] \*\*

Charles VIII traversoit l'Italie à la tête d'une armée nombreuse, dans le dessein de conquérir le royaume de Naples. Etant entré dans la Toscane, il somma les Flosentins de se déclaser en sa faveur. Par une imprudence, qui fut blâmée de tous les gens sensés, Pierre de Médicis alla de luimême se mettre entre les mains du roi de France, &, pour en fortir, fut obligé de lui livrer les forteresses de Pise, de Livourne, de Sérusanne & de Pietra-Sculta. Cette action indigna tous les Florentins, déja fort mal disposés en faveur de Pierre. Lorsque ce prince vint prendre sa place au conseil, on lui ferma la porte ignominieusement. Pierre, toujours étourdi & précipité

dans ses démarches, sut allarmé de ce resus: il se persuada que tout étoit perdu pour lui; retourna promptement à fa maison; monta à cheval, & fortit de Florence, suivi de quelques domestiques. Cette fuite honteuse fit triompher ses ennemis, & le décrédita dans l'esprit de ses amis. On publia qu'il falloit bien qu'il se crût coupable, puisqu'il abandonnoit sa patrie, dans le tems qu'elle avoit le plus besoin de son secours. Dans cette idée, on procéda contre lui, comme on auroit fait contre un criminel. On faifit ses biens, & on les mit à l'encan. Ce précieux amas de meubles, de tableaux & d'antiques fut vendu à vil prix. Ses deux freres, Julien, & Jean cardinal de Médicis, furent enveloppés dans sa disgrace, & prirent la suite pour se détober aux poursuites de leurs ennemis.

Charles VIII profita du désordre que cette révolution occasionnoit à Florence: il s'approcha de cette ville, & y sit son entrée en conquérant. Ses soldats y commirent plusieurs hostilités. La bibliotheque précieuse de Laurent de Médicis devint la proie d'une troupe de brigands. Ces rares manufcrits, apportés de si loin, avec tant de dépenses, furent pillés & déchirés.

<sup>\*</sup>On concevra aisément la grandeur de la perte que sit alors la république des lettres,

364 ANECDOTES

dicis gouverna la république avec le titré
de légat.

♣ [1523.] · ♣

Le pape Adrien VI étant mort, la tiare fut disputée, dans le conclave, entre les vieux & les jeunes cardinaux, avec une ambition & une opiniâtreté incroyables, durant près de deux mois. Dans cet intervalle, Pierre Orlandini, l'un des plus confidérables citoyens de Florence, gagea contre un autre citoyen, nominé Jean-Marie Beneintendi, que le cardinal Jules de Médicis, alors chef de la république de Florence, ne seroit point élu pape. Le contraire arriva cependant. Jules fut élu, & prit le nom de Clément VII. Beneintendi étant venu demander à son adversaire le payement de la gageure, Orlandini répondit qu'il vouloit sçavoir auparavant, fi Jules avoit été élu canoniquement. Il sembloit donner à entendre par-là que Jules étant bâtard, il ne pouvoir, felon les canons, être pape. Cette aventure parvint à la connoissance du nouveau pape, qui sit arrêter Orlandini, &, après lui avoir fait donner la question, lui fit trancher la tête.

Cet acte de sévérité excita l'indignation des Florentins déja indisposés contre le pontise, & prépara la révolution qui chassa encore une sois les Médicis de Florence.

# **- 1**526.] **/**

Les circonstances dans lesquelles se trouvoit alors l'Italie sembloient concourir au dessein qu'avoient conçu les habitans de Florence de recouvrer enfin leur liberté. Le pape, brouillé avec l'empereur, s'étoit liqué avec les Vénitiens, & avec le roi de France. Une armée confidérable d'Allemands s'avançoit en Italie, sous les ordres de George Franisperg, général fameux par sa valeur. Il avoit tant de confiance en lui-même, qu'à chaque pas il tiroit de son sein un cordeau d'or, avec lequel il disoit qu'il vouloit pendre le pape. Il en avoit d'autres de foie cramosie, à l'arçon de sa selle, destinés pour les cardinaux. Aux approches de cet homme terrible, les généraux de la ligue s'assemblerent pour délibérer sur ce qu'ils avoient à faire. Jean de Médicis, le plus illustre d'entr'eux. & le meilleur capitaine de toute l'Italie, fut d'avis de n'en point venir à un combat, mais de harceler les Allemands par des escarmouches continuelles, & de les consumer ainsi peu-à-peu. Il exécuta lui-même ce qu'il conseilloit avec tant de prudence. Ayant joint les Allemands dans le Mantouan, il s'attacha à les harceler, & leur inspira tant de crainte, qu'ils l'appelloient en leur langue le grand diable. Cet habile général vint à bout d'en-

fermer les ennemis dans le parc de Governo, lieu très-fort, mais où ils se voyoient réduits à mourir de faim, s'ils s'obstinoient à y demeurer. Dans cette extrémité, ils recurent, de la part du duc de Ferrare, un secours de plufieurs barques chargées de vivres, dans l'une desquelles étoient cachées trois piéces d'artillerie. La premiere de ces trois piéces partit d'elle-même, & atteignit à la jambe Jean de Médicis, qui se retiroit, vers la nuit, dans son camp, se regardant déja comme victorieux. Il se fit transporter auslitôt à Mantoue, chez Louis de Gonzague, son intime ami. On lui sit l'amputation de la jambe; mais cette opération cruelle ne sauva pas ses jours. Cet illustre guerrier mourut de sa blessure, le 30 de Décembre. Ses troupes, dont il étoit adoré, concurent un chagrin si vif de sa perte, qu'elles prirent le deuil, & furent appellées les bandes noires.

# **→** [1527.] **/**

La mort de Jean de Médicis parut être l'occasion que les habitans de Florence attendoient pour découvrir leurs sentimens. Le bruit s'étoit répandu que les Allemands s'avançoient vers Florence pour la saccager. Les Florentins, considérant qu'après la mort de Jean de Médicis, ils n'avoient

plus personne en état de les défendre; voyant d'ailleurs que le pape ne prenoit aucune précaution, pour garantir Florence du pillage, résolurent de s'armer eux-mêmes pour la défense de leur patrie, & de proscrire des chess incapables de les défendre, & qui n'avoient d'audace que pour les tyranniser. La jeune noblesse courut la premiere aux armes. Elle fut bientôt fecondée du peuple; &, malgré les efforts des Médicis pour se maintenir dans Flor rence, ils furent contraints d'en fortir. après avoir renoncé au gouvernement de la république. Philippe Strozzi, noble Florentin, contribua beaucoup à rendre la liberté à sa patrie, quoiqu'il sût, par sa femme. proche parent des Médicis.

La haine du peuple contre les Médicis ne parut pas même satissaite par leur expulfion. Il étendit son ressentiment jusques sur les choses inanimées, qui pouvoient avoir quelque rapport à cette illustre maifon. La jeunesse de Florence entra, un jour, de très-grand matin, dans l'église de l'Annonciade; frappa de plusieurs coups se renversa par terre la statue de cire de Léon X, & celle du pape régnant \*, qui

<sup>\*</sup>Jules de Médicis, qui prit le nom de Clément VII. Il étoit fils naturel & possibume de Julien de Médicis tué à Florence par les Pazzi, en 1478.

étoient dans cette église, & s'écria avec mépris: Que font ici les papes?

# JA [ 1528.]

La révolution artivée à Florence pénétra de la plus vive douleur le pape Clément VII. Sa fituation présente \* ne lui permettant pas de rétablir sa famille par la force, il envoya à Florence un négociateur habile, pour voir s'il n'y auroit pas quelque moyen d'apprivoiser ce peuple sarouche: mais l'envoyé fut à peine arrivé aux environs de la ville, que la seigneurie lui fit dire de se retirer sur le champ, & chargea un seigneur de l'accompagner & de l'observer jusques hors des frontieres. Le pontife peu rebuté de ce mauvais succès. & toujours ferme dans son dessein, fit pasfer secrettement à Florence un de ses amis: le chargea de sonder les citoyens, qu'il jugeroit le mieux disposés à le favoriser, & de tâcher d'en corrompre le plus qu'il pourroit. Le pontife lui fit, pour cet effet, comp-

<sup>\*</sup> Rome avoit été prise d'assaut, l'année précédente, & saccagée par les troupes de l'empereur Charles-Quint mécontent de Clement VII. lequel, après sept mois de prison, s'étoit vu contraint de se sauver incognito du château Saint-Ange. Les malheurs de ce pontife avoient encouragé, sans doute, les Florentins à secouer le Joug de sa maison. Voyez l'article ROME.

ter treize mille ducats, & lui dit ces paroles remarquables, qui déceloient son caractere ambitieux: "J'aimerois mieux n'ê-» tre pas inhumé en terre sainte, que de ne » pas rentrer dans cette ville. »

# \*\* [1529.] A

Le pape n'avoit pas eu des forces suffifantes pour punir les Florentins, tant qu'il avoit été en guerre avec l'empereur. Il se hâta de faire sa paix avec ce prince, qui lui promit de lui fournir des troupes pour l'aider à réduire Florence. Les habitans de cette ville, voyant l'orage prêt à fondre fur eux, crurent le détourner, en envoyant une ambassade vers l'empereur; mais ils se trompoient. Leurs ambaffadeurs furent mal reçus; & l'empereur leur répondit qu'il ne vouloit point les entendre qu'ils n'eussent satisfait à la Sainteté. Ils se préparerent donc à une vigourense défense; ne doutant pas qu'ils ne fussent bientôt assiégés. En esset le prince d'Orange, vice-roi de Naplès, rassembloit, par ordre de l'empereur, aune armée qui fut prête à marcher dès que la pape l'ordonneroit. Ce pontife, plein de ses projets de vengeance; voyoit avet la joie la plus vive tant deigens s'armer pour Cervir son ressentiment. Rome retentissis

An. It. Partie II.

des cris de guerre, & du bruit des tamabours. Il sembloit que cette capitale du monde Chrétien ne sut habitée que par des soldats. Le desir de saccager Florence étoit si grand dans les gens de guerre, qu'il y en eut qui, cités en justice, & craignant de ne pouvoir arriver à tems au rendezvous de l'armée, protesterent, contre leurs parties, des dommages & intérêts du sac de

₩[1530.]

cette ville.

Cependant les Florentins avoient mis leur ville en état de défense, après avoir détruit leurs fauxbourgs, qu'ils ne pouvoient se flater de conserver long-tems.

Le prince d'Orange, ayant enfin obtenu des Siennois l'artillerie qu'il leur avoit demandée, se mit en marche avec toute son armée, se vint camper dans la plaine de Ripoli, à un mille environ de Florence. Quand les Espagnols surent arrivés à l'Apparita, d'où l'on découvre toute la ville se ses sur le se su

Malatesta Baglioni, général des Florentias, après voir pris toutes les précautions nécessaires pour la sureré de la ville, après

avoir assigné son poste à chaque capitaine, se présenta un jour, au lever du soleil, sur les fortifications, avec tous les joueurs d'inftrumens de la ville. Après qu'ils eurent long-tems fait retentir les airs de symphonies guerrieres, comme pour provoquer les ennemis au combat, Malatesta, voyant que personne ne paroissoit, les envoya défier par un trompette. Cette fommation ne produisit aucun effet. Le général Florentin, ne remarquant aucun mouvement dans l'armée ennemie, fit enfin, au bruit d'une infinité de tambours, une décharge générale de toute son artillerie dont la quantité étoit prodigieuse. Les rivages & les collines d'alentour retentirent de ce bruit terrible: un nuage épais de fumée déroba le jour : & les Florentins, animés par cet heureux commencement, pousserent des cris de ioie.

Nous n'infisterons pas ici sur le siège de Florence, qui sut long & meurtrier. Les sorties ne surent ni moins fréquentes ni moins vigoureuses que les attaques : on sit, de part & d'autre, des prodiges de valeur; & le prince d'Orange y perdit la vie. Mais ensin les assiégés, ayant perdu toute espérance de secours, & voulant se garantir du pillage, capitulerent avec Ferrant de Gonzague, successeur du prince d'Orange, &

#### 372 ANECDOTES

consentirent à recevoir la forme de gouvernement qu'il plairoit à l'empereur de leur donner.

**→** [1531.] **→** 

Muscettola, député de l'empéreur Charles-Quint, se rend à Florence, avec le décret de ce prince, concernant la nouvelle forme du gouvernement. Etant allé au palais de la Seigneurie, il parla ainsi devant les magistrats assemblés: » Le sérénissime » & très-invincible empereur Charles-» Quint, venu en Italie, pour lui rendre » la paix, a fait jouir de cette faveur toutes » les villes de cette province, à l'exception » de Florence qui la refusoit. Ses habitans. » non contens d'avoir chassé de chez eux. » fans aucun sujet, l'illustre famille des Mé-» dicis dont ils avoient reçu tant de bien-» faits, ont déclaré la guerre à Sa Majesté » impériale. En vain sa modération lui a fait » tenter plusieurs sois de rétablir cette mai-» son à des conditions honnêtes pour la ré-» publique. Leur opiniâtreté, ou l'autorité » de quelques particuliers, les ont toujours » portés à s'y opposer : en conséquence, » Sa Majesté, à l'exemple des peres qui » sont forcés de châtier leurs enfans, s'est » vue réduite à la nécessité d'assiéger Flo-» rence, qui avoit osé fermer ses portes à

» ses armées; &, quoiqu'elle eût pu faire » mourir de faim ses habitans, ou la livrer » en proie à ses soldats, elle leur a par-» donné, follicitée par sa clémence, ainsi » que par les vives prieres de Sa Sainteté,& » leur a rendu généreusement tous les pri-» viléges qu'ils tenoient de l'Empire, & » dont ils étoient justement déchus. Elle a » ordonné, en même tems, que Florence » eût les mêmes loix & les mêmes magistrats » que sous le gouvernement des Médicis; » que cette illustre famille fût rétablie dans » sa patrie, & qu'elle y eût la même préé-» minence qu'auparavant; que le seigneur » Alexandre de Médicis \*, duc de Civita-» Penna, fût chef de la république sa vie » durant; que tous ses descendans mâles & » légitimes en ligne directe lui fuccédaffent, » ayant toujours égard au droit d'aînesse: » & qu'à leur défaut, ce fût le plus proche » parent; que, si jamais Florence agissoit » contre le présent décret, elle sût déchue » aussi tôt de tous ses priviléges, & dévolue » à l'Empire. »

Quand le député de l'empereur eut fini

<sup>\*</sup> Fils de Laurent de Médicis, duc d'Urbin; d'autres disent du pape Clément VII. Scipion Ammirato, historien contemporain, est de ce dernier sentiment, & assure avoir appris ce qu'il avance de la bouche même du grand duc Côme I.

#### ANECDOTES

de parler, & que le gonfalonnier lui eut répondu, les magistrats se leverent l'un après l'autre, & allerent promettre l'observation du décret, en le touchant respectueusement de la main droite, & se découvrant de la gauche. Lorsque la cérémonie sut achevée, le duc prit séance dans la falle où la Seigneurie avoit coutume de s'assembler; & là, comme chef, il sit quelques réglemens. Le soir, toute la ville sut éclairée de seux de joie. Ainsi sut rétablie, pour la troisieme sois, la maison de Médicis, trois ans après sa proscription.





#### ALEXANDRE DE MÉDICIS.

# ₩[1532.]**%**

'ETOIT un usage à Florence, que la jeune noblesse sortit masquée aux jours de carnaval, & se mêlât avec le reste des citoyens, poussant devant soi un gros hallon qu'elle jettoit contre les passans & dans les boutiques, pour obliger les marchands à les fermer, & à donner un peu de relâche aux affaires. Cet ufage innocent devint insenfiblement un abus. La jeunesse fortoit, lorsqu'il faisoit mauvais tems; pousfoit cà & là fon ballon plein d'ordures; jettoit au visage de ceux qu'elle rencontroit, des chiffons falis dans la boue, & gâtoit ou renversoit tout ce qui se trouvoit en dehors des boutiques: en consequence, on ne les ouvroit plus qu'au guichet, fur-tout après le dîner; &, afin qu'on scût quand il falloit les fermer tout-à-fait, les trompettes donnoient le fignal dans toutes les rues de la ville, un peu auparavant que la jeunesse sortit. La veille de Noël de cette année. plusieurs jeunes gens distingués s'assemblent dans le palais des Serozzi, leur rendez-A a iv

vous ordinaire. Là, après quelques autres propos de leur âge, ils arrêtent entreux de faire jouer le ballon ce matin-là mêmé. Ils sortent aussi-tôt, sans que les trompettes ayent donné le fignal; &, sans égard à la quantité confidérable d'effets que les marchands exposent, ce jour-là, sur leurs boutiques, ils vont dans tous les endroits les plus fréquentés, ayant à leur tête Vincent & Robert, fils de Philippe Strozzi: ils salissent, renversent & déchirent tout ce qu'ils trouvent; pillent & emportent même les effets exposés sur les boutiques. Ces jeunes sous ayant rencontré un grave magistrat, nommé François-Antoine Nori, n'ont pas plus d'égard pour lui que pour les autres, & lui font mille outrages. Ce magistrat, justement indigné de leur insolence, convoque aussi-tôt le tribunal dont il étoit membre, & représente que ces téméraires peuvent exciter dans la ville quelque rumeur dangereuse. En conséquence, il est ordonné que tous les masques seront arrêtés sur le champ, & menés au prévôt. Parmi ceux qu'on faisit, étoient Vincent & Robert Strozzi, chefs de ces jeunes gens. Ils étoient restés dans la place, se flattant qu'on auroit plus d'égard pour eux que pour les autres. Pendant qu'on les emmenoit, Léon, leur frere, prieur de Capoue, s'étant rencontré

fur leur passage, jetta sa cape par terre, & se mit en devoir de les faire relâcher de force; mais les archers lui ayant dit de bien prendre garde à ce qu'il alloit faire, il reprit sa cape, & regarda enlever ses freres d'un œil où la rage étoit peinte. Philippe leur pere, alors absent de Florence, y revint aussi-tôt pour justifier ses fils. Le grand crédit, dont il jouissoit dans Florence, sit qu'on les lui rendit, fans qu'ils eussent subi aucune punition. Tous les autres furent aussi relàchés, & condamnés seulement, comme eux, à réparer le dommage. Philippe, avant que ses fils fussent élargis, envoya satisfaire secrettement ceux qui avoient été lésés; ce qui fut cause qu'aucun n'alla se plaindre. Il y en eut même, parmi ceux qui avoient souffert un dommage confidérable, qui dirent qu'on ne leur avoit rien pris, & ne voulurent recevoir aucun dédommagement; tant étoit grande la confidération qu'on avoit alors pour Philippe Strozzi, & pour ses fils.

# ~~ [ 1533.] A

Le duc Alexandre aimoit beaucoùp les femmes. Pour fatisfaire sa passion, les courtisans lui donnoient des sêtes fréquentes, auxquelles ils invitoient les plus belles sem-

mes de la ville. Parmi ces femmes, on diftinguoit Louise Strozzi, semme de Louis Capponi. Le duc pria un jour Guillaume Martelli, avec lequel il vivoit très-familièrement, de donner un bal masqué dans la maison de Nicolas Nafi, son beau-pere. Louise sut invitée à ce bal, & s'y rendit. Le duc, déguisé en religieux avec tous ceux de sa suite, menoit avec lui, entr'autres, Julien Salviati, homme décrié par ses débauches. Ce courtisan affecta, pendant le bal, de se metttre auprès de Louise, & lui tint les propos les plus indécens. Lorsque le bal fut fini . Louise voulant monter à cheval pour s'en retourner, Salviati s'approcha. sous prétexte de l'aider, & profita de l'attitude où se trouvoit alors cette dame, pour faire un geste cynique & insultant, dont Louise sut indignée. Quelque tems après, Louise Strozzi sut attaquée d'une colique d'estomac, dont elle mourut, malgré tous les secours des médecins. Après sa mort, fon corps s'enfla prodigieusement. On l'ouvrit, & on lui trouva une partie de l'estomac rongée, avec une coupure noire; effet évident d'un poison corrosif. Les conjectures les plus probables furent que les propres parens de Louise l'avoient fait empoisonner, dans la crainte que le duc Alexandre ne voulst fouiller dans sa personne la no-

#### ITALIENNES

blesse du sang des Strozzi. Leur crainte étois fondée sur ce qu'à l'exemple des autres dames, elle ne faisoit point difficulté de se trouver aux sêtes qu'on donnoit au duc, lorsqu'elle y étoit invitée.

# ₩[1534.] M

Laurent de Médicis, jeune homme méchant & débauché, cherchoit depuis longtems l'occasion d'assassiner le duc Alexandre, son cousin. Pour y réussir, il s'étoit infinué dans les bonnes graces de ce prince, en flattant ses passions; & le duc avoit une entiere confiance en lui. Ce prince l'ayant un jour prié de lui faire avoir un tête-à-tête. avec une de ses tantes, dont la beauté égaloit la vertu. Laurent saisit un moyen si facile de se défaire du duc, & lui donna les plus belles espérances. Quelques jours après, il lui dit un soir à l'oreille, qu'il avoit disposé sa tante à répondre à son amour, & qu'il pourroit, cette nuit-là même, la voir chez lui, pourvu qu'il y vînt seul, & que personne ne le vît entrer ni sortir. l'heure marquée, le duc met sur lui un poutpoint de fatin, fourré de martre; puis, hésitant sur le choix de ses gants, dont les uns étoient d'émail, les autres parfumés, il dit : « Prendrai-je ceux de la guerre?

» prendrai-je ceux de l'amour? » Il se determine pour les derniers; sort avec quatre hommes seulement; & quand il est sur la place S. Marc, où il s'étoit avancé pour ne point être observé, il les congédie tous, à l'exception d'un homme seul qu'il place presque vis-à-vis la maison de Laurent, avec ordre de ne pas s'éloigner; mais celuici, après avoir resté un tems considérable, retourna au palais des Médicis, & s'endormit.

Cependant le duc, arrivé dans la chambre de Laurent, ôte son épée, & se jette sur le lit dont il ferme les rideaux : c'étoit, à ce qu'on dit, pour éviter les complimens ordinaires dans de pareilles occasions, auxquels il se connoissoit peu propre, sur-tout vis-à-vis de la femme qu'il attendoit, qui avoit beaucoup d'esprit. Laurent prend l'épée du duc; entortille le ceinturon autour de la garde, afin qu'on ne puisse pas aisément la tirer; la lui met sous le chevet; l'invite à reposer, & sort de la chambre, sous prétexte d'aller chercher sa tante. Il y rentre quelques instans après, mais suivi d'un scélérat, nommé Scoronconcolo, dont la tête avoit autrefois été mise à prix. & que Laurent avoit choisi pour complice de son crime. Laurent ouvre les rideaux du lit, & dit au prince : « Seigneur, dormezy vous? » En disant ces paroles, il lui porte un coup de poignard. Scoronconcolo le seconde; & le malheureux Alexandre, après s'être désendu quelque tems, tombe percé de coups, sans avoir poussé un seul cri.

Ce prince sut peu regretté des Florentins, & ne méritoit pas de l'être. Quelques superstitieux observerent dans sa destinée six sois le nombre de six, sçavoir, qu'il avoit été assassiné l'année 1536, à l'âge de vingt-six ans, le 6 du mois, à la sixieme heure de la nuit, le sixieme jour de la semaine, après un règne de six ans.

OLE





# CÔME I DE MÉDICIS.

# 1537.]

Hoisi par les suffrages unanimes de tout le peuple de Florence, pour remplacer Alexandre, Côme donne ses premiers soins à venger la mort de son prédécesseur. Il fait déclarer rebelle l'assassin du seu duc, & promet les plus grandes récompenses à quiconque le livrera vif ou mort.

آمين [ 1538. ] المناس

Les exilés de Florence forment le projet de rendre la liberté à leur patrie, & d'en faire chasser les Médicis. Ils levent des troupes, & s'avancent aux environs de Florence, commandés par Philippe Strozzi. Côme envoie une armée pour les combattre. La bataille se livre à Monte-Murlo. Les exilés, surpris, pendant la nuit, par les troupes de Côme, sont désaits & taillés en piéces. Un grand nombre demeurent prisonniers; & Philippe Strozzi lui-même a ce malheur. Ce grand homme sut ensermé dans la citadelle de Florence; & il y sut traité de la maniere la plus indigne. Il sut appliqué à la question; & on lui donna en trois fois quinze secousses si violentes \*, que tous ses membres en surent disloqués. Il supporte ce tourment avec une sermeté digne de son courage; &, voyant qu'on lui en préparoit de nouveaux, il résolut de terminer sa vie. Ayant apperçu une épée qu'un des soldats, qui le gardoient, avoit laissé par mégarde dans sa chambre, il la prit, & se l'enfonça dans le corps. Il vécut encore environ deux heures. On trouva après sa mort un écrit de sa propre main, qui renserme quelques traits curieux.

#### Au Dieu libérateur.

"Pour ne plus être exposé à la rage de "mes cruels ennemis, & de peur d'être "forcé par la violence d'injustes tourmens "de dire quelque chose de préjudiciable "à mon honneur, ainsi qu'à mes parens " & amis innocens, moi, Philippe Strozzi, " j'ai résolu de m'ôter la vie de mes propres " mains. Je recommande mon ame à Dieu, " & je le prie humblement, s'il resuse de

<sup>\*</sup>Une des manieres de donner la question, en Italie, consiste à lever en l'air le patient, par le moyen d'une poulie, avec des poids considérables attachés aux bras & aux jambes, & de le bisser romber, en cet état, à quelque distance de terre, à différentes reprises.

» lui faire part de sa gloire, de lui accor
» der du moins ce lieu où se trouvent Ca
» ton d'Utique, & les autres hommes ver
» tueux qui ont sait une sin pareille à la

» mienne.

» Je prie dom Jean de Lune, comman-» dant de cette citadelle, de faire de mon » fang un mets \*, pour envoyer au cardi-» nal Cibo, afin qu'il se rassasse, après ma » mort, de ce dont il n'a pu se rassasser » pendant ma vie. Je prie aussi dom Jean-» de Lune de faire enterrer mon corps-» dans sainte Marie-la-Neuve, près de celui » de ma femme. Au surplus, on m'enterrera » où l'on voudra. » . . .

L'écrit est terminé par cette apostrophe: « Et toi, empereur, je te prie avec » respect de veiller avec plus de soin sur » la conduite des Florentins, & plus d'é-» gard que tu n'as eu jusqu'ici aux intérêts » de leur patrie, si ton dessein n'est pas de » la détruire: »

> PHILIPPUS STROZZI, Jamjam moriturus;

Exoriare aliquis ex ossibus meis mei sanguinis ultor!

<sup>\*</sup>L'original portoit migliaccio, forte de paté qu'on tait avec du sang.

#### ITALIENNES.

» Philippe Strozzi,

» Près de mourir;

» Puisse sortir de ma cendre un vengeur de » mon sang! »

## M[1560.]M

Les Turcs faisoient des courses continuelles sur les côtes d'Italie. Côme, pour garantir les frontieres, fit équiper une flotte: & , afin qu'elle fût montée par des hommes courageux & dresses à l'exercice de la marine, il créa un ordre de chevalerie, dont l'institution a quelque rapport avec celle de l'ordre de S. Jean de Jérusalem. Il leur donna une église & un palais dans la ville de Pise, & les nomma Chevaliers de S. Etienne pape, en mémoire de la victoire remportée à Marciano, aux environs de Sienne, le 2 d'Août 1554, jout où l'on celebre la fête de ce pontife. donna de grands revenus à cet ordre. Le pape Pie IV le confirma par une bulle du 6 de Juillet 1562. Côme en fut le premier grand-maître, & assura à ses successeurs la possession de cette dignité.

### **\*\***[1562.]:**/\***\*

La félicité de Côme fut troublée par des malheurs domessiques, dont le feul récit fait frémir la nature & l'humanité. I

An. It. Parcie II. Bb

avoit deux fils. L'un, nommé Jean, étoit d'un caractere extrêmement doux & honnête: il avoit été fait cardinal dès sa plus tendre jeunesse. L'autre, appellé Garcias, étoit d'un naturel dur & farouche. Le premier pouvoit être comparé à Abel; le second à Cain. La prédilection que Côme paroissoit avoir pour l'aimable Jean, alluma la jalousie & la haine dans le cœur du cruel Garcias. Etant un jour ensemble à la chasse. Garcias attira son frere dans un bois folitaire; l'accabla des reproches les plus sanglans, & finit par lui plonger son poignard dans le sein. Garcias, après ce parricide, se retira tranquille & satisfait, laissant son frere expirant. Cependant on vint annoncer à Côme que le cheval de son fils Jean étoit revenu seul. Ce tendre pere courut à l'instant pour le chercher; & suivant ses traces, entra dans le bois où Jean étoit étendu, baigné dans son sang. Saisi de douleur à ce spectacle, il fait porter dans son palais le cadavre de son malheureux fils. & le fait placer fur son lit, de maniere que les rideaux en déroboient la vue. Il mande ensuite Garcias, qu'il soupçonnoit d'être l'auteur de ce meurtre. Garcias soutient hardiment qu'il n'en est point coupable. Alors Côme tire les rideaux qui cachoient corps de Jean. Cet objet fait pâlir Ga cias, malgré toute son audace: son trout

387

le trahit. Il tombe aux genoux de son pere, & avoue son crime. Côme, désespéré, saissit le poignard dont Garcias s'étoit servi pour tuer son frere, & l'ensonce dans le cœur du parricide. Jean n'avoit que dix-huit ans, & Garcias quinze. La mere de ces deux jeunes princes ne survécut pas long-tems à cette cruelle catastrophe, & sa mort combla la douleur du malheureux Côme.

### **₹** [1570.] **\***

Le pape Pie V, qui étoit ami de Côme, veut lui donner le titre de Grand-Duc: les ministres de l'empereur s'opposent à cette entreprise, qu'ils regardoient comme contraire aux droits de leur maître. Le duc de Ferrare se range de leur parti. Cette contestation sit la matiere d'un long procès, dont Côme ne vit pas-la sin: il mourut l'année suivante. L'empereur consirma le titre de Grand-Duc à François, son sils & son successeur.





### FRANÇOIS-MARIE DE MÉDICIS.

## **→** [1589.] ✓

L'HISTOIRE de Florence offre peu de traits remarquables sous le gouvernement de ce prince & de ses successeurs. La paix s'étoit ensin établie dans cet Etat, tant de sois déchiré par des guerres intessines. Plus un peuple est heureux & sloriffant, moins son histoire est intéressante.

François avoit épousé Bianca Capello; dame d'une des plus illustres maisons de Venise. N'en ayant point eu d'enfans, il avoit déclaré pour son héritier le cardinal Ferdinand de Médicis, son frere. Il mourut subitement; & sa femme ne lui survécut que cinq heures. On les crut empoisonnés.

# **→** [1688.] **✓**

Ferdinand renvoya son chapeau de cardinal au pape, qui lui accorda la permission de se marier. Il épousa Christine, sille de Charles II, duc de Lorraine. La principale action de son règne sut de secouer le joug des Espagnols, & de les chasser entièrement de ses Etats. On remarque aussi qu'il sournit de l'argent à Henri IV, dans la guerre qu'il eut à soutenir contre la Ligue. Ferdinand mourut en 1609. Côme II, son fils, régna paisiblement, & n'employa ses troupes qu'à secourir plusieurs princes qui eurent recours à lui. Il donna du secours à Ferdinand, duc de Mantoue, contre Charles-Emmanuel, duc de Savoye, & dégagea l'empereur Ferdinand II, assiégé dans la ville de Vienne. Ce prince sinit ses jours en 1620.

Ferdinand II, son fils, & son successeur, fournit des troupes aux Vénitiens, pour secourir Candie, assiégée par les Turcs, &

mourut en 1668.

Son fils, Côme III, épousa Louise, fille de Gaston, duc d'Orléans, & en eut deux fils, Ferdinand & Jean Gaston. Il gouverna la Toscane pendant cinquante-quatre ans, & y entretint la paix & l'abondance. Il ne s'occupa qu'à faire le bonheur de ses sujets, & à maintenir la liberté de l'Italie.

Il ne paroissoit pas que Gaston, son successeur, pût jamais avoir d'enfans: en conséquence, l'héritage de la maison de Médicis, sut déstiné à dom Carlos, sils de Philippe V, roi d'Espagne, qui sut déclaré prince héréditaire de Toscane; mais, par un nouvel arrangement, ce duché passa à la maison de Lorraine. Gaston, étant mort le 9 de Juillet 1737, François-Etienne, duc de Lorraine, & depuis empereur, prit possession de la Toscane.

#### ANECDOTES



#### MILAN.

ETTE ville, une des plus anciennes de l'Italie, fut long-tems l'émule de Pavie, fiége des rois Lombards, & l'emporta enfin sur sa rivale. C'est à Milan que les rois, & les empereurs se faisoient couronner: ils recevoient la couronne de fer dans la fameuse basilique de S. Ambroise. Lorsque la puissance impériale commença de s'affoiblir en Italie, les Milanois furent les premiers qui s'efforcerent de secouer le joug. Après s'être asservis la plûpart des villes voifines, ils oserent infulter l'empereur Frédéric II. On a vu comment ce prince châtia leur insolence. Les Milanois, voyant leurs murs rétablis, & leur puissance plus grande que jamais, oublierent que leur ambition avoit été la cause de leur disgrace. Toujours en guerre au dehors, soit contre les empereurs, soit contre leurs voisins, ils se déchiroient eux-mêmes par des divisions intestines. La haine invéterée du peuple contre la noblesse sit de cette ville florissante un champ de bataille. Plus de modération dans l'un & l'autre parti eût pu procurer aux Milanois la liberté qu'ils sembloient desirer; mais des esprits

#### ITALIENNES.

391

Ti turbulens, & si inquiets, avoient besoin d'un maître; & leurs discordes même contribuerent à les assujettir sous le joug d'une autorité souveraine.

## ₩[1260.] **/**

La famille des Turriens jouissoit alors d'une autorité presque absolue. Martin, surnommé le Géant, le premier de cette illustre maison qui se soit fait connoître par ses belles actions, s'acquit beaucoup de gloire dans la Palestine, en combattant contre les Sarafins. Après avoir fait des prodiges de valeur au siège d'Antioche, il sut pris par les infideles, & mis à mort. Pagan, son petit-fils, & l'héritier de ses vertus, donna un asyle aux Milanois fugitifs, qui, vaincus dans une sanglante bataille, par l'empereur Frédéric II, cherchoient à se dérober au courroux de ce prince. Pagan leur donna tous les secours dont ils pouvoient avoir besoin, & leur facilita le retour dans leur patrie. Les Milanois reconnoissans accorderent le droit de bourgeoisie à toute la famille de leur bienfaiteur, & lui décernerent la dignité de Préteur. Pagan fit éclater dans l'exercice de cet emploi une douceur, une équité, & une prudence admirables: on ne lui reproche que sa haine trop violente contre la noblesse, qu'il persécuta vivement, par un zèle mal entendu-

pour les intérêts du peuple.

Son frere Martin lui succéda dans la dignité de Préteur, & poussa beaucoup plus loin que lui la haine contre la noblesse. Il sit confisquer les biens de Paul Soréfine, & de Léon Pérégus, archevêque de Milan, qui étoient à la tête du parti des nobles, & les fit bannir de la ville. Après avoir abbatu la noblesse par ce coup hardi, Martin introduisit dans Milan la forme du gouvernement républicain. Le pape, instruit de cette révolution, envoya un légat à Milan, qui fit exiler Martin; mais sa disgrace ne sut pas longue: le zèle de ses partisans le fit bientôt rappeller. Il rentra dans Milan, plus puissant & plus accrédité que jamais, résolu de se venger de la noblesse.

Les nobles, exilés de leur patrie par le crédit de Martin, appellent à leur secours Actiolin, général des troupes de l'empereur, homme plus sameux encore par sa sérocité, que par sa valeur. L'intrépide Martin marche contre ce nouvel ennemi; lui livre bataille, & remporte une victoire complette. Le farouche Actiolin, tout couvert de sang, croit pouvoir s'échapper par la vîtesse de son cheval; mais il tombe vivant entre les mains des ennemis. On le porte dans la tente de Bosius, prince allié

He Martin, & l'on s'empresse de lui donner quelque secours; mais Actiolin, portant de tous côtés des regards sarouches, repousse ceux qui veulent l'approcher: il ne veut jamais consentir qu'on bande ses plaies; & il expire, conservant jusqu'au dernier soupir sa férocité naturelle.

# ~~ [ 1262.] **~~**

Après la mort de Léon Peregus, archevêque de Milan, Martin fait élire par son crédit son neveu Raimond Turrien, pour remplir ce siège. Le cardinal Octavien Übaldin, légat du pape Urbain, s'oppose vivement à cette élection. Ce prélat haissoit Martin; & la raison qu'il en avoit, n'étoit pas fort honorable pour lui. Quelques années auparavant, Ubaldin, passant par Milan, fut frappé de la grandeur & de l'éclat d'une escarboucle qu'on lui fit voir dans l'église de S. Ambroise. Il ne put s'empêcher de dire, en regardant cette pierre précieuse, qu'elle étoit digne d'orner la tiare du souverain pontife. Il se disposoit même à l'emporter avec lui, lorsque Martin, survenant avec des gens armés, le força de se dessaisir de cette pierre précieuse. Depuis ce tems, le cardinal cherchoit tous les moyens d'abaisser les Turriens, ll n'en

Otton n'étoit alors illustre que par les exploits de son aïeul, aussi nommé Otton, qui s'étoit couvert de gloire dans la guerre contre les infideles. Ce grand homme, étant au fiége de Jérusalem, osa entrer en lice avec le chef des Sarasins, nommé Voluces, qui s'étoit avancé dans la plaine. défiant au combat le plus vaillant chevalier de l'armée Chrétienne: Otton perça de sa lance ce formidable Samsin, & lui enleva fon casque, qui avoit pour aigrette une vipere formant mille replis autour d'un enfant qu'elle sembloit dévorer. Ce trophée, gage de sa victoire, passa à ses. descendans, & devint le signe distinctif de la famille des Viscontis.

Il étoit facile au pape de nommer Otton archevêque de Milan; mais il n'étoit pas si facile à Otton de se mettre en possession de son siège. Martin étoit maître de Milan, & de tout son territoire: il étoit encore secondé par les troupes de l'empereur. Otton, accompagné de tous les nobles qui avoient été exilés de Milan, osa cependant formes

quelques entreprises contre un ennemi si puissant; mais le succès ne répondit pas à

fon courage.

Après la mort de Martin, & de Philippe fon frere, Napus ou Napoléon, fils de Pagan Turrien, gouverna la ville de Milan. Ce tyran, plus acharné contre la noblesse qu'aucun de ses prédécesseurs, sit périr tous les nobles qui eurent le malheur de tomber entre ses mains. Le pape Clément lui écrivit, pour lui recommander de recevoir Otton dans la ville de Milan: Napus se moqua des ordres du pontise, qui, plein de colere & d'indignation, excommunia le tyran, & mit la ville en interdit.

Napus, instruit que la noblesse tenoit de fréquentes assemblées dans le territoire de Verceil, envoya dans cette ville, en qualité de Préteur, son neveu Paganin, jeune homme d'un caractere violent & cruel. Les nobles, allarmés à cette nouvelle, se rassemblerent; attendirent Paganin sur la route, & le massacrerent. Rien ne peut exprimer l'indignation de Napus, lorsqu'il apprit la mort de son neveu. Il ordonna que tous les parens des nobles exilés, sans aucun égard ni à l'âge ni au sexe, sussent égorgés sur le tombeau de Paganin, comme autant de victimes. Musca, sils de Napus, eut bien de la peine à sauver de ce mas-

#### ANECDOTES

396

facre un médecin dont l'habileté lui avoit fauvé les jours; &, pour obtenir cette grace de son pere, il fallut qu'il le menaçat de se tuer lui-même.

## ₩[ 1277.] A

Otton ayant reçu quelques fecours de Ferdinand, roi d'Espagne, reprend courage, & forme contre les Turriens de nouvelles tentatives; mais, toujours malheureux, il sut si souvent battu & repoussé par ses ennemis, qu'on ne peut trop admirer sa constance héroique, qui ne se laissa point abbatre par de si fréquentes disgraces. Ensin, à l'aide des nobles bannis de Milan, & des Comasques, qui lui avoient donné un asyle, ce prélat guerier remporta sur Napus une victoire complette, & le sit prisonnier avec toute sa famille. Les Milanois le reçurent à bras ouverts, & lui consièrent le gouvernement de l'Etat.

### ₩[ 1310.] A

Otton, voulant finir dans le repos des jours si long-tems agités, consie le soin des affaires à son neveu Mathieu Visconti, dont le pere, nommé *Théobald*, avoit été tué, plusieurs années auparavant, par les Turriens: il se retire ensuite dans le monastere de Clairvaux, où il passa doucement le reste de sa vie.

### **→** [1317.] ✓

Après avoir gouverné la ville de Milan pendant l'espace de sept ans, Mathieu Visconti se voit forcé d'en sortir, par la jalousie de ses ennemis, & par la malice même de ses parens. Pendant le cours de son exil, il tenta plusieurs fois de rentrer dans sa patrie, par la voie des armes, mais toujours sans succès. L'arrivée de l'empereur Henri VII en Italie ranima ses espérances. Etant informé que les Turriens, alors maîtres de Milan, étoient divisés entr'eux, & que leurs dissensions remplissoient la ville de confusion & de troubles, il se déguisa sous un habit de paysan, &, par des chemins escarpés & inconnues, se rendit à Ast, où l'empereur tenoit alors sa cour. L'empereur fut touché de voir un vieillard de soixante ans, vénérable par ses cheveux blancs, qui venoit de faire à pied un si pénible voyage. Mathieu se prosterna à ses pieds, & implora sa justice. Henri le sit relever avec bonté: ce prince fut lui-même le médiateur de la paix entre les Turriens & Mathieu Visconti. Les deux partis rentrerent dans Milan, après avoir fait un traité, qui établissoit entr'eux une égalité parfaite.

Quelque tems après, l'empereur Henri vient à Milan: il entre dans la ville, ayant

#### ANECDOTES

400

Mathieu, qui, par ses vertus, mérita le sur! nom de Grand, n'avoit pas besoin d'un vain tombeau pour perpétuer sa mémoire.

## - 1325. John

Galéas, fils aîné & successeur de Mathieu, naquit le jour même qu'Otton remporta la fameuse victoire qui procura la fouveraineté de Milan à la famille des Viscontis. Lorsqu'il vint au monde, un grand nombre de coqs semblerent, par leurs chants, annoncer sa naissance; ce qui sit que sa mere lui donna, en badinant, le furnom de · Galéas, du mot latin Gallus, qui fignifie coq. Son inclination guerriere se manifesta dès l'enfance. Dans cet âge tendre, on le voyoit, armé d'une cuirasse, le casque en tête, préluder aux combats qu'il devoit livrer un jour. Cette ardeur martiale ne fit qu'augmenter avec les années. L'Italie ne parut pas même un théatre assez vaste pour fon courage. Il alla exercer fa valeur dans : les armées du roi de France, & s'y acquit tant de gloire, que ce prince, pour prix de ses exploits, lui fit présent d'un riche baudrier.

L'histoire a conservé le trait suivant. comme un exemple de la rare valeur de Galéas. Dans un combat fanglant, qui dura presque un jour entier, ce prince, après PLOAR

avoir fait des prodiges de valeur, après avoir eu trois chevaux tués sous lui, sondit enfin sur celui qui portoit l'étendard des ennemis; le renversa par terre d'un coup d'épée; s'élança sur son cheval; & , s'ouvrant un passage à travers les rangs des ennemis, revint tout sanglant rejoindre les siens.

Galéas eut besoin de toute l'intrépidité qu'il avoit reçue de la nature, pour faire face au grand nombre d'ennemis qui l'accablerent à la fois. Le pape, les Florentins, le roi de Naples, tous chefs du parti des Guelfes, se réunirent contre Galéas. qui soutenoit en Italie imparti Gibelin. Il résista seul, pendant long-tems, à cette puissante Ligue; mais, voyant enfin que les forces de ses ennemis croissoient de jour en jour, il appella la prudence au secours de la valeur ; & , saisssant un moment savorable, il fit la paix avec le pape. Mais ce trait de sagesse fut la source éloignée des malheurs qui empoisonnérent ses dernières années.

Marc, frere de Galéas, & le compagnon de ses victoires, homme plein de courage, mais altier & farouche, ne voyoit qu'avec un secret dépit l'autorité souveraine entre les mains de son frere, & cherchoit tous les moyens de le supplanter. L'arrivée de l'empereur, Louis de Bayiere, en Italie An. It. Partie II.

lui sembla savorable pour son dessein. Il alla trouver ce prince; accusa Galéas auprès de lui de plusieurs crimes atroces, entr'autres, d'avoir conclu avec le pape un traité nuifible & bonteux au parti Gibelin. Marc, connoissant l'avanice de l'empereur. St le besoin extrême qu'il avoit d'argent. lui promit des sommes immenses, s'il vouloit priver Galéas de sa dignité, & rendre la liberté au peuple de Milan. Galéas, ignorant la trahison de son frere, vint rendre ses devoirs à l'empereur, & lui offrit de riches présens. Ayant appris ce qui se tramoit contre lui, il dit hautement: « Mon » frere Marc ne sait-il pas qu'en me frap-» pant, il se blesse lui-même? « Ces paroles furent rapportées à Marc; & la réponse qu'il y fit marque bien le motif secret de Res calomnies. "Galéas, dit-il, n'a point » de frere, puisqu'il règne seul. »

# **→**[1327.] ✓

L'empereur arrive à Milan, & s'y fait couronner roi de Lombardie. «Il étoit, dit M. de Voltaire accompagné d'une foule de moines Franciscains, excommuniés par le pape Jean XXII, pour avoir soutenu que leur capuchon devoit être plus pointu, & que leur boire & leur manger ne leur appartenoit pas en propre.»

Louis de Baviere convoque à Milan une affemblée solemnelle des grands de la nation, à laquelle Galéas est cité de comparoître avec ses freres & son fils Actius, Marc s'y présente comme accusateur; & après avoir renouvellé ses calomnies contre Galéas, il finit par supplier l'empereur d'avoir pitié du peuple Milanois, qui gémit sous la tyrannie de son superbe frere. Galéas répond par un discours éloquent & pathétique aux acculations intentées contre lui. Lorsqu'il a cessé de parler, le. çapitaine des gardes de l'empereur le conduit dans une chambre voisine, avec ses freres & son fils, pour attendre la sentence que va prononcer l'empereur; mais ce prince injuste & avare, voyant Galéas en fon pouvoir, le fait menacer du dernier fupplice, s'il ne lui remet la citadelle. Galéas, forcé par la nécessité, ne l'a pas plutôt remise à l'empereur, qu'il y est conduit prisonnier, & jetté dans un affreux cachot qu'il avoit fait construire lui - même pour y renfermer les prisonniers de guerre.

Après avoir sousset, pendant environ neus mois, toutes les horreurs de la plus dure captivité, Galéas est ensin délivré avec ses freres & son sils, par le moyen de Castruccio-Castracani, souverain de Luques. Dès qu'il se voit libre, il va trouver son biensaiteut, qui assiégeoit alors la ville de **404** Pifte

Pistoye. Après lui avoir témoigné sa reconnoissance, il l'aide dans les opérations du siège; & ses secours sont si utiles à Castruccio, que les habitans de Pistoye parlent bientôt de se rendre. Sur ces entresaites, Galéas, consumé par les satigues qu'il s'étoit données à ce siège, & brûlé par l'ardeur du soleil, est attaqué d'une sièvre violente qui le conduit au tombeau.

# ₩[1328.] **%**

L'avarice de l'empereur, qui avoit causé la ruine de Galéas, sut la cause du rétablissement de son fils Actius. Ce prince, aussi-tôt après la mort de son pere, alla trouver Louis de Baviere, & sui offrit une somme d'argent considérable, s'il vouloit lui rendre le gouvernement de la ville de Milan. L'empereur étoit alors dans un extrême besoin d'argent. Il accepta l'offre; &, par ce moyen, Actius se vit rétabli dans une dignité devenue presque héréditaire dans sa famille.

Marc Visconti, étant devenu amoureux de la femme d'Othorin Visconti, un de ses parens, la lui avoit enlevée de vive force, & vivoit avec elle comme avec son épouse. Cette femme, voyant qu'elle n'avoit point d'enfans de Marc, & craignant que son amour ne se refroidit, seignit d'être en-

ceinte; &, lorsque le terme de son accouchement prétendu sut arrivé, elle supposa un ensant qu'elle avoit acheté d'une autre semme. Marc sut informé de ce stratagême. Transporté de volere, il courut au lit de sa pèrside épouse; la traîna par les cheveux jusques vers une senêtre de la chambre dans laquelle il étoit logé, & la précipita dans un des sossés. Marc ne tarda pas à se repentir de sa cruauté: l'amour, qu'il avoit pour cette semme, se réveilla, lorsque sa colere sut appaisée. Il tomba dans une sombre mélancolie, qui redoubla encore sa férocité naturelle.

Dans les accès de son noir chagrin, Marc forme le projet de perdre Actius, comme il avoit fait Galéas son pere; mais tandis qu'il prend ses mesures pour l'exécurion de cet horrible dessein, Actius en est instruit secrettement, & se hâte de le prévenir. Il invite Marc à venir dîner dans son palais: celui-ci, craignant de donner quelques foupçons par fes refus, s'y rend sans défiance. Après le repas, Actius, sous prétexte de lui communiquer quelque affaire secrette, le prie de passer dans une chambre voisine; mais dès qu'il y a mis le pied, des gardes apostés le saissifient & l'étranglent avec sa serviette qu'il avoit encore sous le bras : son cadavre est ensuite jetté par les fenêtres.

## ₩[1339.] Æ

Actius, après avoir heureusement repoussé les efforts de ses ennemis, se voyant paisible possesser de ses Etats, ne travaille plus que pour l'utilité publique de ses sujets. Il fait achever les murs de Milan, commencés depuis plusieurs années, & construire, d'espace en espace, des tours & des bassions sur lesquels on voyoit des viperes de marbre; mais, au milieu de ces soins utiles, la mort vient terminer ses jours, à l'âge de trente-huit ans.

Actius ne laissant point d'enfans mâles, Luchin & Jean Visconti, ses freres, lui succèdent d'un commun consentement; mais Jean, qui étoit archevêque de Milan, se contente du pouvoir spirituel, que lui donne sa dignité, & laisse l'administration des affaires temporelles à son frere.

La cour de Rome, toujours constante dans ses usurpations sur les droits des Souverains, envoie aux deux freres Viscontis les patentes du gouvernement de Milan, dont ils étoient; sans cela, tranquilles possesseurs, & les nomme Vicaires de l'Eglise Romaine, par opposition sans doute au titre de Vicaires impériaux, dont ils jouis soient,

## **₹** [1340.] **₹**

Luchin, comme ses prédécesseurs, sut en bute à la rage des envieux. Plusieurs nobles Milanois, qui avoient eu le commandement des armées sous Actius, indignés du mépris que Luchin paroissoit avoir pour eux, conspirerent contre sa vie. On dit même que ses deux neveux, Galéas & Barnabo, entrerent dans cette conspiration. Elle étoit sur le point d'éclater, lorsqu'elle fut découverte. La plûpart des coniurés furent punis du dernier supplice. Pusterla, un des principaux chefs, qui avoit pris la fuite, fut pris & ramené à Milan, sur la place du marché. Là, pour rendre fon tourment plus cruel, on fit mourir sous ses yeux ses deux fils, encore à la sleur de leur âge. Il fut ensuite exécuté. Luchin, à la priere de son frere Jean, se contenta d'exiler ses neveux. Galéas & Barnabo.

Luchin, naturellement sombre & melancolique, s'abandonna depuis ce jour à la plus noire tristesse. L'histoire rapporte qu'on ne le vit jamais rire. Les infirmités, qui commencerent à le tourmenter, redoublerent encore son chagrin; & les déréglemens de sa femme ssabelle y mirent le

comble.

On devoit célébrer à Venise une sête

magnifique le jour de l'Ascension. Isabelle qui, sous les yeux de son époux, ne pouvoit pas fatisfaire commodément son humeur galante, faifit l'occasion de cette sête pour demander à fon vieux mari la perinission d'aller à Venise. Luchin, qui aimoit la femme, malgré sa réputation équivoque, y consentit volontiers; &, pour la conduire, il fit même équiper une petite flotte. Isabelle, accompagnée des dames les plus galantes de Milan, fe rendit comme en triomphe à Venise. Lorsqu'elle se vit en liberté, elle ne garda plus de mesures. Elle fe livra sans réserve au libertinage le plus honteux. Parmi ceux auxquels elle prodigua ses faveurs, on distingua Ugolin de Gonzague & Dandolo. Son exemple fut très-bien imité par les dames de sa suite. Enfin, lasse plutôt que rassassée de plaisirs, la nouvelle Messaline s'en revint à Milan, avec son digne cortège. La renommée de ses désordres l'avoit précédée dans cette ville. Isabelle reconnut, à l'accueil que lui fit son époux, qu'il étoit instruit de ses crimes, & qu'il en méditoit la vengeance. Mais elle ne lui donna pas le tems de la punir; &, pour prévenir le fort qui la menaçoit, elle se hâta d'empoisonner le malheureux vieillard. Isabelle survécut à son époux quelques années; & elle avoua, en mourant,

qu'elle avoit entretenu un commerce criminel avec le jeune Galéas, neveu de Luchin.

1349.]

L'archevêque Jean Visconti succede à son frere, & commence par rappeller ses deux neveux Galéas & Barnabo, qu'il marie très-avantageusement. Ce prélat, d'un caractere souple & ferme en même tems avoit beaucoup de déférence pour les papes, & leur témoignoit à l'extérieur un respect infini; ce qui ne l'empêchoit pas d'envahir leur domaine sans scrupule. Il recevoit avec honneur les légats envoyés par les papes, pour lui faire des remontrances sur ses usurpations. Il les écoutoit avec une vénération profonde; mais, jusque sous leurs yeux, il s'emparoit des terres de l'Eglise, qu'il trouvoit à sa bienféance.

Le cardinal Ceccano, passant par Milan, l'archevêque va le recevoir, avec un corps d'officiers, & des chevaux de main, si richement enharnachés, que se légat étonnés ne peut s'empêcher de lui dire: « A quoi bon cette pompe? » Jean répond avec humilité: « C'est pour » apprendre au faint Pere, qu'il a sous lui » un petit clerc, qui peut quelque chose. »

## ₩[ 1262.] **/**

Cet archevêque, si respectueux envers le saint siège, s'étant saiss de Boulogne, ville de l'Etat ecclésiastique, le pape Clément VI, irrité. lui envoya un légat pour se plaindre de son usurpation, & pour demander la restitution de Boulogne. Le légat, après s'être acquitté de sa commission, ajoûta qu'il falloit que l'archevêque choisit entre le temporel & le spirituel de Milan, puisqu'il ne pouvoit posséder l'un & l'autre en même tems. Le prélat, après l'avoir respectueusement écouté, lui dit qu'il feroit sa réponse, le dimanche suivant, dans sa cathédrale. Le jour venu, ayant célébré la messe pontificalement, il s'avança vers le légat, qui, devant le peuple assemblé, lui réitéra les ordres du pape, & lui proposa une seconde fois le choix du spirituel ou du temporel. A ces mots, l'archevêque prit d'une main une épée nue, & de l'autre une croix: "Voilà, dit-il en montrant la » croix, voilà mon spirituel; pour cette » épée, c'est mon temporel & la défense » de l'un & de l'autre. » Le légat s'en retourna confus avec cette réponse. C'est cet archevêque, dit l'auteur des Annales de l'Empire, qui fit la Lettre du Diable au Pape & aux Cardinaux, qui commence

ainsi: Votre mere la superbe vous salue, avec vos sœurs, l'avarice & l'impudicité.

## - 1 [1352.] A

Le pape, mécontent du procédé de l'archevêque, le somme de comparoître devant lui, sous peine d'excommunication. Jean reçoit avec son respect ordinaire le bref du pape, & promet d'obéir. Il envoie aussi-tôt un de ses secrétaires à Avignon. avec ordre de louer, pour fix mois, le plus grand nombre qu'il pourra de palais, de maisons & d'écuries, & de faire des provisions assez abondantes pour nourrir douze mille chevaux, & fix mille hommes de pied. Le secrétaire exécute les ordres de son maître, avec un si grand soin, qu'il ne se trouve bientôt plus d'hôtelleries dans la ville, pour loger les étrangers, & que les vivres montent tout-à-coup à un prix excessif. Le pape, entendant les plaintes du peuple, demande au secrétaire de l'archevêque, si son maître a besoin, pour sa suite, de tant de logemens? «Très-saint Pere, » répond le secrétaire, je crains bien de » ne pas en avoir assez; car mon maître » doit être suivi de dix-huit mille hommes, » dont les deux tiers seront de cavalerie, » sans compter un grand nombre d'habin tans de Milan, qui, par honneur, accom» pagneront leur prélat. » Le pape compris alors combien une pareille visite seroit dangereuse pour lui. « Votre maître, répondit-» il en riant, est, sans doute, occupé, dans » son diocèse, de soins plus utiles; je le dis-» pense de l'embarras de ce voyage. »

Clément VI consentit bientôt après à des propositions d'accommodement & vendit à l'archevêque l'investiture de Milan, pour douze mille storins d'or par an.

## **→** [1353.] **→**

Jean, sentant sa fin approcher, sait son testament, par lequel il laisse à ses trois neveux Matthieu, Galéas & Barnabo, sils d'Etienne Visconti, son frere, une égale portion de ses Etats, à condition cependant qu'ils posséderont en commun la ville de Milan, laquelle sera gouvernée par un préteur nommé par tous les trois.

## 1354.]

Boulogne, avec plusieurs villes de sa dépendance, sut le partage de Matthieu Visconti; mais il n'en jouit pas long-tems. Olège, citoyen de Boulogne, se rendit maître de cette ville, après en avoir chasse la garnison; & ce prince, soible & mol, n'eut pas le courage d'arracher des mains d'un usurpateur l'héritage de ses ancêtres. Matthieu, par sa mollesse & par ses dé-

hauches honteuses, fut l'opprobre de la famille des Viscontis. Il passoit les jours entiers, plongé dans d'infâmes plaisirs, au milieu d'un cercle de femmes. Ses excès continuels ruinerent tellement ses forces, qu'il ne fut bientôt plus en état de jouir de ces plaisirs auxquels il avoit sacrifié son honneur & ses intérêts personnels. « Souvent, dit Paul Jove, couché entre deux femmes charmantes, ce prince énervé n'éprouvoit que d'impuissans desirs, &, pour derniere ressource, étoit obligé d'insérer dans les parties génitales de ces femmes des parfums étrangers, qui pussent irriter ses nerss engourdis, & réveiller un peu ses forces éteintes. »

# **→** [1355.] →

L'empereur Charles IV, invité par les Viscontis de se rendre à Milan, y reçoit la couronne du royaume de Lombardie. Avant de partir de cette ville, pour aller à Rome, il crée les Viscontis vicaires: héréditaires de l'Empire dans la Lombardie.

Matthieu, soupant un jour avec Galéas & Barnaho, s'entretenoit avec eux, sur la grandeur & la puissance de l'Etat que leurs ancêtres leur avoient laissé. Un d'entr'eux ayant dit à ce sujet, que le pouvoir souverain étoit le plus beau présent de la fortune: «Oui, réposiblit indiscretrement Mats

### A16 ANECDOTES

Galéas donne sa fille Violante en manage à Lionel, fils du roi d'Angleterne, & fait éclater à cette occasion une magnificence extraordinaire. Il donna un repas splendide, dont chaque service étoit accompagné d'un grand nombre de riches présens qu'il offroit à son gendre. Cès présens consisteient en chevaux richement caparaçonnés, en vases d'or & d'argent, chiens de chasse, cuirasses, casques, habits enrichis de perles, &c. On remarque, que l'abondance & la somptuosité de ce repas surent si grandes, que les mets, qu'on desservit, surent suffissans pour rassasser dix mille hommes.

La ville de Milan est redevable à Galéas d'un grand nombre de fuperbes édifices dont il l'embellit; mais ce fut souvent aux dépens de la fortune & des maisons des particuliers qu'il éleva ces beaux monumens, injustice, qui pensa lui coûter la vie "Il s'étoit emparé d'un vaste terrein de deux cens stades, qu'il avoit fait enfermer de murs, & dont il se proposoit de faire un parc pour la chasse. Pour exé, cuter ce projet, il avoit chassé de leurs possessions phiseurs particuliers auxques; il n'avoit donné, pour dédoinmagement, qu'une somme très modique. L'un d'eux, nommé Barthole, s'éloignant à regret de l'héritage de ses peres, rencontra Galéas. qui

qui se promenoit. A cette vue, transporté de sureur, il courut sur ce prince, & lui donna un coup de couteau dans le ventre, qui ne lui sit qu'une légère blessure; la pointe du couteau ayant porté sur l'agrasse qui attachoit son baudrier.

## ₩[1378.] **%**

Galéas meurt comblé de gloire, âgé de quante-neuf ans. Ce prince sçut allier aux raux militaires l'étude des sciences, & principalement celle de l'histoire. Il consacroit à la lecture des meilleurs auteurs tous les momens qu'il pouvoit dérober à ses affaires. Il admit dans sa familiarité les gens de lettrès, entr'autres le fameux Pétrarque.

Jean Galéas son fils, prit possession des villes qui avoient appartenues à son pere, & gouverna conjointement avec son oncle Barnabo. Celui-ci ne put voir sans jalousie le jeune Galéas maître d'un héritage si considérable, tandis que ses propres ensans, qui étoient en grand nombre, restoient sans apanage. Il conçut le sâche dessein de se désaire de son neveu, & de partager ses Etats entre ses fils; mais Jean Galéas, instruit du complot, le prévint & sit ensermer son oncle, qui mourut, à ce qu'on croit, empoisonné dans sa prison.

# ₩[ 1389.] W

Ce prince donne la fille Valentine en mariage à Louis de Valois, duc d'Orleans, fils de Charles V, roi de France, & lui affigne pour dot la ville d'Aft. Il stipule, dans le contrat de mariage, que, si ses deux fils, Jean & Philippe, meurent sans laisser d'ensans mâles, Valentine & ses héritiers succédéront au duché de Milan. Cette clause sur duché des guerres sangland dont Milan sut comme le théatre.

# ₩[ i399.] **№**

Jean Galéas, seul maître du territoire de Milan, depuis la mort de Barnabo, ajoûte à sa puissance réche un titre qui la rend plus respectable. L'empereur Wencestas, par un acte solemnel & authentique, le décore du titre de Duc, & lui donne le sceptre & la couronne ducaleill en coûta cent chaquante mille écus d'or à Jean Galéas.

# 1401. Jest

L'empereur Robert, pour gagner les Allémands, qui tenoient encore pour Wencessas déposé l'année précédents, entreprend de rendre le Milanez à l'Empire. Il fait une ligue avec les Suisses & la Sonabe: Venise & Florence arment en sa fayeur, Il entre dans le Tirol, &t envoie à Jean Galéas un cartel de dési avec cette adresse: » A vous, Jean Galéas, contre de Vérone.» Galéas lui répond: « A vous, Robert de Ba-» viere, Nous, dan de Milan, par la grace » de Dieu &t de Wéncestas. » Suivant la promesse qu'il en saison dans sa leure, le due vols à la rencontre de Robert; attaque &t taille empiéces son armée. Cette victoire met le comble à la puissance de Jean Galéas. les villes de Lombardie le reconnoissent pour leur souverains

# and a conce**tt (pr4par) ofte**

Jean Galéas, âgé de dinquante-cinquas, est attaché d'une surve violente, qui le conduit au tombéau, ha prudence est la principale verm qu'il finéolacer. On lin, dans la Via de Petrarque, que le pere do Joan Galéar, étant un jour dans son confeil, environné de ses ministres & des grands de l'Etar, remarqua que son fils , alors âgé de cinq ans, examinois attentivement la figure & les traits des courtifans. Il lui demanda, en riant, quel étoit cebu de toute Baffemblée qu'il croyoit le plus fage? L'enfant, après une courre réflexion s'approcha de Petrarque, qu'il n'avoit jamais vii; & le tirant par fa robe, il le comduifit, en fouriant, auprès du thrône de son pere. L'inforien rapporte cette anece

#### ANECDOTES

111

nontime Brumbel, la fait appliquer à la queix tion; & quoique la violence des tourmens ne puisse arracher d'elle le moindre aveu, il lui fait trancher la tête, & contracte une nouvelle alliance avec la fille du duc de Savoye, dont il n'eut point d'enfans,

Ce prince, se voyant sans héritiers, veut se nommer un successeur. Il hésite tongtems sur le choix: il est sur le point de se décider en saveur d'Alphonse, roi de Naples; mais les prieres de Blanche, sa sille, quinavoir épousé François Storce, capitaine sameur par ses exploits, déterminent Philippe à choisir son gendre pour son héritier. Il pouvoit s'épargner la peine de saire un testament; mais il avoit, sans doute, oublié les dispositions du contrat de mariage de sa sœur Valentine avec le duc d'Orléans; ou plutôt; par une espece d'amour-propre asses commune chez les princes, il vouloit avoir le plaisir de se nommer un successeur.

يازانا

Philippe mann, a llage de cinquante sept ans, d'une diclente dyssenterie. En ani finit la domination des Visconti, qui, depuis cent soixante & dix ans, gouvernoient l'Etat de Milan, avec une autorité souveraine. Philippe dit atoujours la guerre dans son cabi-

ment timide: le moindre coup de tonnerre le faisoit frémir. Il alloit alors se cacher comme un enfant, dans les lieux souterreins.

Des que Philippe ent les yeux fermes. plusieurs princes se disputerent à l'envi la possession du Milanez. Les principaux prétendans furent l'empereur Fréderic IV , le duc de Savoye, les Vénitiens, le roi de Naples, Charles, duc d'Orléans, & François Sforce.Les Milanoisétoient divisés entreux: les uns vouloient un Souverain; les autres vouloient conserver leur liberté, & vivre en république. Ce dernier parti prévalut; & il fut décidé que l'Etat de Milan se gour verneroit désormais comme une république. Plusieurs villes, entr'autres, Pavie, Parme, Lodi & Plaisance, mécontentes de ce reglement, se donnerent aux Vénitiens.

La nouvelle république choisit, pour commander ses troupes, ce même François Sforce auquel le testament de Philippe sembloit affurer la souvergineté du Milanez. Sforce se contenta du titre de Général, en attendant qu'il pût acquérir celui de Duc. Il tourna d'abord ses armes contre les villes qui s'étoient détachées de la commune de Milan, & les força la plupart à se

rendre.

Le duc d'Orleans passe en Italie, pour faire valoir ses droits; mais tous ses efforts n'aboutissent qu'à le rendre maître du comré Dd iv

#### 424 ANECDOTES

d'Ast, qui étoit la dot de sa mere. Plusieurs princes sirent des tentatives encore moins heureuses; & Milan, comme une autre Pénélope, sçut se dérober aux vives poursuites de ses opiniatres amans. Les Vénitiens étoient les seuls qui disputoient encore le terrein; mais Sforce, tournant contre eux ses armes victorieuses, les dést dans une grande bataille, & les mit absolument en déroute. Les Vénitiens, perdant courage, traiterent de la paix avec Sforce, & lui offrirent tous les secours dont il pouvoit avoir besoin pour s'emparer du Milanez sur lequel il avoit des droits.

Cette offre des Vénitiens étoit pleine de la plus artificieuse politique. Ils espéroient brouiller, par cette voie, Sforce avec les Milanois, & prositer de cette division, pour s'emparer eux-mêmes de Milan; mais ils surent trompés dans leurs vues. Les Milanois, à la vérité, surent très-ossensés du traité de Ssorce avec les Vénitiens, & lui en sirent porter des plaintes. Ssorce n'y eut aucun égard; &, n'écoutant que son ambition, il attaqua l'Etat de Milan, & mit le

fiége devant la capitale.

Les Milanois allarmés implorerent le secours des Vénitiens. Ceux-ci, s'applaudiffant déja du succès de leur politique, confentirent de traiter avec les Milanois; mais storce, ayant pénétré le dessein des Vénitiens, trouva le fecret de les amuser par des propositions de paix, & ménagea une trève qu'il employa toute entiere à se disposer secrettement à la guerre, tandis que ses ennemis étoient pleins d'une sécurité dangereuse. La trève fut à peine expirée, que Sforce renouvella ses attaques plus vivement que jamais. L'armée Vénitienne campée sur l'Adda n'osa livrer bataille, ni faire aucun mouvement pour secourir la place, dans l'incertitude du succès. Le général, ferme dans ses principes, espéroit toujours que les Milanois, réduits à l'extrémité, se livreroient d'eux-mêmes aux Vénitiens; mais la fortune déconcerta ses vains projets. Le peuple de Milan, pressé par la famine, se souleva contre les magistrats. Le chef des séditieux, nommé Gaspard de Vicomercato, représenta vivement qu'il n'y avoit pas d'autre moyen, pour éloigner les horreurs de la guerre, que de recevoir dans la ville le général Sforce, & de lui confier la souveraine autorité. Cet avis fut approuvé de tous; & Sforce entra comme en triomphe dans Milan qu'il commença de gouverner avec le titre de Duc.

Ce prince réfista par son courage aux essorts des plus puissans princes d'Italie, ja-loux de le voir maître d'un Etat sur lequel ils se croyoient des droits. Il sorça ses ennems d'accepter la paix; & désormais, pair

#### A26 ANECDOTES

fible possesseur d'un Etat acquis à la pointe de l'épée, il ne songea plus qu'aux moyens d'affermir son autorité, & régna tranquillement jusqu'à sa mort arrivée en 1466. Les historiens rapportent qu'il remporta, pendant sa vie, vingt-deux victoires, sans jamais avoir été vaincu. On observe, qu'il ne commença que dans la vieillesse à aumer les femmes.

Galéas-Marie Sforce, son fils, étoit alors en France. Dès qu'il apprit la mort de son pere, il partit promptement, & vint, déguisé à Milan, prendre possession de son duché.

#### \*\* [ 1473. ] A

Ce prince reçut une ambassade de la part des Génois. Il étoit naturellement de dissicile accès; & sçachant que ces ambassadeurs venoient pour se plaindre des vexations qu'il exerçoit contre les Génois, il en étoit encore moins disposé à leur donner audience. François Marquèse, jurisconsulte, chef de l'ambassade, ne pouvant trouver le moyen de parler au duc, lui envoya un petit panier rempli d'une plante qu'on nomme bassic. Le duc le sit venir aussi-tôt, & lui demanda ce que signisioit ce présent. « Prince, lui dit Marquèse, » sçachez que les esprits des Génois sont » semblables à cette plante, qui, touchés

inlégèrement, répand une odeur agréable, mais qui, pressée & foulée, produit des morpions. Le duc fut charmé de cette repartie, & traita depuis les Génois avec plus de douceur.

## - [ 1476.] A.

Sforce se rendit odieux par ses violences, & par ses honteuses débauches. L'honneur de ses sujets étoit vil à ses yeux; & il se faisoit un jeu d'immoler à sa brutalité leurs femmes & lours filles. Deux seigneurs Milanois, Lampognano & Visconti, auxquels il avoit fait un pareil outrage, confpirerent contre la vie de ce tyran. Il avoit courume de visiter l'église de S. Etienne: ce sut le lieu que les conjurés choisirent pour l'exécution de leur dessein. Sforce entroit dans l'église de ce saint martyr, le jour même auquel on célèbre sa sête. lorsque Lampognano & Visconti , se estant sur lui, le percerent à coups de poignard, & l'étendirent mort à leurs pieds. Lampognano fut mussaere sur le champ par les gardes du prince. Visconti trouva d'abord les moyens de s'échapper; mais il eut, dans la fuite, la tête tranchée.

Jean-Galéas - Marie, fils du tyran défunt, étoit encore tiop jeune pour gouverner-par Jui-même, Jon confia la tutelle de ce prince à sa mere Bonne de Savoye; & à Cécus Simonéta; mais son oncle Ludovic Sforce, surnommé le More, ne tarda pas à s'emparer de la régence du Milanez. Il força par ses intrigues la princesse Bonne de sortir de Milan, & sit trancher la tête à Simonéta. Il prit ensuite en main les rênes du gouvernement, ne laissant au jeune Galéas, que le vain titre du Duc. Il régna en esset avec tout l'éclat & la dignité d'un Souverain; & les plus puissans princes d'Italie rechercherent son alliance.

L'ambition de Ludovic n'étoit pas encore satisfaite. Il vouloit colorer son usurpation d'un titre légitime, & se faire reconnoître pour duc, au préjudice de son neveu. Pour y réussir, il résolut d'appeller en Italie le roi de France, espérant qu'à la faveur des désordres de la guerre, il exécuteroit bien plus aisément son injuste projet. L'alliance qu'il avoit contractée avec l'empereur Maximilien, en lui faisant épouser sa nièce, lui sut encore d'un grand secours dans son entreprise. Ludovic avoit subtilement observé que les trois derniers ducs de Milan avoient négligé d'en demander l'investiture à l'empereur: en conséquence, il prétendit qu'on ne devoit point les regarder comme Souverains légitimes de Milan, & que ce duché étoit un fief dévolu à l'Empire. Il engagea donc

Pempereur à lui en donner l'investiture pour lui, pour ses fils, & leurs descendans, & crut, par cette subtilité, avoir acquis des droits solides sur le Milanez.

#### **\***[ 1494.]

Charles, étant arrivé en Italie, & pasfant par la ville de Pavie, voulut loger dans le château où le jeune Galéas, duc de Milan, étoit renfermé. Ludovic fit en vain tous ses efforts, pour détourner le roi de prendre ce logement, dans la crainte qu'il ne fût touché du fort malheureux du jeune duc. Ce prince étoit alors malade. Dans les visites que le roi lui rendit, il ne fut point question d'affaires: il pria seulement Sa Majesté de vouloir bien se souvenir des enfans qu'il laissoit au monde, parce qu'il prévoyoit que sa mort n'étoit pas éloignée. La duchesse Isabelle, son épouse, se jetta aux pieds de Charles, & tâcha de l'attendrir par ses larmes. Quelques seigneurs, émus de ce spectacle, conseillerent au roi de se saisir de Ludovic. & de rendre le duché de Milan à son légitime souverain. Charles parut même approuver leur avis, & fit redoubler les gardes, pendant deux jours, aux portes de Pavie; ce qui causa de grandes allarmes à Ladovic; mais ce prince habile & innigant trouva moyen de parer ce coups
Le roi quita Pavie, fans rien changer à
l'état des affaires, & fe rendit à Plaifance,
accompagné de Ludovic. Quelques jours
après, le jeune duc de Milan mourut. Ludovic fut vivement foupçonné de lui
avoir fait donner un poison lent, qui l'avoit infensiblement conduit au tombeaut
Théodore de Pavie, médecin du roi,
affistant à la visite que Sa Majesté rendit
au jeune Galéas, assura qu'il y avoit dans
sa maladie des signes manisestes de poison.

Ludovic n'ent pas plutôt appris la mort de son neveu, qu'il se rendit en diligence à Milan, & fit affembler le conseil. Les principana membres, qu'il avoit scu gagnet par ses largesses, représentement que, dans l'état où se trouvoit le Milanez, il me lai fatloit pas pour duc un enfant de quatre aus; mais un homme expérimenté, tel que Ludovic ; qu'il falloit, pour le bien de l'Etat, hi déférer cette dignité, et le contraindre à l'accepter, s'il la refusoit. Tous les suffrages étoient vendus à Ludovic: cet avis paffa d'un commun accord. Ludovic, iouant d'autant mieux fon personnage, que son rôle étoir près de finir, se fit quelque tems prier. & ne parut céder qu'avec peine aux offres réitérées qu'on lui fit du pouvoir fouverain.

#### **♣**[ 1499.]♣

Louis XII, roi de France, ayant succédé 2 Charles VII, songea sérieusement à faire valoir les droits réels, que lui donnoit, sur le duché de Milan, Valentine son aïeule.' Dans ce deffein, il fit alliance avec Le duc de Savoye, & avec les cantons Swilles, qui étoient auparavant alliés de Ludovic, & faisoient sa principale force. Ludovic, dans cette extrémité, ne trouvant aucun secours dans les princes d'Italie, fi souvent dupés par son artificiense politique, n'eut point de scrupule de rechercher l'appui du Turc; mais cette démarche ne lui réussit pas, & ne servit qu'à le rendre plus odieux. Les François entrerent dans l'Italie, comme un torrent débordé que rien n'arrête, & renverferent tout ce qui se présenta sur leur passage. Ludovic, Mosant tenir la campagne, se renferma dans sa capitale, qui étoit en état de soutenir thir long siège; mais il éprouva, dans cette occasion, que l'amitié des peuples est le rempart le plus affuré des princes. Landilano, son thrésorier, ayant été assassiné en fortant du palais, Ludovic, qui sçavoit combien il éwit hai de ses sujets, & craignant qu'on ne lui fit le même traitement, réso-Int de sorie de Milan, & de se retirer en Allemagne. Avant son départ, il confia la garde du château de Milan, à un de ses favoris, nommé Bernardin de Corté, jeune homme sans expérience. Le château étoit fort & bien muni. Ludovic eût eu le tems de revenir à son secours, avant que les François s'en fussent emparés, s'il en eût commis la défense à quelque capitaine expérimenté. Le cardinal Ascagne Sforce son frere, fut chargé de conduire en Allemagne la femme de Ludovic, & ses deux fils, Maximilien & François. Ludovic fit passer avec eux quinze cens mille écus d'or en especes. & la valeur de cette somme en meubles & en bijoux. Il fortit ensuite de Milan, avec une escorte considérable. Il fut poursuivi, dans sa retraite, par la cavalerie Françoise, & pensa être enlevé au passage de la Valteline. Cependant il arriva heureusement à Inspruck. Dès que le duc fut parti, la ville de Milan ouvrit ses portes aux François. Ceux-ci commencerent par investir le château, qui leur fut livré, après douze jours de blocus, par la lâcheté du gouverneur Bernardin de Corté.

Après la reddition du château, Louis XII 'se rendit à Milan, & sit son entrée dans cette ville, le 6 d'Octobre, revêtu de l'habit ducal. Les habitans témoignerent, par les plus vives acclamations, la joie que leur causoit la présence du nouveau Souverain. Ils avoient lieu de s'applaudir d'a-

VOIL

15

2

ď

:

5:

; 5

e: E

el EE

E

şİ

j

5

433

voir changé de maître. Accablés d'impôts fous Ludovic, ils furent déchargés de la plus grande partie, par la bonté de Louis XII. La douceur & la clémence du vainqueur engagerent encore, plus que ses armes, toutes les villes du Milanez à suivre l'exemple de la capitale.

# **\***[ 1500.]

Les Milanois, naturellement inconstans avoient besoin, pour être fixés, de la présence de leur Souverain. La légèreté avec laquelle ils avoient quitté Ludovic, en étoit une preuve. Louis XII commit une imprudence, en quittant Milan, dans des circonstances si critiques. Son départ sit murmurer les Milanois. Le gouverneur, que Louis leur avoit laissé, n'étoit pas propre à les appaiser. Trivulce étoit un homme fier, dédaigneux & vindicatif. L'esprit de révolte se répandit insensablement dans toutes les villes du duché. Toutes aspiroient à voir rétablir le gouvernement de Ludovic. Dans cette difposition des peuples, ce prince parut, sur les frontieres du duché, au commencement du printems, à la tête d'une armée confidérable, composée des troupes que lui avoit fournies l'empereur Maximilien, & de huit mille Suisses. Malgré An. It. Partie II.

les efforts des généraux François, il entra dans la ville de Côme, & marcha de-là vers Milan où il fut reçu avec beaucoup de joie. Pavie lui ouvrit aussi ses portes. Encouragé par ces succès, il mit le siège devant Novarre. La ville ne tarda pas à capituler; mais le chevalier Bayard tint ferme dans la citadelle, & arrêta les progrès de Ludovic. Pendant que le duc s'opiniâtroit au siège de cette forteresse ; Louis XII, informé de la révolution arrivée dans le Milanez, fit passer en Italie un renfort considérable, sous la conduite de la Trimouille. Ce général marcha auffitôt vers Novarre, comme pour en faire lever le siège. Les François ne furent pas plutôt arrivés devant cette place, que les Suisses, qui faisoient la principale force de l'armée de Ludovic, quel que fût le prétexte de leur mécontentement, traiterent avec les officiers de l'armée Françoise, & s'engagerent à leur livrer Ludovic, moyennant une certaine somme. Ce marché fut tenu très-secret. Quelque temps après, les officiers Suisses allerent trouver en corps le duc, de Milan, & lui demanderent la solde du mois qui n'étoit pas encore expiré, menaçant de se retirer à l'instant, s'il ne les satisfaisoit. Le duc n'avoit point d'argent. Il leur donna sa vaisselle qu'ils emporterent dans leur quartier. Cette démarche des

Suisses donna de violens soupçons à Ludovic. Il envoya ordre au cardinal Ascagne, fon frere, de lui envoyer au plutôt de l'argent, avec quatre cens chevaux, & huit mille fantassins. Le cardinal obéit : mais ·les troupes qu'il envoyoit au secours de son frere, furent arrêtées au passage du Tésin. Le duc de Milan, voyant ses espérances frustrées, seignit de vouloir livrer bataille: mais les officiers Suisses leverent alors le masque, & lui déclarerent qu'ils ne pouvoient exécuter ses ordres, parce qu'ils venoient d'en recevoir de contraires de leurs supérieurs, qui leur enjoignoient de ne point combattre contre leurs freres engagés dans l'armée Françoise, & de se retirer à l'instant. Le duc fit tous ses efforts pour les fléchir. Il les conjura, les larmes aux yeux, de ne le point abandonner. Voyant que ses prieres & ses pleurs étoient inutiles, il demanda comme une derniere grace, qu'on le dégageât du moins de l'armée Françoise dont il étoit investi. On lui permit de se déguiser en Suisse, & d'esfayer, avec les autres, de traverser l'armée de la Trimouille. On rapporte que les Suiffes donnerent avis du déguisement de Ludovic aux généraux François; que ceuxci, ayant examiné avec attention tous ceux à qui l'on avoit permis de se retirer, reconnurent Ludovic. Quelques auteurs ajoû-Ee ij .

tent que les Suisses eux-mêmes, en palasant, montrerent le duc au doigt, & firent signe de s'en saissir. Quoi qu'il en soit, le malheureux Ludovic, croyant être bien caché sous un habit de Suisse, eut à peine sait quelques pas entre des piquiers François, rangés en haie, qu'il sut reconnu. On l'arrêta aussi-tôt, & il sut conduit à la Trimouille, qui l'envoya à Lyon où Louis XII étoit alors.

Ludovic se flattoit que le roi lui donneroit en France un emploi conforme à fon rang & à sa naissance. Il croyoit du moins qu'on lui laisseroit la liberté; mais il se trompa. Il sut d'abord confiné dans une obscute prison, au Lys de Saint-Georges en Berry; & il y demeura quatre ou cing ans. Il fut ensuite transféré au château de Loches. On lui refusa tout ce qui pouvoit servir à charmer l'ennui de sa captivité. Le malheureux duc n'avoit ni encre, ni papier, ni livres qui pussent le distraire de ses noirs chagrins. Il passa près douze ans dans ce triste état, jusqu'à ce que la mort, qu'il avoit souvent desirée, vint terminer sa vie infortunée. Ainsi périt Ludovic, le prince le plus ambitieux, le plus fourbe, & le plus politique de son siècle. Il se joua long-tems de toutes les Puissances de l'Itale, qu'il sçut amuser par de fausses promers, par des sermens trompeurs, & par des traités qui ne lui coûtoient rien, parce qu'il ne les observoit qu'autant qu'ils lui étoient utiles. Il avoit conçu une si grande haine contre les François, qu'il avoit promis un ducat d'or pour chacun qu'on mettroit à mort; ce qui sut cause que tous les François, qui se trouvoient dans les hôtelleries de Milan, étoient égorgés.

Les Milanois, voyant leur duc prisonnier, députerent au cardinal d'Amboise, qui étoit passé en Italie avec la Trimouille, pour le prier de leur obtenir du roi de France le pardon de leur révolte. Louis XII l'accorda volontiers, & se contenta d'exiger des coupables une amende considérable, dont toutesois il leur remit la plus grande

partie.

₩[ 1512.] A

Le pape Jules II, Ferdinand, roi d'Espagne, & les Vénitiens se liguerent contre Louis XII, & résolurent de chasser les François d'Italie. Les Suisses, au nombre de dix-huit mille hommes, se joignirent à l'armée des consédérés; & tous ensemble entrerent dans le Milanez. Trivulce, ne se croyant pas en sûreté dans Milan, alla joindre à Pavie la Palice, général François; mais, apprenant que les consédérés s'approchoient de cette place, il prit la résolution E e iij

#### 438 ANECDOTES

de se retirer. Îl ne put l'exécuter assez promptement : une partie de son armée étoit encore dans la ville, lorsque les Suisses y entrerent. Cette rencontre occasionna un combat sanglant, où les François surent mis en déroute, malgré les essonts de la Palice, & du chevalier Bayard. Trivulce, & la Palice, avec le reste de leurs troupes, se retirerent en Piémont. Les François étant ainsi chassés de l'Italie, Maximilien Ssorce, sils de Ludovic, su rétabli dans le duché de Milan, par le moyen du pape & des Suisses.

## ₹ [1513.]

Le nouveau duc commençoit à peine à goûter la douceur de son rétablissement, lorsque Louis XII, ayant fait alliance avec les Vénitiens, envoya la Trimouille en Italie, pour recouvrer le Milanez. Tout plia devant les armées Françoises; toutes les villes de Lombardie, à l'exception de Novarre & de Côme, abandonnerent le parti du nouveau duc, qui sut obligé de se retirer à Novarre. Le pape Léon X, héritier de la haine de son prédécesseur contre les François, leva une armée de Suisses pour s'opposer à leurs progrès. Après bien des combats sivrés de part & d'autre, pendant plus d'une année, les Suisses furent ensin entièrement désaits à

Marignan, le 15 de Septembre 1515. Le Milanez se soumit à Louis XII; & Maximilien Sforce sut envoyé en France, avec une pension de trente mille écus par an. Ce prince, peu digne de sa naissance & du rang qu'il avoit occupé, parut se réjouir de sa disgrace, & vécut en France, d'une maniere si sordide, qu'il s'attira le mépris de tout le monde.

# **→**[1521.] **♦**

Le 29 de Juin, le tonnerre tombe sur la tour du château de Milan, où étoient les poudres, & la fait sauter en l'air. Le reste de l'édifice en fut tellement ébranlé, qu'on fut obligé d'y passer les nuits, de crainte de surprise, jusqu'à ce qu'on eût renforcé la garnison, & réparé les brèches. Cet accident ne pouvoit arriver dans des circonftances plus fâcheuses. Le pape Léon X & l'empereur Charles V avoient réuni leurs forces pour enlever le Milanez à François I, alors roi de France. Lautrec, gouverneur de Milan, n'avoit point d'argent pour payer ses troupes. Dans l'extrémité où il se trouvoit, il eut l'imprudence de faire un acte de sévérité, qui acheva d'aigrir les esprits des Milanois, déja rebutés de la domination Françoise. Mainfroi Pallavicin, seigneur d'une des plus illustres sa-Ee iv

milles de l'Italie, & même parent du pape; étoit prisonnier à Milan. Lautrec lui fit trancher la tête; &, par un trait d'avarice, qui révolta tous les esprits, il confisqua tous ses biens au profit du maréchal de Lescun, son frere. Lautrec, après s'être attiré la haine de la noblesse par cette cruauté, continua d'irriter le peuple par des exécutions fanglantes. Les plus confidérables de la bourgeoisie firent donner avis aux marquis de Pescaire, & à Prosper Colonne, généraux de l'armée de la Ligue, de s'avancer vers Milan, avec promesse de leur livrer la place. Les deux généraux profiterent de cet avis. Ils entrerent dans Milan par la porte de Pavie, tandis que Lautrec se promenoit sans défiance devant le château. Lorsqu'on vint lui annoncer que les ennemis étoient dans la ville, frappé de cette nouvelle comme d'un coup de foudre, il sortit promptement de Milan, & se jetta dans Côme. Les confédérés se rendirent maîtres, en même tems, de Lodi, de Pavie, de Parme & de Plaisance. Leurs progrès furent arrêtés par la mort de Léon X; & peut-être que Lautrec eût pu se rétablir, à la faveur du défordre que causa cette mort, si les prédications d'un Augustin, nommé André de Fayeur, n'eussent entretenu dans les habitans du Milanez une haine irréconciliable contre la France.

## **₹** [1522.] **₹**

. Pescaire & Colonne entreprennent de faire revenir dans le Milanez François Sforce. frere de Maximilien, & de le rétablir dans les Etats de ses ancêtres. Sforce part de Trente où il étoit depuis six ans, & vient, à la tête de fix mille Lansquenets, joindre l'armée impériale, sans que Lautrec se soit opposé à son passage. Il se rend ensuite à Milan dont les habitans témoignent beaucoup de joie de revoir le fils de leur ancien Souverain. La révolte des Suisses, qui servoient dans l'armée Françoise, acheve de ruiner les espérances de Lautrec. Ce général n'ayant point d'argent pour les payer, les officiers Suiffes le menacerent de se retirer, s'il ne les menoit promptement combattre l'armée ennemie, qui étoit alors campée à la Bicoque, maison de campagne, à trois milles de Milan. Ce fut en vain qu'on leur représenta qu'on ne pouvoit attaquer, sans un extrême péril, des ennemis retranchés dans un grand parc entouré d'un large fossé. Les Suisses répondirent en quatre mots: « Argent, congé ou bataille.» Ainsi Lautrec se vit forcé de livrer la suneste bataille de la Bicoque, qui sit perdre entiérement aux François le duché de Milan, dont François Sforce fut mis en posfession.

### ₩[ 1524.] **₩**

François I entre dans le Milanez, à la tête d'une puissante armée. Quelques généraux, ayant pris les devants, avoient forcé Charles de Lanoy, qui commandoit l'armée impériale, de sortir de Milan. Si les François eussent poursuivi les ennemis dans leur retraite, ils en eussent aisement triomphé. Leur armée, affoiblie par la fatigue & par les maladies, n'étoit pas capable de résister à des troupes fraîches. François I, par une condescendance fatale pour son favori Bonnivet, aima mieux s'affurer de Milan où il fut reçu avec de grands témoignages de joie de la part de ses habitans. Après avoir laissé quelque tems reposer ses troupes dans cette ville, il y laissa la Trimouille, & alla mettre le siège devant Pavie, ville très-forte, où commandoit Antoine de Leve, un des plus grands capitaines de l'empereur. Les plus sages de son conseil étoient d'avis qu'il assiégeat plutôt la ville de Lodi, qui n'étoit pas à beaucoup près si bien fortifiée; mais le roi eut encore, en cette occasion, pour l'amiral Bonnivet, une complaisance dont il eut lieu de se repentir.

₩[ 1525.] A

Pendant que François I s'opiniâtroit en

vain au fiége de Pavie, les généraux de l'empereur, après avoir observé ses retranchemens & la fituation de son camp, résolurent de l'attaquer. Ils avoient vingt mille fantassins, trois mille cavaliers, & huit cens gendarmes. Ces troupes étoient fraîches, au lieu que celles de François I étoient harassées par les travaux d'un long siège. Personne n'ignore quelle sut l'issue de cette bataille si funeste à la France. Le roi, après avoir fait des prodiges de valeur, & vu tomber à ses côtés ses plus vaillans généraux, fut contraint de se rendre, Le connétable de Bourbon s'étant présenté pour recevoir son épée François I protesta qu'il aimoit mieux mourir que de se rendre à un traître, & fit appeller Lanoy. Le roi, en lui remettant son épée, lui dit en italien: » M. de Lanoy, voilà l'épée d'un roi qui » mérite des éloges, puisqu'il s'en est servi » pour répandre le fang de plusieurs des » vôtres, & qu'il n'est pas prisonnier par » lâcheté, mais par un revers de fortune.» Lanoy reçut à genoux l'épée du roi, en lui baisant la main. En même tems, il tira son épée, & la présenta au roi avec le même respect, en lui disant : « Je prie votre » Majesté d'agréer cette épée, qui a éparngné le fang de plusieurs des vôtres; un » officier de l'empereur ne doit pas laisser-» un roi désarmé, quoique prisonnier. »

444

L'infortuné monarque fut ensuite conduit dans la tente de Lanoy, où il fut traité avec tous les honneurs dûs à son rang.

Moroné, chancelier de Milan, & confident de François Sforce, agissoit secrettement avec le pape Clément VII & les Vénitiens, pour faire chaffer les impériaux d'Italie. Pescaire, un des généraux de l'empereur, étoit même entré dans cette ligue; mais ce n'étoit que pour la découvrir à son maître. L'empereur, instruit de ce complot, envoya ordre à Pescaire de se saisir de Moroné. & de faire tous ses efforts pour réduire le Milanez. Aussi-tôt Pescaire renforça son armée; fortifia les villes de Lodi & de Pavie, & manda à Moroné de levenir trouver à Novarre, sous prétexte de commencer l'exécution de leur projet. Moroné, s'y étant rendu, fut arrêté, & conduit prisonnier dans le château de Pavie; ce qui déconcerta le pape & les Vénitiens. Le duc Sforce, alors malade d'une fièvre pestilentielle, se crut perdu sans ressource. La crainte lui fit accorder tout ce qu'on lui demandoit, & livrer aux Espagnols les meilleures places du duché de Milan. Pescaire fit ensuite prêter serment de fidélité à l'empereur, par tous les habitans de la capitale.

L'empereur étant à Boulogne, le pape

Clément VII lui parla en faveur de François Sforce, indignement dépouillé du duché de Milan. Sforce lui-même se rendit à Boulogne, & vint se jetter aux pieds de Charles V. Ce prince, après l'avoir laissé parler à genoux, pendant quelques momens, le fit relever, & lui dit avec douceur : « Vous m'avez sensiblement offensé » par l'infidélité que vous m'avez faite; je » pourrois aisément en tirer vengeance; &, » si je n'avois égard qu'aux droits de la » guerre, j'aurois de bonnes raisons pour » conferver le duché de Milan. Cependant » je veux bien vous rétablir, par le desir » que j'ai de rendre la paix générale, & » pour suivre mon inclination naturelle, qui » me porte à perdre plutôt ce qui m'appar-» tient, que de donner lieu de soupçonner » que je veuille m'emparer du bien des » autres. » Ainfi le duché de Milan fut reftitué à François Sforce; & il en reçut l'investiture de l'empereur, à condition qu'il payeroit cent mille écus comptant, & cinq cent mille dans l'espace de dix ans.

# ₹ [1535.]

François Sforce meurt, cette année, sans laisser d'ensans. L'empereur se vit, par sa mort, maître de disposer du duché de Mi-

#### 446 ANECDOTES ITALIENNES.

lan, comme d'un fief dévolu à l'Empire. Il en donna l'investiture à Philippe II, son fils. Ce prince, & tous les rois d'Espagne, ses successeurs, posséderent le Milanez jusqu'en 1706. L'empereur alors s'en rendit maître, & s'en sit consismer la possession par le traité de Bade, en 1714. L'impératrice-reine de Hongrie & de Bohême posséde aujourd'hui ce duché.

Fin de la seconde Partie.

L'article SAVOYE ne pouvant trouver place dans ce Volume, nous le renvoyons à celui des Républiques, après VENISE & GENES, qui appartiennent à l'Italie.



# TABLE

## DES MATIERES

#### LES PLUS INTÉRESSANTES,

Contenues en ce Volume.

[P. 1, & P. 11, fignifiene Partie I, & Partie II.]

| ABARES,                      | Partie I, Page 63    |
|------------------------------|----------------------|
| Abswinde,                    | P. I., 52            |
| Adalbert, duc & marquis      | de Toscane, P. I,    |
| 213. Ses richesses,          | 217,                 |
| 'Adaloald, roi des Lombard   | s, P.I, 67-70        |
| Adelaide,                    | P. I, 246, 247       |
| Adelchis, roi des Lombards   | , P. I, 137          |
| Adelgife, jetté par les fenê |                      |
|                              |                      |
| Adoption finguliere,         | P. I, 100-123        |
| Adrien I, pape, P. I, 137-   | 139. Aanen 11, 1932  |
| Adrien VI,                   | P. II, 112           |
| Agilulf, roi des Lombards    | P. I, 61             |
| Agnès, impératrice,          | P.I. 294             |
| Aistulf, roi des Lombards,   | P.I, 128-131         |
| Alachis, roi des Lombard     |                      |
| 22Mc/113 , 101 des Londard   |                      |
| 14                           | 103, 104             |
| Albéric, duc de Spolete,     | P. I, 227            |
| Alboin, roi des Lombards     | , P. I , 48-49-50-51 |
| Aldon & Grawson,             |                      |
| Alexandre V, pape, P. II     | . 63. Alexandre VI   |
|                              |                      |
| Alphonse I, roi de Naple     | s. P. II . 269. Al-  |
| phonse II                    | 294                  |
|                              |                      |
| Amalasonte, P.               | 1, 12, 13, 14, 15    |

| Amingh, général des François, P. I, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansprand, roi des Lombards, P. I., 109-116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apoiloliques, hérétiques, P. II, 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arcos, (duc d') viceroi de Naples, P. II, 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arégije, duc de Benevent, P. I, 141. Sa con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| versation avec le diable, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ariald, diacre, P. I, 290. Se fait fouetter, 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arioald, roi des Lombards, P. I, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aripert, roi des Lombards, P.I, 79-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ar prand, simoniaque, P. I, 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aristocratie chez les Lombards, P.I, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ariulf, vainqueur de Callinique, P.1, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arnaud de Brelle, P. 1, 323-328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arnoul, roi d'Italie, P.I, 209. Empereur, 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Astrologue habile, P. I, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Athalaric, roi d'Italie, P. I, 12-13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audesie e, semme de l'héodoric, P. I, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Authoric, roi des Lombards, P. I, 56-57-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D the same of the |
| <b>B</b> ALAZÉT, P. II, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Barbatis, évêque, P.1, 87-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baroncelle, petit tyran . P. II. AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bélifa re, général de l'empereur Justinien, P. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belifare, général de l'empereur Justinien, P. I.<br>15-18-19-20. Refuse une couronne, 26.<br>Rappelle par Justinien, 27, Renvoyé en Ita-<br>lie, 33. Sa triste situation, 34. Empêche 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rappelie par Justinien, 27, Renvoye en Ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lie, 33. Sa trifte lituation, 34. Empeche la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| destruction de Rome, 37-38  Renoît VIII, pape guerrier, P. I, 269. Benoît XI, P. II, 22. Benoît XII; son ignorance, 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Benoit VIII, pape guerner, P. 1, 209. Benoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AI, P. II, 22. Benoit Ail; ion ignorance, 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benoît XIII, 58-62-70-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bere ger, empereur, P. I, 221. Liberal, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vaincu, 226. Bérenger, roi d'Italie, 246. Dé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| polé, 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bethon, officier, P. I, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bertrand de Got. Voyez Clement V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bisoques, religieuses, P. I., 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boniface Vill, pape, P. II, 18. Ses demêles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ` avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### DES MATIERES.

449 avec la France, 20, 21. Boniface, marquis de Toscane, P. I., 276. Sa puissance, 277-280 P. II, 96, 97, 98, 99 Borgia, (Céfar) Bojon, duc de Provence, P. I, 199 P. II, 54 Brigide, (Sainte) P. I, 45 Buccelin, chef d'Allemands, Burkard, duc de Souabe, P. 1, 231

CALDORA, traître, P. II , 275-281 Calixte II, pape, P. I, 317. Calixte III, P. II, 80 Calliopas, exarque, P.1, 79, 80, 81 Caraccioli, ministre de Jeanne II, P. 11, 271-273 Caraffe, légat, P. II, 125. Bénédictions qu'il donne aux Parisiens, P. I, 136-201 Carloman, Célestin III, pape. Etrange formalité qu'il introduit, P. I, 338. Célestin V, fondateur des P. II , 17. Célestins, Charlemagne brave les foudres de Rome, P. I. 136. Affiége Pavie, 137. Va à Rome, 1382 Comment recu, 139. Sa reconnoissance, ibid. Roi des Lombards, 140-141. Tour qu'il joue à ses courtisans, 143. Libéral, 152. Empereur. 157-160. Son testament, 161. Sa mort, 162 Charles I, roi de Sicile, P. II, 181. Deshonore sa victoire, 189. Charles II, 204. Charles III, 237-243. Charles V, 309. Charles-Martel P. I, 123-124. Charles le Chauve, 199. Charles le Gros, empereur, 203. Méprisé, 205. Indigent, 206. Charles VIII, roi de France, P. II, 94. Charles V, empereur, P. II, 114-119 P. I, 56-59 Childebert. Clef, roi des Lombards, P.I, 53-54 Clement IV, pape, P. II, 2, 3, 4. Clément V. 24. Abolit les Templiers, 26. Clément VI, 33-47. Clément VII, antipape, 55. Clément VIII, antipape, 72. Clément VII, pape, i 14. Clément VIII, 178 An. lt. Partie II.

Coglione. P. II. 269 Colonnes, (les) famille puissante à Rome, P. II, 49 Combat singulier de deux enfans, P. I, 21. D'un Goth & d'un Romain, 22. D'un Goth avec un Grec, 31. Autre, 72. Autre, 123. Autre, 208 Côme le Vieux, P. 11, 338 & fuiv. Conrad, empereur, P. I, 275. Conrad II, 350 Conradin, P. I, 351. Vaincu, P. II, 187. Exécuté sur un échafaud, Constant II, empereur, P. I, 85. Avare, 86 Constantin, antipape, P. I , 134-135 Cosme I, P. II, 382. Cosme II, 389. Cosme III, Cunibert, roi des Lombards, P. I, 101-103-105-

Didier, roi des Lombards, P. II, 290
Didier, roi des Lombards, P. I, 133. Vaincu
, par les François, 137-140
Dominique, chapelain & favori de la femme de
Bérenger, P. I, 250, Aventure nocturne de
ce prêtre, ibid. Son châtiment, 251
Duels judiciaires, en usage chez les Lombards,
P. I, 93

109

Elmigisz, écuyer d'Alboin, conspire avec Rosemonde contre ce prince, P. I, 51, 52. Epouse Rosemonde, ibid. Empoisonné par sa femme, se venge en mourant, ibid. Epreuve de l'eau bouillante. P. I. 188 Eraric, roi d'Italie, P. I, 29 Ermelinde, indifcrette, P. I. 108 Ermengarde, fille de Louis II, P. I, 199. Ermengarde, femme d'Adalbert, 228 P. II, 31, 32 Escale, (Martin de l') Esclavons, P. I, 94. Voyez Abares. Etienne III, pape, habile négociateur, P. I, 129.

# DES MATIERES.

Lettre finguliere de ce pape, ibid. 130. Vindicatif, 133, 134. Ambitieux, 136. Etienne IV, 163, 164. Etienne VI. Vengeance horrible de ce pape, 211. Etienne IX, superstitieux, 28

Eugene IV, pape, P. II, 72

Eutychius, exarque, P. I, 121-128

4

1

ï

\$

ø

,3

b

ø

神風 上

HAMINE, & ses suites, P. I, 24, 25 Félix V, pape, P. II, 77 Ferdinand I, roi de Naples, P. II, 287. Ferdinand II, 297. Ferdinand V, Ferdulf, duc de Frioul; sa vanité, P. I, 110-112 Fidélaté rare d'un valet de chambre, P. I., 90 P. I, 226 Flambert, affaffin, Florence, république, P. II, 336 P. II, 308 François I, roi de France, François-Marie de Médicis, P. II, 388. François Sforce, Frédéric I, empereur, P. I, 329. Détruit Milan; ibid. Fuit, 332. Sa clémence, 334. Fait la paix, 335. Se baigne & meurt, 337. Fréderic II, 343. En Palestine, 345, 346. Chassé de devant Parme, 349. Sa mort & son portrait, ibid. Fré-P. II, 302 déric, roi de Naples, Froid excessif, P. I, 187

George, archevêque ambitique, P.I, 180.
Comment traité, 182. Sa dureté, 183
Gibelins; origine de ce nom, P. I, 322
Gifulf, duc de Frioul, P. I, 63
Gondeberge accusée de galanterie, P. I, 71. Reconnue innocente, 72-74
Grégoire I, pape très-zélé, P. I, 61. Grégoire II; de même, 119, 120. Grégoire III implore le secours de Charles-Martel, 124. Grégoire VII abuse de l'autorité pontificale, 301-302. Excommunie, 303. Absout, 304. Excom-

Ffi

munie, 307. Sa mort, 309. Son portrait, idid-Grégoire IX: guerre indécente qu'il fait à Frédéric II, 345. Grégoire X, P. II, 4. Son zèle amer contre les têtes couronnées, 5-6-7. Grégoire XI, 54. Grégoire XII, 64-69. Grégoire XIII, 135. Réforme le calendrier, 136. Grégoire XIV, 178. Grégoire, exarque, P.I,95 Grimoald, roi des Lombards, P. I, 64-83. Généreux, 88-90. Stratagême de ce prince, 91. Sa mort, 94. Grimoald, prince de Bénevent, 150. Stratagême dont il use, P. I, 322 Guelfes; origine de ce nom, Gui. empereur, P. I, 208. Gui de Velate, simoniaque, P. I, 307 Guibert, antipape, Guise, (Henri II, duc de) à Naples, P. II, 317 HAUTEVILLE, (Comte de) P. II, 263-265 Henri I, empereur, P. I, 267. Henri II, 279. Envieux, 282-288. Henri III, 289-313. Henri IV, 311. Henri V, 339. Cruel, 341. P. II, 118 Hermite prophèté, Hildebrand, P. I, 297. Voyez Grégoire VII. Hilprand, roi des Lombards, P. I, 125

Hilprand, roi des Lombards, P. I, 125
Honorius IV, pape, P. II, 12-13
Hugues, marquis de Provence, P. I, 228. Hugues, roi d'Italie, 231. Epoux de Marosie, 237. Dépouillé de ses richesses, 245

Ignorance des ecclésiastiques, P. II, 128
Ignorance des ecclésiastiques, P. I, 97, 98
Ildobalde, roi d'Italie, P. I, 28
Innocent VI, pape, P. II, 52. Innocent VII,
62. Innocent VIII, 89. Innocent IX, 178
Isaac, exarque, P. I, 68-70
Italie; son état, avant & depuis la fondation de Rome, P. I, 1-2

Jacques de Bourbon, roi de Naples, P. II; 263. Jacques de Bourbon, roi d'Aragon, 202 Jansenisme; son origine, P. II, 178 Jean X, pape, P. I, 227. Jean XII, déposé, 253. Jean XXI, P. II, 7-8. Jean XXII, 25. Son trésor, 30. Jean XXIII, Jean Visconti, 406. Jean Galéas, 417. Jean-Ma-Jeanne I, reine de Naples, P. II, 212-216, &c. Jeanne II, 261-262, &c. Jésuites; leur ruine prédite, P.II, 128 Jugement de la croix, P. I, 150 Jules II, pape, P. II, 100. Jules III, P. II, 246-25a Ladisias, roi de Naples, Lambert, empereur, P. I, 210-215 Landulf, comte de Capoue, P. I, 178. Dupe de son stratagême, 191. Landulf, compagnon d'Ariald, 290-298 Laurent de Médicis, P. 11, 35 t P. I, 67 Lémigius, exarque, Léon III, pape politique, P.I, 151. Maltraité, 155. Léon VIII, 253. Accorde à l'empereur Otton le droit de se donner un successeur, & de nommer le pape, 256. Léon IX, 285. Léon X, P. II, 104-111. Léon XI, 178. Léon l'Isaurien, empereur, 119-120 Leutharis, général Allemand, P. 1, 44 Liutpert, roi des Lombards, P. I, 109 Liutprand, roi des Lombards, P. I, 117. Intrépide, ibid. Légissateur, 118. Conquérant, 120. Fondateur de la puissance temporelle des papes. 121. Sa mort, 125 Liuward, évêque, ministre de Charles le Gros, P. I, 204-205 avare, P. I, 48-55 Longin, exarque, Ff iij

Lothaire I, empereur, P. I, 177. Meurt moine; 186. Lothaire II, 246. Lothaire III, 319-321 Louis I, empereur, P. I, 163. Foible, 188. Déposé, 170. Rétabli, 172. Superstitieux, 173. Louis II, 177-190-198. Louis III, timide, 216-217. Louis I, roi de Hongrie, P. II, 218. Louis I de Tarente, roi de Naples, 225. Louis II, 246. Louis III, 268

LAINFROI, parricide, P. I, 349. Ulurpateur, 351, P. II, 2. Sa mort, 182 Marcel II, pape, P. II, 123 Marguerite de Cortone ; sa pénitence , P. II , 7-8 Marie, impératrice, P. I, accusée, 261. Punie, 262. Marie de Blois, prévoyante, P. II, 251 Marin, maître dur, P. I., 275 Marosie, maîtresse du pape Sergius, P. I, 218; & de Jean X, 219. Son pouvoir, Martin I, pape, déposé, P. I, 80. Maltraité, 81. Exilé, 82. Martin IV, redoutable aux souverains, P. II, 12. Martin V, 70. Martin, prêtre généreux, P. I, 247-248 Maur, archevêque, P. I, 92-95 Mêle attire les Normands en Sicile, P. I, 271 P. II, 127 Moron, cardinal,

Narses, général de l'empereur Justinien, P. II, 179
Narses, général de l'empereur Justinien, P. I, 40.
Duc d'Italie, 43. Stratagême dont il use, 44.
Son chagrin, & sa mort, 47
Nicolas III, pape, P. II, 9. Bon parent, 10.
Nicolas IV, 13-15. Nicolas V, 78
Normands, P. I, 271-272-278-285

Octani, affaffin, P. I, 17 Odoacre, roi des Goths, P. I, 3. Modefie, ibid. Vaincu, mis à mort,

DES MATIERES. 455 Drdre du Nœud P. II , 226 Othon I, empereur, P. I, 253-256-258. Othon II, 259. Othon III, 261-265 APESSE Jeanne; origine de ce conte, P. I, 149 Paul II, pape, P. II, 84. Paul III, 120. Paul IV. 125. Prédit la ruine des Jésuites, 128. Haï, 130. Paul V, 178. Paul, exarque, P. I, 117-120 Peinture injurieuse aux Souverains, P. I, 329 Pemmon, duc de Frioul, P. I, 112. Brave, 118 Pépin adopté par Liutprand, P. I, 123. Vole au secours de S. Pierre, 131. Donation qu'il lui fait, ibid. Patrice, Péridée, affassin d'Alboin, P. I, 51. Sa force extraordinaire. Pertharit, roi des Lombards, P. I, 83. Prend 88-89-95-100 une résolution hardie, P. I, 99 Peste horrible en Italie, Pétrarque, poëte, P. II, 209-210 Philippe V, roi des deux Siciles, P. 11, 33 t Philippicus, empereur Grec, P. I. 114 Pie II, pape, P. II, 81. Pie III, 100. Pie IV, 131. Pie V, Pierre III, roi d'Aragon & de Sicile, P. II, 194-198. Pierre I de Médicis, 347. Pierre II, 359 Madelgise, prince de Bénevent, P. I, 178 Ragombert, P. I, 109 Raschis, duc de Frioul, P. I, 123. Roi des Lombards, 126. Moine, 127. Ambitieux, Ratrude, fille de Ratchis, P. I, 127

Ragombert, P. I, 178
Ragombert, P. I, 109
Raschis, duc de Frioul, P. I, 123. Roi des Lombards, 126. Moine, 127. Ambitieux, 132
Ratrude, fille de Ratchis, P. I, 127
Regnaris, perfide, P. II, 275-276
René, roi de Naples, P. II, 34-35-36, & suiv.
Ripailles, château, & proverbe, P. II, 76
Robert, roi de Naples, P. II, 207. Robert
Guikcard, P. I, 295

| 7)~                                                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodelinde, femme de Pertharit,                                                    | P. I , 95                                               |
| Rodoald, roi des Lombards,                                                        | P. I, 77                                                |
| Rodolphe, empereur, P. I, 225. Fuit                                               |                                                         |
| ment,                                                                             | 230                                                     |
| Roger, roi de Sicile, P. I, 295. Fait                                             | hommage                                                 |
|                                                                                   | P. II , 179                                             |
| Romain, exarque,                                                                  | P. I , 61                                               |
| Romilde, duchesse de Frioul; sa pa                                                | ssion con-                                              |
| damnable, P. I, 64. Stratagême                                                    | inoui des                                               |
| princesses ses filles,                                                            | 6 <b>ς</b>                                              |
| Romuald, fondateur des Camaldules,                                                | P. I, 275.                                              |
| Rudement traité, ibid. Traite ruc                                                 | lement son                                              |
| pere,                                                                             | 276                                                     |
| Rosemonde, semme d'Alboin, le fait                                                | assassiner,                                             |
| P. I, 50-51. Sa mort tragique,                                                    | 52                                                      |
| Rothar, roi des Lombards, P. I, 74;                                               | & premier                                               |
| législateur ,                                                                     | 75                                                      |
| Ruse des Napolitains,                                                             | P. I, 172                                               |
| C                                                                                 |                                                         |
| JAILLIE plaisante d'une semme,                                                    | P. I, 233                                               |
| Sarasins infestent l'Italie, P. I, 183.                                           |                                                         |
| raculeusement, 185-196-197-26                                                     |                                                         |
| Sigarelle, chef des Apostoliques,                                                 | P. II, 14                                               |
| Sergius III, pape. Son commerce av                                                | ec Marofie,                                             |
| P.I, 218. Jean X, qui fut pape, en                                                |                                                         |
|                                                                                   | '219                                                    |
| Séfuald, fidele & généreux Lombard                                                | i, P. I, 85                                             |
| Sicard, prince de Bénevent, P. I,                                                 |                                                         |
| ture qui le rend odieux,                                                          | 178                                                     |
| Sicile,                                                                           | P. II, 179                                              |
| S. conulf, prince de Salerne, P. I, 18                                            |                                                         |
| à ce prince,                                                                      | 33. Jeu ratai                                           |
|                                                                                   | 184                                                     |
| Silvere, pape, exilé,                                                             | 184<br>P. I , 24                                        |
|                                                                                   | 184<br>P. I, 24<br>V, 137-138                           |
| Silvere, pape, exilé,<br>Sixte IV, pape, P. II, 87. Sixte                         | 184<br>P. I , 24<br>V , 137-138<br>& suiv               |
| Silvere, pape, exilé,<br>Sixte IV, pape, P. II, 87. Sixte V<br>Sméralde, exarque, | 184<br>P. I , 24<br>V , 137-138<br>& fuiv.<br>P. I , 56 |
| Silvere, pape, exilé,<br>Sixte IV, pape, P. II, 87. Sixte                         | 184<br>P. I , 24<br>V , 137-138<br>& suiv               |